## COLLECTION

## D'OUVRAGES ORIENTAUX

PUBLIÉE

PAR LA SOCIÉTÉ ASIATIQUE.

### SE VEND A PARIS.

## CHEZ BENJAMIN DUPRAT, LIBRAIRE,

RUE DU CLOÎTRE-SAINT-BENOÎT, Nº 7:

A LONDRES,

CHEZ WILLIAMS AND NORGATE,

HENRIETTA STREET (COVENT-GARDEN), N° 14.

PRIX: 7 fr. 50 c.

643064 SBN

SOCIÉTÉ ASIATIQUE.

# VOYAGES

# D'IBN BATOUTAH,

TEXTE ABABE, ACCOMPAGNÉ D'UNE TRADUCTION

C. DEFRÉMERY ET LE D\* B. R. SANGUINETTI.

TOME QUATRIÈME.



IMPRIMÉ, PAR AUTORISATION DE L'EMPEREUR.

A L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

M DCCC LVIII.



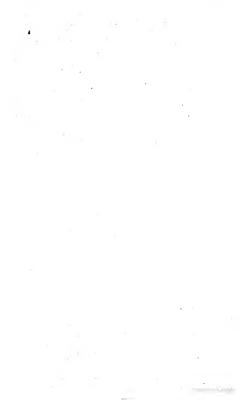

## VOYAGES

## D'IBN BATOUTAH.

ذكر سبب بعت الهدية الصين وذكر من بعث متى وذكر الهداء وكان ملك الصين قد بعث الى السلطان ماية عملوك وجارية وخسماية ثوب من الكعا منها ماية من التي تصنع بمدينة الرئتون وماية من التي تصنع بمدينة الدنسا وخسة النواب مرتصة بالجوهر وخسة من النام مرزكشة وخسة سيون وطلب من السلطان ان ياذن له يقام بيت الاصنام الذي يفاحية جبل قراجيل المتقدم كرة ويعرف الموضع الذي يفاحية جبل قراجيل المتقدم كرة ويعرف الموضع الذي يفاحية جبل قراجيل المتقدم

EXPOSÉ DU MOTIF POUR LÉQUEL UN PRÉSENT PUT ENVOYÉ EN CHINE; MENTION DES PERSONRES QUI FURENT EXPÉDIÉES AVEC MOI ET DES-CRIPTION DU GADEAU.

Le roi de la Chine avait envoyé au sultan de l'Inde cent sclaves des deux sexes, cion cents pièces de velours, dont cent étaient de l'espèce de celles que l'on fabrique dans la ville de Zeitoûn (Tseu-thoung, actuell: Thsionen-tcheou-fou), et cent de celles que l'on fabrique dans la ville de Khansa (Hang-tcheou-fou), cinq mines de muse; cinq vêtements brodés de perles; cinq carquois de brocart et cinq épées. Il demandait au sultan qu'il loi permit de reconstruire un temple d'idoles qui se trouvait sur la lisière de la montagne de Karátchil, dont il à été question ci-dessus, dans un en-

وسكوں المدم وصنع الها واله بج إهد الصدي وتغلب عليه جيمش الاسلام بالهفد غنربوء وسلمبوء فطا وصلت هذه الهدية الى السلطان كتنب اليه بأن هذا المطلب لا بحوز لا ملة الاسلام اسعافه ولا بياح بناء كنيسة بارش المسلمي الا لمي يُمعلي الجرية فان رضيت باعطابها المحتال له بناء والسلام على من النبع الهُدى وكاناء عن هديته تحير منها وذلك ماية فوس من الجياد مسرحة ملجمة وماية محلوك وماية جارية من كقار الهند مغلّبات ورواقص وماية محول وماية جارية من كقار نظير لها في الحسن قبهة الثوب منها ماية دينار وماية شقة من تياب الدور المعروفة بالجرّ رضم الجم وزاى وفي التي يكون حوم

droit appelé Samhal. Les habitants de la Chine s'y rendaient en pèlerinage. L'armée musulmane de l'Inde s'en empara, le pilla et le détruisit.

Quand le susdit présent parvint au sultan de l'Inde, il fit au roi de la Chine une réponse ainsi conque : « Selon la religion musulmane, il n'est pas permis d'accorder une pareille demande; la construction d'une église, sur le territoire des musulmans, n'est licite que pour des gens qui payent la capitation. Si tu consens à l'acquitter, nous l'autoriserons à construire ce temple. Salut à ceux qui suivent la bonne direction. « En échange de son présent, il lui en destina un autre, plus précieux, consistant en cent chevaux de race, sellés et bridés; cent esclaves males; cent chevaux filles hindoues, habiles dans le chant et la danse; cent vétements beiremis, c'est-à-dire en coton, qui n'avaient pas leurs pareils sous le rapport de la beauté, et dont chacan valait cent dinàrs; cent pièces d'étoffes dont la nnaître première est (on nomme ainsi des étoffes dont la nnaître première est

احداها مصبوعًا تنجسة الوان وازبعة وماية (أأ ثوب من الثياب المعروفة بالصلاحية وماية ثوب من الشيرين بان وماية ثوب من الشيرين بان وماية ثوب من المرعز ماية منها سُود وماية بين وماية حقو وماية شقة من الكتاب الروي وماية حقدالة من الملك وسراجة وساعت من الكتاب واربع كسك من ذهب وست حسك من فضة مُنيَّلة واربعة طسوت من الذهب ذات باربي كثابها وستة طسوت من الغسم طسوت من الخشو مرتزكتة وعشر شوال من لهاسم المحداما مرصعة بالجوهر وعشرة تراكش مرزكتة واحدها مرصع بالجوهر وعشرة تراكش مرضع الجوهر وحسم الضين احدها مرصع المعمد بان ودستهان وهو تقاز مرصع الجوهر وجسة عدمن الماسلة من المعالمة من المعمد على المعمد الموسع المعمد على المعمد على المعمد المعمد على المعمد المعمد على المعمد المعمد على المعمد على المعمد على المعمد المعمد على المعمد المعمد على المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد على المعمد على المعمد المعمد المعمد على المعمد على المعمد المعمد المعمد على المعمد المعمد المعمد على المعمد المعمد

teinte de quatre ou cinq couleurs différentes); cent pièces de l'étoffe appelée saláhyah; cent pièces de chirin-báf, cent de chân-báf; cinq cents de drap de laine, dont cent étaient noires, cent blanches, cent rouges, cent vertes et cent bleues; cent morcaux de toile de lin de fabrique grecque, et cent robes de drap; tune grande tente ou sérâtche et six pavillons; quatre chandeliers d'or et six d'argent émaillés de bleu; quâtre bassins d'or, avec leurs aiguières de même métal; six bassins d'argent; dix robes d'honneur en brocart, prises dans la garde-robe du sultan; dix bonneus, choisis également parmi les siens, et dont un était brodé de perles; dix carquois de brocart, dont un était brodé de perles; dix épées, dont une avait son fourreau incrusté de perles; des gants brodés de perles, et, enfin, quinze eunques.

Le sultan désigna pour partir avec moi et accompagner

الامير ظهير الدين الرنجاق وهو من فضلاً اهد العلم والفكي كافير الشريدار والبه سُمّت الهدية وبعث معنا الامير مجد الهيروي في الف فارس ليوصلنا الى الموضع الذي تركب مضه الجمر وتوجّه صحبتنا ارسال ملك الصين وهم جسة عشر رجلاً يسمّى كميرهم تربي وحُدّه امهم تحو ماية رجل وانفصلنا في يسمّى كميرهم تربي وحُدّة عظهم وامر لنا السلطان بالضيافة مدّة سفونا ببعلادة وكان سفرنا في السابع عشر الشهر صغر سنة تبلات واربعين وهو اليوم الذي اختاروه للسفر لاتهم بحتارون السفر من ايام الشهر بانيه او سابعه او الثاني عشر او السابع منا والعشوين فكان نزولنا في اول

ce présent, l'emir Zhéhir eddin Azzendjány, un des savants les plus distingués, et l'eunque Cáfoûr acchorbdár (l'échanson), à qui fut confiée la garde du cadeau. Il fit partir avec nous l'émir Mohammed Alhéraouy, à la tête de mille cavaliers, afin qu'il nous conduisit au lieu où nous devions nous embarquer sur la mer. Les ambassadeurs du roi de la Chine se mirent en route dans notre société; ils étaient au nombre de quinze, dont le principal s'appelait Toursy; leurs serviteurs étaient au nombre d'environ cent múvidus.

Nous partimes donc en nombreuse compagnie et formant un camp considérable. Le sultan ordonna que nous fussions défrayés de tout, tant que nous voyagerions dans ses États. Nous nous mimes en marche le 17 du mois de séfer de l'année 743 (2a juillet 1342), jour que choisirent les ambassadeurs pour leur départ. En effet, ces peuples choissient pour entreprendre un voyage, parmi les jours du mois, un des suivants : le deuxième ou le septième, ou le douxième, ou le dix-septième, ou le vingt-deuxième, ou, enfin, le vingt-septième.

مرحلة بمنزل تِلْبَت على مساطة فرحضي وتُلت من حضرة دعلى ورحلنا منه الى منزل هيلو ورحلنا منه الى منزل هيلو ورحلنا منه الى منزل هيلو ورحلنا منه الى مدن هيلو ورحلنا منه الى مدنية بيانة وضبط اسمها بغتج البائم الموحدة وقع البائم آخر للوون مع تخفيفها وفتح الغون مدينة كبيرة المساجد وحيطانه وسقعه حجارة والامير بها مظافر ابن الداية المساجد وحيطانه وسقعه حجارة والامير بها مظافر ابن الداية احد كبار الملوك وقد تقدم ذكرة وهو ينتسب لى قريش وفيه تحير وله ظالم كثير قتل من اهلها رجادً حسن الهيئة تأعدًا بكثير منهم ولقد رايت من اهلها رجادً حسن الهيئة تأعدًا في السطوان منزله وهو مقطوع اليدين والرجادي وتدم السلطان

A la fin de notre première étape, nous nous arrêtâmes à la station de Tilbat, éloignée de Dihly de deux parasanges et un tiers. Nous en partimes pour les stations d'Aou et de Hilou; de cette dernière nous nous rendimes à la ville de Beianah, place grande, bien construite et pourvue de jolis marchés. Sa mosquée principale est au nombre des plus magnifiques, et elle a des murailles et un toit de pierres, L'émîr de Beianah est Mozhaffer ibn Addayah (fils de la nourrice), dont la mère a été la nourrice du sultan. Ce personnage a eu pour prédécesseur dans son emploi le roi Modjir, fils d'Abou'rrédja, un des principaux rois, et dont il a été déjà question. Ce dernier se prétendait issu de la tribu de Koreich; il était fort orgueilleux et commettait beaucoup d'injustices. Il tua et mutila un grand nombre d'habitants de la ville. J'ai vu un des habitants de Beianah, homme d'une belle figure, qui était assis dans le vestibule de sa maison, et à qui l'on avait coupé les deux mains et les deux pieds.

مرة على هذه المدينة متشكّى الناس من الملك تعبر للدكور بالدبوان بين يدى الوزير واهل البلد يكتبون عليه المظالم بالدبوان بين يدى الوزير واهل البلد يكتبون عليه المظالم ومن كبار اهل هذه الدينة الامام العالم عرّ الدبي الربيري من درية الربير بن العوام رقمه احد كبار الفقهاء الصلحاء من درية الربير عند للمك عر الدبي البئتاني للعرون باعظم ملك ثم وصلنا عن بيانة فوصلنا إلى مدينة كول وضيط اسمها بضم الكن مدينة حسنة ذات بسادي واكثر أثجارها العنب ونرثنا تحارجها في بسيط انبج ولقينا بها الشيخ الصالح العابد لعبر المعرون بابن تاج العارفي وهو مكفون البصر لد عدين للعرون بابن تاج العارفي وهو مكفون البصر Le sultan vint un jour dans cette ville, et lescitadins leu adres severent leurs plaintes contre le sudit roi Modjir. H ordonna

sèrent leurs plaintes contre le susdit roi Modjir. Il ordonna de le saisir et de lui mettre au cou un carcan. On faisait asseoir le prisonnier dans la salle du consell, via-à-vis du vizir, pendant que les habitants écrivaient leurs griefs contre tui. Le sultan lui commanda de leur donner satisfaction, ce qu'il fit à pris d'argent; après quoi il fut mis à mort.

Parmi les notables citoyens de Beiànah, on remarquait le savant imâm Tzz eddin Azzobeiry, de la postérité de Zobeir ibn Alawwâm. C'est un des plus grands et des plus pieux jurisconsultes. Je le rencontrai à Gályoùr, auprès du roi Tzz eddin Albénétâny, surnommé A zhan Mélic (le principal roi).

Cependant nous partimes de Beiānah et nous arrivâmes la ville de Coûl (Coel ou Cowil), cité belle et pourvue de vergers. La plupart de ses arbres sont des manguiers. Nous campâmes à l'extérieur de la ville, dans une vaste plaine. Nous vimes à Coûl le cheikh vertueux et dévot Chains ed din, connu sous le nom du fils de Tâdj Al'ârifin. Il était

معمّر وبعد ذلك مجند السلطان ومات في مجند وقد دكرنا حديثه /

ولم بلغنا الى مدينة كول بلغنا الى مسافة سبعة اميال من كول فقصدناها وآلفار يقاتلون العلم المنا وقد اشرفوا على التلف ولم يعم اللغار بنا حتى صدقنا للحلة عليهم وهم إن محو الف نارس وثلاثة آلان راجل فقتلناهم عنى آخرهم واحتدوينا على خيلهم واسلمتهم واستشهد من المحابنا ثلاثة وعشرون فارسا وخسة وخسون واجلاً واستشهد اللغنى كانور الساق الذي كانت الهدية مسلمة بيدة فكتبنا الى aveugle et très-âgé. Dans la suite, le sultan l'emprisonna, et il mourut dans son cachot. Nous avons raconté ci-dessus son bistoire (t. III, p. 307-308).

RÉCIT D'UNE EXPÉDITION À LAQUELLE NOUS ASSISTÂMES PRÈS DE COÛL.

A notre arrivée à la ville de Coûl, nous apprimes qu'une troupe d'Hindous avait investi la ville de Djélâly et en avait formé le siège. Cette place était située à sept milles de distance de Coûl. Nous nous dirigeàmes vers elle et nous trouvaimes les idolâtres occupés à en combattre les habitants, qui se voyaient sur le point d'être exterminés. Les infidéles n'eurent connaissance de notre approche que quand nous les chargeàmes vigoureusement. Ils étaient au nombre d'environ mille cavaliers et trois mille fantassins. Nous les tuâmes jusqu'au dernier, et nous nous emparâmes- de lenrs chevaux et de leurs armes. Parmi nos compagnons, vingstrois cavaliers et cinquante-cinq fantassins souffrirent le martyre. Dans le nombre se trouvait l'euneque Câfoûr, l'échanson.

السلطان تحبره واقعا في انتظار الجواب وكان الكفار في انتاء دلك يغزلون من جبل هنالك منيع بيُغيرون على نواق بلدة الجلالي وكان اتحابنا يركبون كلّ يوم مع امير تلك الناحية ليعيضوه على مدانعتهم ،

vimes au sultan pour lui annoncer cette mort, et nous séjournâmes à Coûl, afin d'attendre sa réponse. Pendant ce tempslà, les infûdèles descendaient d'une montagne escarpée, située dans le voisinage, et faisaient des courses aux environs de Djélály. Nos compagnons montaient à cheval tous les jours, en société de l'émir du district, afin de l'aider à repousser les assaillants.

COMME QUOI JE SUIS FAIT CAPTIF, JE SUIS DÉLIVRÉ ET JE ME VOIS 'ENSUITE TIRE D'UNE SITUATION PÉNIBLE PAR L'ASSISTANCE D'UN SAINT PERSONNAGE.

Un de ces jours-là je montai à cheval, avec plusieurs de mes camarades. Nous entràmes dans un verger, afin d'y faire la sieste, car on était alors dans la saison des chaleurs. Mais ayant entendu des clameurs, nous enfourchàmes nos montures et nous rencontràmes des idolàtres qui venaient d'assaillir un des villages dépendants de Djélály. Nous les poursuivimes; ils se dispersèrent, et nos compagnons se débandèrent à leur poursuite. Je demeurai avec cinq camarades seulement. Alors nous fitnes attaqués par un corps

غيعنة عنالك فغررنا منهم آلكترتهم واتبعنى تحو عشرة منهم ثم انقطعوا عنى الا ثلاثة منهم ولا طريق بين يدى وتلك الارس كثمرة الجارة فنشبت يدا فرس بين الجارة فنزلت عنه واقتلعت يده وعُدّت الى ركوبه والعادة بالهند ان يكون مع الانسان سيفان احدها معلّق بالسرج وسمّى الركان والاحكر في التركش فسقط سيني الركاني من فدة وكانت حليته دهيئا فنزلت فاخذته وتقلّدتُه وركبت وهم في اثني ثمّ وصلت الى شم خرجت الى واد في وسط شعراء ملتقة في وسطها طريسي شم خرجت الى واد في وسط شعراء ملتقة في وسطها طريسي

sine. Nous primes la fuite devant eux, à cause de leur grand nombre. Environ dix d'entre eux me donnèrent la chasse; mais ils renoncèrent bientôt à ma poursuite, à l'exception de trois. Je nevoyais devant moi aucun chemin, et le terrain dans lequel je me trouvais était fort pierreux. Les pieds de devant de mon cheval furent pris entre des pierres; je descendis aussitôt, je dégageai les jambes de ma monture et me remis en selle. C'est la coutume dans l'Inde que chaque individu ait deux épées, dont l'une est suspendue à la selle et se nomme arricaby (l'épée de l'étrier), et l'autre repose dans le carquois. Mon épée dite arricaby, qui était enrichie d'or, tomba de son fourreau. Je remis pied à terre, je la ramassai, la passai à mon cou, et remontai à cheval. Cependant les Hindous étaient toujours sur mes traces. J'arrivai ainsi à un grand fossé; je descendis de ma monture et entrai dans la tranchée. A partir de ce moment je ne vis plus les

de cavaliers et de fantassins qui sortirent d'une forêt voi-

Hindous.

Je pénétrai dans une vallée, au milieu d'un bosquet

غشيت عليه ولا اعرن منتهاه فبينا انا في ذلك حرج على صح اربعين رجلاً من اللّغار بايديهم القسق فاحدتوان وخفت ان يرمون رمية رجل واحد ان فررت منهم وكنت غير متدرع فالقبت بنغسى الى الارس واستاسرت وهم لا يقتلون من فعل ذلك فاحدون وسلبون بهيع ما على غير جبة وقيص وسروال ودخلوا بى الى تلك الغابة فانتهوا بى الى موضع جلوسهم منها على حوض مآه بين تلك الانجار واتون بحبر ماى وهو للنّلبان فاكلت منه وشربت من المآه وكان معهم مُسطان كلمان بالفارسية وسالان عن شأن فاخبرتها ببعضه وكفتها انّ من جهة السلطان فقال لى لا بُدّ أن يقتلك عاولاء از غيرهم ولاكن

touffu que traversait un chemin. Je saivis ce dernier, sans savoir où il aboutirait. Tout à coup, environ quarante idolâtres, tenant dans leurs mains des arcs, s'avancent vers moi et m'entourent. Je craignis qu'ils ne fissent tous sur moi me décharge simultanée de leurs flèches, si j'essayais de m'enfuir. Or je n'avais pas de cotte de mailles. Je me jetai donc par terre et me rendis prisonnier; car les Hindous ne tenent pas quionoque agit ainsi. Ils me assistent et me déposillèrent de tout ce que je portais, à l'exception de ma tunique, de ma chemise et de mon caleçon; puis ils m'en-d'tanherent dans cette forêt et me condusirent à l'endroit de leur campement, près d'un bassin d'eau, situé au milieu des arbres. Ils m'apportèrent du pain de mach, c'est-à-dire de pois; j'en mangeai et je bus de l'eau.

Îl y avait, en compagnie de ces gens-là, deux musulmans qui m'adressèrent la parole en langue persane et m'incongèrent touchant ma condition. Je leur appris une portion de ce qui me concernait; mais je leur cachai que je venais de la part du sutlan. Ils me dirent: « Il faut immanquablement que عذا معدَّمهم واشارا ال رجل منهم مكلّمة بترجمة المسهين وتلطفت اد فوكل بن ثلاثة منهم احدام شيخ زمعه ابنه والآسكر اسود خبيت وكلّنى اولانك الثلاثة ففهت منهم انهم أوروا<sup>(1)</sup> بقتلى ناحقلمون عشى النهار الى كهف وسلّط الله على الاسود منهم حُتَّى مُرعدة فوصع رجليه على ونام الشيخ وابنه فيلا اصبح تكفّوا فيها بينهم واشاروا الى بالغزوا معهم الى للموسى وفهمت انهم يريدون تمثلى فكلّت الشيخ وتلطفت اليم فرقً لى وقطعت كنَّى قبصى واعطيته اياها لكن لا باخذة اتصابه في ان فررت ولما كان عدد الظهر سعما كلانا عدد للوش فظلّوا انهم اتحابهم اشاروا الى بالغزول معهم فغولغا ووجدها قوما

ces gens-ci ou bien d'autres te fassent périr. Mais voici leur chef. » Ils me montraient un d'entre eux, à qui j'adressai la parole par l'intermédiaire des musulmans. Je m'efforçai de capter sa bienveillance, et il me remit à la garde de trois de ses gens, savoir un vieillard, son fils et un méchaut · negre. Ces trois individus me parlèrent, et je compris à leurs discours qu'il avaient reçu l'ordre de me tuer. Le soir de ce même jour, ils me conduisirent dans une caverne. Dieu envoya au nègre une fièvre, accompagnée de frisson. Il plaça ses pieds sur moi; quant au vieillard et à son fils, ils s'endormirent. Lorsque le matin fut arrivé, ils tinrent conseil entre eux, et me firent signe de descendre avec eux près du bassin. Je compris qu'ils voulaient m'assassiner. Je parlai au vieillard et m'efforçai de gagner sa bienveillance. Il eut pitié de moi; je coupai les deux manches de ma chemisc et les lui remis, afin que ses camarades ne le punissent pas à mon sujet, si je m'enfuvais.

Vers l'heure de midi, nous entendîmes parler près du bas sin. Mes gardiens crurent que c'était la voix de leurs comاخرين باشاروا عليهم أن يذهبوا في صحبتهم فابوا وجلس اختبار الله وأنا مواجه لهم ووضعوا حبل قلب كان معهم بالارض وأنا انظر الههم واقول في نفسى بهذا الحبل بربطوني عند القتل واقت كذلك ساعة ثم جآء فلائة من المحامهم الخدين اخذون فتكلوا معهم وفهيت أنهم تألوا لهم لائ شيءً ما قتلتهوة فاشار الشيء ألى الاسود كأنّه اعتذر بحرصه وكان احد هاولاء الشلائة شأبًا حسن الوجه فقال أدومه أن اسرّحك فقلت نعم فقال ادهبٌ فاخذتٌ لجية التي كانت على فاطيته أياها وإعطاني مُنيَّرة (ألى المالية عنده واواني الطويق فقلت وخفت أن يندُو لهم فيدركوني، فدخلت غيضة

pagnons, et me firent signe de descendre avec eux. Nous descendimes et trouvames que c'étaient d'autres individus. Ceux-ci conseillèrent à mes conducteurs de les accompagner; mais ils refusèrent; ils s'assirent tous trois devant moi et j'avais le visage dirigé vers eux. Ils placèrent à terre une corde de chanvre qu'ils avaient avec eux. Pendant ce temps . je les considérais et je disais en moi-même : « C'est avec cette corde qu'ils me lieront au moment de me tuer. » Je restai ainsi une heure, au bout de laquelle arrivèrent trois de leurs camarades qui m'avaient capturé. Ils s'entretinrent avec eux et je compris qu'ils leur disaient : · Pourquoi ne l'avez vous pas tué? » Le vieillard montra le nègre, comme s'il voulait s'excuser sur la maladie de celui-ci. Un des trois personnages arrivés en dernier lieu était un jeune homme d'une belle figure. Il me dit : « Veux-tu que je te mette en liberté? » « Certes, » répondis-je. » Va-t'en, » reprit-il. J'ôtai la tunique dont j'étais couvert et la lui donnai. Il nie remit un pagne bleu, tout usé, qu'il portait, et m'indiqua le chemin. Je partis, et comme je craignais que ces gens-là ne changeassent

قسب واحتفیت فیها ال ان غابت النمس ثم خرجت وسکت الطریق التی ارائیها الشاب فاهست بی ال مآه فشریت منه وسرت الی ثُلث اللیل فوصلت الی جبل فضت تحته فلا اصحت سکت الطریق فوصلت شحی ال جبل من الحرعال فید شجر الم غید شحر الم الحددرال فکنت اجنی النبق فاشکه حتی اثر الشوك ی درایی اثارا بی بائیة به حتی الآن ثم نولت من ذلك الجبل الی ارض مردرعة تُطفّت وبها اشجار الشروع وهنالك باین والباین عندهم بئر متسعة جدًّا مطوبة بالمجارة لها درج يُمن المجالة وبعضها يكون في وسطه وجوانهه القباب من الجروالسقایف والحالس ویتفاخر ملوك البلاد وامراؤها

d'avis et qu'ils ne me rattrapassent, j'entrai dans une forêt de hambous et je m'y cachai, jusqu'à ce que le soleil eût disparu. Je sorfis alors et suivis le chemin que m'avait montré le jeune homme, et qui me conduisit près d'une source d'eau. Je m'y désaltérai et continuai de marcher jusqu'à la fin du premier tiers de la nuit. J'arrivai à une montagne, au pied de laquelle je m'endormis. Quand le matin fut arrivé, je me remis en route et parvins, vers dix heures, à une haute montagne de rochers, sur laquelle croissaient des acacias et des lotus. Je cueillis des fruits de ce dernier arbre et les mangeai; mais leurs épines imprimèrent sur mon bras des traces qui y restent enore.

Après étre descendu de cette montagne, je me trouvai dans un terrain planté de coton, et où se voyaient aussi des arbustes de ricin. Il y avait encore un báin, nom par lequel les Indiens désignent un puis très-spacieux, maçonné en pierres, et pouvru de marches au moyeu desquelles on descend jusqu'à la surface de l'eau. Quelques-uns de ces puits ont au centre et sur les côtés des pavillons construits en pierres, des

بمبارتها في الطونات التي لا مآء بها وسندكر بعض ما رابناه منها فيها بعد ووجدت عليه فيها بعد ألله الباين شربت منه ووجدت عليه شيئًا من عساليج القردًا قد سقطت لمن غسلها ناكلت منها وادخرت بأتيها وعت تحت هجرة خروع فبينها الأكذلك الدورد الباين نحو اربعين ناوسًا مدرَّعين فدخل بعضهم الى المروعة ثم ذهبوا وطمس الله ابصارهم دون ثم جاء بعدهم لي نحو خسين في السلاح ونزلوا الى الباين وان احدهم الى هجرة الزاء النجيرة التي كنت تحتها فلم يشعر بي ودخلت اذذاك في مروعة اللطن واقت بها بقية نهازي واقاموا على الباين يفسلون تعالمهم وبلعبون فها كان الليل هذأت اصواتهم فعفت انهم

bancs et des sièges. Les rois et les chefs du pays s'efforcent de se surpasser les uns les autres, en construisant de pareilles citernes dans les chemins où il n'y a pas d'œu. Nous décrirons ci-après quelques unes de celles que nous avons vues.

Quand je fus arrivé au bâin en question, je m'y désaltérai. J'y trouvai quelques branches de sénevé que quelqu'un avait laissées tomber en les lavant; j'en mangeai une partie et mis le reste de côté; puis je m'endormis sous un ricin. Pendant ce temps arrivèrent au bâin environ quarante cavaliers revêtus de cuirasses. Plusieurs entrèrent dans le champ et s'en allèrent; Dieu les empécha de m'apercevoir. Après leur départ, il en survint environ cinquante tout armés, qui s'arrêtèrent près de la citerne. Un d'eux s'approcha d'un arbre situé vis-à-vis de celui sous lequel j'étais; mais il n'eut pas connaissance de ma présence. J'entrai alors dans le champ de coton, et y passai le reste du jour. Les Hindous demeurèrent près de la citerne, occupés à laver leurs habits et à jouer. Lorsque la nuit fut arrivée, leurs voix cessérent de se faire centendre, et je sus par là qu'ils étaient قد مروا او ناموا فخرجت حينمذ واتبعت اثر للدل والليل مُقِرُّ وسرت حتى انتهيت لل باين آخر عليه قبة فنزلت اليه وشربت من مآنه واكلت من عساليج للودل التى كانت عندى ودخلت القبة فوجدتها بملوة بالعُشب عا يجمع الطير ففت بها وكنت احس حركة حيوان ى تلك العشب اظلّه حيَّة فلا أبالى بها لما بن للهده فلما اصبحت سلّت طريقا واسعة تفضى الى قرية خربة وسلّت سواها فكانت كثلها واقت كذلك اياماً وى بعضها وصلت الى انجار ملتفّة بينها حوين مآة وداخلها شبه بيت وعلى جوانب للوس نبات الارس كالتهيل وغيرة فاردت ان اقعد هنالك حتى يبعت الله من يوصلنى

partia ou bien endormis. Je sortis, alors de ma cachette et suivis la trace des chevaux, car il fiaisit clair de lune. Je marchai jusqu'à ce que je fusse arrivé à une autre citerne surmontée d'un dôme. J'y descendis, je bus de son eau et maggeai des pousses de sénevé, que j'avais sur moi; puis j'entrai dans le pavillon, et le trouvai rempli de foin rassemblé par des oiseaux. Je m'endormis là-dessus; je sentais sons ce foin des mouvements d'animaux, que je suppossis être des serpents; mais je ne m'en inquiétais pas, tant j'étais fatigué.

L'orsque le matin fut venu, je suivis un large chemin qui aboutissait à un bourg en ruines. J'en pris alors un autre qui était en tout semblable au premier. Je passai ainsi plusieurs jours, pendant un desquels j'arrivai à des arbres très-serrés entre lesquels se trouvait un bassin d'eau. L'espace compris entre eux ressemblait à une maison, et, sur les côtés du bassin, il y avait des plantes pareilles au pourpière et d'autres. Je voulus m'asseoir en cet endroit, jusqu'à ce que Dieu envoyât quelqu'un qui me fit parvenir à

الى العمارة تم ان وجدت يسير قدو فنهصت على طويق وجدت بها اثر البقر ووجدت ثورًا عليه بردعة ومنجَّل فاذا تلك الطويق تفضى الى قرى اللغار فاتبعت طويقا اخرى فافضت في الى قرية خرية ووايت بها اسودين عربانين تحفقها واقت تحت اتجار هنالك فطا كان الليل دخلت القربة ووجدت دارًا في بيت من بيوتها شهه خابية كبيرة يصنعونها لاختران الزرع ولى اسفلها نقبُ يُسُع منه الرجل فدخلتها ووجدت داخلها مفروسًا بالنَّيْن وفيه حجر جعلت راسي عليه. ونمت وكان فوتها طاير يرفرن بجناحيه اكثر الليل واظلم على بوم أسرت وهو يوم خاتُمين واقت على تلك لهال سبعة ابام من بوم أسرت وهو يوم وحد يوم يوم وم

un lieu habité; mais, ayant recouvré un peu de force, je me remis en route sur un chemin où je trouvai des traces de bœufs. Je rencontrai un taureau chargé d'un bât et d'une faucille. Or ce chemin aboutissait à des villages d'idolâtres. J'en suivis donc un autre, qui me conduisit à une bourgade en ruines, où je vis deux nègres tout nus. J'eus peur d'eux et restai sous des arbres situés près de là. Lorsque la nuit fut venue, j'entrai dans la bourgade, et trouvai une maison dans une des chambres de laquelle il y avait une espèce de, grande jarre, que les Hindous disposent pour y serrer les grains. A la partie inférieure de ce vaisseau de terre, il y a un trou par lequel un homme peut passer. J'y eutrai et en trouvai le fond couvert de paille; il y avait aussi une pierre sur laquelle je posai ma tête et m'endormis. Sur cette jarre était perché un oiseau qui battit des ailes la majeure partie de la nuit. Je crois bien qu'il était effrayé; ainsi nous nous trouvions deux à avoir peur.

Je restai dans cet état pendant sept jours, à partir de celui où je fus fait prisonnier, et qui était un samedi. Le السبت وق السابع منها وصلت الى تربة الكفار عامرة وضيها حوض مامً ومنابت خصر فسالتهم الطعام نابوا ان بعطوق فوجدت حول بشربها اوراق لجبل فاكلته وجنت التغريبة فوجدت جاعة كفار لهم طلبته فدعان طلبعتهم فيه احتبة وتعدت الى الارض فاق احدام بسبف مسلول ورفعه ليضويني به فم التغيف المهد فيقتشي فيم بحدي شبًا فاخذ القيس الذي كنت اعطيت كليه المشبح عددي شبًا فاخذ القيس الذي كنت اعطيت كليه المشبح المولل بي ولما كان في اليوم الثاني إشتق بي العطش وعدمت للآكل بي ولما كان في اليوم الثاني إشتق بها حوضا وعادتهم بتلك الترب المواد الحواظا بحتم بها حوضا وعادتهم بتلك الترب الموادن الحواظا بحتم بها حوضا وعادتهم بتلك الترب المعتورين العطش وعدمت

septieme jour, j'arrivai à un village d'idolàtres, bien peuple, et où se trouvaient un bassin d'eau et des champs de legumes. Je demandai à manger aux habitants; mais ils refusèrent de m'en donner. Je trouvai, autour d'un puits sitié près du village, des feuilles de raifort; que je mangeai. Pentrai ensuite dans la bourgade, et y vis une troupe d'idolàtres qui était gardée par des sentinelles. Celles-cu m'appelèrent; mais je ne répondis pas et m'assis par terre. Un des Hindous s'avança avec una épée aue, qu'il leva, afin de m'en frapper. Je ne fis aucune attention à lui, tant ma fatigue était grande. Il me fouilla, et ne trouva rien sur moi; il prit la chemise dont j'avais donné les manches au vieillard chargé de ma garde.

Le buitième jour étant arrivé, ma soif devint extrême, et je n'avis pas d'eau pour la satisfaire. Je parvins à une bourgade déserte, où je ne trouvai pas de bassin. Cependat, les Hindous de ces villages ont coutume de faire des bassins où se rassemble l'eau de pluie, dont ils boivent du-

منه جميع السنة بانبعت طريقاً فافست بن ال بمُر عبر مطوية عليها حبد مصنوع من نبات الارش وليس فيه آنية يُسدَقَى بها فريطت حُرقة كانت على راسى في اللبل وامتصصت ما تعلَق بها من الماء فم يُروق فريطت حتى واستقيت به فم يروف فاستقيت به نابياً فانقطع الجيل ووقع القل في البير فريطت الحقى الروب تم تعلقته فريطت اعلاء على رجيلى بحبل البير وحَرَق وجدتها عنالك فيمنا الما اربطها وافكر في حالى اد لاح لى شخص فنظرت البه فادا رجيل اسود

rant toute l'année. Je suivis un chemin qui me conduisit à un puits non maçonné, auquel était adaptée une corde tressée avec des plantes; mais il n'y avait aucun vase pour puiser de l'eau. Je liai en conséquence à la corde un morceau d'étoffe qui me couvrait la tête, et je suçai l'eau dont il s'imprégna dans le puits. Cela ne me désaltéra pas; j'atfachai à la corde une de mes bottines, et m'en servis pour puiser de l'eau, sans être plus désaltéré. Je voulus tirer de l'eau une seconde fois par le même moyen; mais le câble se rompit, et ma chaussure tomba dans le puits. Je liai alors mon autre bottine, et bus jusqu'à ce que je fusse désaltéré. Alors je coupai ma bottine en deux, et attachai sa portion supérieure à un de mes pieds, avec la corde du puits et avec des guenilles que je trouvai en cet endroit. Tandis que j'étais ainsi occupé, tout en réfléchissant à ma position, voici qu'apparaît devant moi un individu; l'ayant considéré, je vis que c'était un homme de couleur noire, tenant dans ses mains une aiguière et un bâton, et portant sur son épanle une besace. Il me dit: « Que le salut soit sur vous! »

فقلت له عليكم السلام ورجة الله وقاته مقال لى بالغارسيا جيكس (چه كسي) معناه من انت فقلت له انا تأثم فقال إلى الفارسيان والله تقلف اله المشتق مآلا فاردد الشرب فقال لى اصبر ثم فق جوابه فاضرج منه غوقة حم اسود مقبلو مع تبليل ارز فاكلت منه وشربت وتوضًا وصلًا وسلام عن اسمى فقلت كوساته عن اسمى فقلت كوساته عن اسمى فقلت كوساته عن اسمى فقلت كوساته عن اسمى فقلت كم يقال لى الغلب الفارح فتفادلت بذلك وشررد به ثم قال لى يسم الله ترافقي فقلت نعم قشيت معه قليا فقم وجدت فتورًا في اعضامي ولم استطع النهوين فقعدت فقال ما شانك فقلت له كنت قادل النهوين فقعدت المال الشال النال القال النال القال النال النال القال النالية قبل النالية قلد الى القال النالية النالية النالية قلد الى القال النالية النالية النالية النالية النالية قلد الى القال النالية النالية المنالية النالية الن

e lui répondis : Sur vous soient le salut, la miséricorde le Dieu et ses bénédictions! Il reprit en persan : «Qui s-tu? » Je répliquai : « Je suis un homme égaré. — Et moi le même, » reprit-il. Là-dessus il attacha son aiguière à une orde qu'il avait sur lui, et puisa de l'eau. Je volus boire: nais il me dit : « Prends patience. » Fuis it ouvrit sa sa-oche, et en tira une poigaée de pois chiches noirs, frits vec un peu de viz; j'en mangeai et je bus. Cet individu it ses ablutions, et une prière de deux génuficzions; de non côté, j'en fis autant. Il me demanda mon nome, ci épondis : « Mohammed. » Je l'interrogesi touchant le sien, til me répondit: Alkalb Alfárih, » le cœur joyeux. » Je tirai ce cla un présage favorable, et m'en réjonis.

Il me dit easuite: Au nom de Dieu, accompagnemoi.— Jui, «felliquati-je, et je marchai quel que pu avec lui; puis éprouvai du relâchement dans mes membres et ne pus las avancer. En conséquence, je m'assis. «Qu'as-tu flone?» e demanda mon compagnon. Je lui répondis: « Avant de » rencontrer, je pouvais marcher; mais à présent que j'ai منها لعبتك كرب معالا سيّمان الله اركب فوق عفق مقلت له الله معيف ولا تستطيع دلك فقال يُقويني الله لا يُدَّ لك من دلك فكر من فرَرَّهُ قد حسبتاً الله وبعم الوكيل فاكثرت من دلك وغلبتني عبني فلم أفيق إلا لسقوط على الربن فاستيقظت ولم از الرجل اثرا واذا انا ي توبع عامرة فدخلتها فوجدتها لرعية الهنود وحاكمها من المسطين فاعلمو في تحياة الى فقلت له ما الم هذه القرية نقال لي تاج بوره وبينها وبين مدينة كول حيث المحابان فرمحان

fait ta rencontre, je ne le puis plus. » Il reprit : « Dieu soit loué! monte à cheval sur mon dos. - Certes, répliquai-je, tu es faible, et tu n'as pas assez de force pour cela. -Dieu, répliqua-t-il, mé fortifiera; il faut absolument que tu agisses ainsi. » En conséquence, je grimpai sur son dos, et il me dit : « Récite un grand nombre de fois ce verset du Koran : « Dieu nous suffit, et c'est un excellent protecteur, » Je le répétai nombre de fois, puis mes yeux se fermèrent malgré moi, et je ne me réveillai qu'en me sentant tomber par terre. Alors je sortis de mon sommeil, et n'apercus aucune trace de cet individu. Voilà que je me trouve dans un village bien peuplé; je m'y avance, et découvre qu'il appartient à des cultivateurs hindous, et que son gouverneur est musulman. On l'informa de ma présence, et il vint me trouver. Je lui dis : « Quel est le nom de cette bourgade? - Tâdj-Boûrah, . me répondit-il. Or, entre elle et la ville de Coèl, où étaient mes compagnons, il y avait deux parasanges de distance. Le gouverneur me conduisit à sa maison et me servit des aliments chauds, après quoi je

وقال لی عندی توب وقامة اودعیها (1) عندی رجیل عمر مصرى من اهل الحالة التي بكول فعلت لد هاتبها البسبها ا ان اصل الى الحدَّة فإن بهما فوجدتهما من تباي كفت ف وهبتها لذلك العربي للا قدمنا كول فطال تعشبي من ذلا وافكرت في الرجل الذي جلني على عنقه فتذكَّرتُ ما اخبر، به ولى الله تعالى اب عبد الله المرشدي حسما ذكرناه ، السغر الاوَّلُ اذ قال له ستدخيل ارض الهند وتبليق بها او دلشاد ويُخلِّصك من شدَّة تقع فيها وتذكّرت قولد ليَّا سالت عن اسمه فقال القلب الفارح وتفسيره بالفارسية دلشاد فعهد الله هو الذي اخبرن بلقائه والله من الاولياء ولم يحصل إ ne lavai: il me dit alors : . J'ai chez moi un habit et un urban que m'a laissés en dépôt un Arabe d'Egypte, du combre des gens du camp qui se trouve à Coûl. - Apportees-moi, lui répondis-je, je m'en revêtirai jusqu'à ce que 'arrive au campement. . Il me les apporta, et je reconnus jue c'étaient deux de mes vêtements, que j'avais donnés à Arabe en question, lors de notre arrivée à Coûl. Je fus ort étonné de cela; puis je songeai à l'individu qui m'avait orté sur son dos, et je me rappelai ce que m'avait annoncé e saint Abou 'Abd Allah Almorchidy, ainsi que nous l'avons apporté dans la première partie de ces Voyages (t. I, p. 53), dors qu'il me dit : Tu' entreras dans l'Inde, et tu y renontreras mon frère Dilchâd, qui te délivrera d'une peine lans laquelle tu seras tombé. . D'un autre côté, je me souins de la réponse que me fit l'inconnu, quand je lui denandai son nom, Il dit : . Alkalb Affarih, . ce qui veut dire a même chose que le persan Dilchâd, « cœur joyeux. » Je us que c'était le même personnage dont Almorchidy m'aait prédit la rencontre, et que c'était un saint. Je ne jouis le sa société que le court espace de temps dont j'ai parlé: . من حسبته الا المقدار الذي ذكرتم وكتبت تك اللياة الى العمال به وجدت جواب السلطان قد وصلهم وبعث بدئي أو الا بقرس وقهاب واستبشروا بن ووجدت جواب السلطان قد وصلهم وبعث ابن نقادى على سغرا ووجدتهم ايضا قد كتبوا السلطان بما كان من امرى وتشائموا بهذه السغرة لما جرى فيها على وعلى السغراقدت عليهم وترى عزى فقالوا ألا ترى ما اتفق في السغراقدة والسلطان يعدرك فلنورع السقرة والسلطان يعدرك فلنورع المعقرة والسلطان يعدرك فلنورع المعقرة والسلطان يعدرك فلنورع السقرة والسلطان يعدرك فلنورع المعقرة والسلطان عدم يعدرك فلنورع المعقرة والسلطان عدم يمكن المقام وحيث ما كتا

Ce même jour, j'écrivis à mes compagnons, à Coûl, pour leur faire part de mon salut; ils m'amenèrent un cheval; m'apportèrent des vêtements et se réjouirent de ma présence. J'appris que la réponse du sultan leur était parvenue; qu'il avait envoyé, en remplacement de Cafonr, le martyr, un eunuque appelé Sunbul, le maître de la garderobe, et qu'il nous avait prescrit de poursuivre notre voyage. l'appris aussi que mes camarades avaient écrit au prince ce qui m'était arrivé, et qu'ils auguraient mal de notre ambassade, à cause de ce qui était survenu dès son début à moi et à Câfoûr; aussi voulaient-ils s'en retourner. Lorsque je vis l'insistance du sultan à nous ordonner ce voyage, je les pressai de l'accomplir, et ma résolution fut affermie. Ils me répondirent : « Ne vois-tu pas ce qui est advenu au commencement de cette expédition? Le sultan t'excusera. Retournons donc près de lui, ou bien attendons jusqu'à ce que sa réponse nous arrive. » Je leur répliquai : « Il n'est pas possible d'attendre; la réponse nous joindra partout où nous serons .

حكاية هذا الشعير وكان من اولياته الله تعالى تأكماً على تُذَ الـتَجَسُّوداً يلبس تـقروة وهو ثوب بستر من سرِّده الى أسف ويُذْكُر الله كان اذا صلى الجشا الآخِرة المنرج كل ما بها بالزاوية من طعام وادام وماع وقرق ذلك على المساكدي ور: بضنياة السِّراج واصبح على غير معلوم وكانت عادته ان يطعد

Nous partimes donc de Coûl, et nous campâmes à Bordj oùrah, où se trouve un bel ermitage, habité par un supérieur ussi beau que vertueux, que l'on appelait Mohammed le u, parce qu'il ne revéfait pas d'autre. habillement qu'un agne, descendant, à partir de son nombril, jusqu'à terre; reste de son corps demeurait découvert. Il avait été disple du pieux et saint Mohammed Aforián «le nu, » lequel abitait le cimetière de Karáßn, av vieux Kaire. (Que Dieu ous fasse proûter de ses mérites!)

#### HISTOIRE DE CE DERNIER CHEÎKH.

Il était au nombre des saints; il persistait à garder le cébat, et portait une tennoûrah, c'est-à-dire, un pagne qui le surviit depuis le nombril jusqu'aux pieds. On raconte qui arès avoir fait la prière de la nuit close, il prenaît tout ce ui restait dans l'ermitage de mets, ou d'assixionnements, a d'eau. Je distribuait aux malheureux, et jetait la mèche s sa l'amper de sorte qu'il set rovouit le lendemain sans ovyen d'existence assuré. Il avait coutume de servir à se اتحابه عند الصباح خبرًا وفولًا مكان للجارون والفوالون يستبقون الى زاويته فباخذ منهم مقدار ما يكنى الفقرآة ويقول لمن اخذ منه دلك القد حتى ياخذ إقرا ما يُغنَّم به عليه في ذلك اليوم قليلاً اوّ كثيرًا ومن كهاته اله لما وصل قاران ملك التترالى الشام بعساكره وملك دمشين ما عدا تعلقها وخرج الملك الناصر الى مدافعته ووقع اللقاء على مسيرة يومين من دمشق يموضع يقال له تتحب والملك الناصر الأداك حديث السن لم يعهد الوقائع وكان الشيخ العربان في تحبيم فنول واخذ تبدأ فقيد به فرن الملك الناصر لميًّلا يترجزح عند اللقاء لمحداثة سنّة فيكون ذلك سبب هريمة

disciples, le matin, du pain et des fèves. Les boulangers et les marchands de fèves accouraient à son ermitage à l'envi les uns des autres; il en acceptait de qui nourrir les pauvres, et disait à celui de qui, il avait pris ces provisions : Assieds-Ioi. Et cet homme recevait la première aumône, grande ou petite, qui était donnée au cheikh ce jour là.

Voici un autre trait de ce cheikh : lorsque Kâzân (Ghâzân), roi des Tartares (ou-Mongols de la Perse), arrive en Syrie aveceses troupes, et qu'ît se fut emparé de Damas, 'à l'exception de sa citadelle, Almélic Annâssir se mit en marche, afin de le repousser, et une rencontre eut lieu chre les deux souverains, à deux jourdess de distance de Damas, dans un endroit appelé Kachhab. Almélic Annâssir était alors très-jeune, et n'était pas habitué aux combas. Il avait près de lui le cheikh Al'orián, qui mit pied à terre, et prit une chaîne avec laquelle il mit des eutraves aux pieds du c'heval du roi Nâssir. afin que calui-ci ne se retirât pas an moment du combat; à cause de son jeune âge, ce qui

السهري فثبت الملك الناصر وهُرم التتر هريّة شنعا تُعل منه 
نعها كثير وغرق كثير ما أُرسل عليهم من المياة ولم يعت
المتر ال قصد بلاد الاسلام بعدها واخبرق الشيخ عج
العربان المذكور تغييد هذا الشيخ الله حصر هذه الوقيع
وهو حديث السّن ورحلنا من بُرج بـوزة وسرائنا على للآ
المعرون بآب سياه ثمّ رحلنا الى مدينة تعوج وضبط اسم
بكسر الفان وفتح اللّون وواو ساكن وجم مدينة كبير
حسنة العمارة حصينة أن رخيقية الأسعار كثيرة السكرومن
بحل الى دهلى وعليها سور عظم وقد تقدّم ذكرها وكان بإ
الشيخ بُعـين الدين الهاخوري اضافنا. بها واميرها فيور

rati occasionné la défaite des musulmans. Le roi Nassir tint rine, et les Tartares essuyèrent une hoûteuse déroute, ans laquelle beaucoup de faitre eux furent tués, et beau
pup noyés par les eaux qu'on lâcha sur cux; aussi, par la 
itie, ce peuple ne renouvela pas ses tentatives contre les 
rovinces musulmanes. (Cf. d'Ohsson, t. IV, p. 330, 334, et 
listoire des sultans Mamlouks, t. II, 2' partie, p. 199, où 
a lit schakhab (مالة على الموافقة والموافقة الموافقة الموافقة والموافقة الموافقة الموافقة والموافقة الموافقة الموافقة

Cependant nous partimes de Bordj Boûrah, et campâmes rés de la rivière appelée Abi-Siáh - l'eau noire. - Puis nous ous readimes à la ville de Kinaoùdj (Canoge), place aude, joliment construite, bien fortifiée. Les denrées sont à bas prix et le sucre y est rés-abondant; de là on aporte à Dihly. La ville est entourée d'un grand mur, nous en avons déjà fait mention. Le chekh Moïr lebàkhazy; l'habitajt, et nous y traita. Le commandant de

البدخشان من درية بهرامر جور (جويسى) صاحب كسرى ويسكن بنها جماعة من الصاحة الغضائة المعروفين يكاومر الاخلاق يُقرّفون باولاد شرن جهان وكان جدَّمٌ تأضى القضاة بحولة آباد وهو من المحسنين المتصدِّقين وأبسَهت الرياسة ببلاد الهدد اليد ع

حكاية له يذكر الله غزا موة عن القضاء وكان له اغداء فادَّق احدهم عند القاصي الذي ول بعده انَّ له عشرة آلان دينار قبّله ولم تكن له بينة وكان تصده ان جلفه (أأ فبعث القاصى عند فقال لرسوله بما اذّى علَّ فقال بعشرة آلان دينار ضبعت الى بجلس القاضى عشرة آلان وسوِّت للذّى وبلخ ضبعت الى بجلس القاضى عشرة آلان وسوِّت للذّى وبلخ

Canoge était Firoûx Albadakhchány, de la postérité de Behrâm Djoûr (Tchoùbín), compagnon de Chosroës. Elle compte parmi ses habitants plusieurs personnages vertueux et distingués, connus par leurs nobles qualités, et que l'on appelle les enfants de Chéref Djibán - Fillustration du monde. • Leur aïeul était grand kådhi de Daoulet Abàd; il était bienfaisant et grand distributeur d'aumônes, et il obtint l'autorité sur les provinces de l'Inde.

### ANECDOTE RELATIVE À CE PERSONNAGE.

On raconte qu'il fut un jour destitué de la dignité de kàdhi. Or il avait des ennemis, et l'un de ceux-ci l'accusa, près du kâdhi qui avait été nommé àsa place, d'avoir entre ses mains dix mille dinárs à lui appartenants; mais il ne possédait aucune preuve de son allégation, et il voulait obliger Chéref Djihàn à prêter serment. Le kâdhi manda celui-ci, qui dit au messager : Que me réclame-t-on?— Dix mille pièces d'or, répondit l'appariteur. Chéref Djihàn envoya cette soume au tribunal du kâdhi, et elle fut livrée au

خيرة السلطان علاء الدين وسع عندة بُطلان دلك الدّعن فاعادة الى النعناء واعطاء عشرة آلان واقساء بهذه المدينة تلات وصلنا فيها جواب السلطان في شأن بالله إن لم يظهر لفلان الترفيتوجة وجيد الملك فأصى دولة آباد عوضا مند لا رحلنا من هذه المدينة فنزلنا عمثرا هنزل هنزل وتربر بو تم عمثرا الكيالشة بم وصلنا الى مدينة مترزى وضبط اسم بغتج للم وواو ورآء وفي صغيرة ولها اسواق حسنة وقنيت بإ الشيخ الصالح المعبر تطب الدين المستى تحيدر المرفان وكا بحال مرض فدعا لى ورزدن رغيف شعير واخبرق ان هي ينيف على ماينة وجسين وذكر لى المحابة أنه عصوم الده

emandeur. Le sultan 'Alà eddin apprit cela, et la fausseté e cette réclamation lui fut démontrée. En conséquence, il stablit Chéref Djihân dans les fonctions de kâdhi, et lui onna dix mille pièces d'or.

Nous demeurâmes trois jours à Canoge, et nous y reçûmes réponse du sultau touchant ce qui me concernait. Elle ait ainsi conque: «Si l'on se retrouve pas N. (Ibn Batoub), que Wedjih Almule, kâdhi de Daoulet Abâd, parte 18a place. »

Après avoir quitté Canoge, nons campimes sucçessiveent dans les stations de Hanaoul, de Vézirboûr et de Hjäliçah; puis nous arrivance à la ville de Maoury, qui t petite, mais pourvue de beaux marchés. I'y rencontrai cheikh pieux et vénérable Kothb eddin, autrement apdé Haider Alferghâny. Il était atteint d'une maladie. Cendant if fit des vœux en ma faveur, me doona comme ovision de route, un pain d'orge, et m'apprit que son âge passait cent cimquante ans. Ses disciples me racontèrent 'il] jédnait constamment, et souvent longtemps de suite'. ويواصل كثيراً وبكثر الاعتكان ورضا اتام في خلوت اربعين يوما بقضان فيها باربعين تموقً في كلّ بيوم واحدة وقد رايت بدهلي الشيخ المستى برجب البرقي دخل الخلوة باربعين تمرة ونام بها اربعين تم خرج وفضل معه منها ثلاث عشرة تحرة مرحلنا ووصلنا الى مدينة مرة وضبط اسمها بغنج الميم وسكون الرآد وهاء وي مدينة كبيرة اكثر سكانها كقار تحت الراحة في حصينة وبها القيع الطيب الذي ليس مثلا بسواها ومنها تحكل الى دهلى وحبوبه طوال شديدة الصغوة المتعفق المنافقة ولم از قتكا مثله الأبارين القين وننسب هذه المدينة الى المالوة بغنج الام وي قبيلة من قبائل الهنود ختام الاجسام عظامر الخلق حسان الصور لنسائهم الجمال الغائق وصن

et accomplissait de nombreux actes de dévotion. Fréquemment il restait dans sa cellule durant quarante jours, prenant pour toute nourriture quarante dattes, une par jour-J'ai vu à Dihly le cheîkh nommé Redjeb Alborko'y entrer dans sa cellule, avec quarante dattes, y passer quarante jours et en sortir ensuite, ayant encore treize de ces fruits. Après être partis de Maoury, nous arrivâmes à la ville de Marh. Cette ville est grande; la plupart des habitants sont des idolatres, et ils sont soumis à un tribut. Elle est bien fortifiée, et l'on y trouve d'excellent froment, tel qu'il n'en existe pas ailleurs. On en exporte à Dihly; ses grains sont allongés, très-jaunes et d'un fort volume. Je n'ai point vu de pareil froment, excepté en Chine. La ville de Marh appartient, dit-on, aux Malawah. On nomme ainsi une tribu d'Hindous, qui ont le corps robuste, la stature élevée, le visage beau. Leurs femmes sont douées d'une exquise beauté, et sont renommées pour l'agrément مشهورات بطبب الخلوة ووفور النظ من اللذة وكذلك نسآ الموهنة ونسآء جزيرة ديبة للهل ثم سافرنا الى مدينة علابو وضيط اسمها بغنج العبين ولام والف وبآء موحدة مطبهوم وواو ورآء مدينة صغيرة اكثر سكانها اللقار تحت الذمة وعمسيرة يوم منها سلطان كافر اسمه قنام بغنج القان والتا المعلود وهو سلطان جنبيل بغنج الهم وسكون التون وكساباته المباددة ويآء مد ولام الذي حاصر مدينة كيالير وتُذ بعد ذلك ،

حكايته كان هذا السلطان اللادر قد حاصر مدينة رائر
 وفي على نهر اللجون كثيرة اللوي والمزارع وكان اميرها خطأ،
 الافغان وهو إحد الشجعان واستعان السلطان اللادر بسلطا
 كافر مثلاًد يُسمَّى رُجو بفتح الرآه وضع للحم وبلدة يُسمَّ

e leur commerce et pour les plaisirs qu'elles savent prorer. Il en est de même des femmes des Mahrates et de lles de l'île de Dhîbat Ahnahal (les Maldives).

Nous partimes de Marh pour la ville d'Alâboûr, qui est tite, et dont la plupart des habitants sont des infidèles qui vyent tribut aux musulmans. A la distance d'une journée 2 là demeurait un sultan idolaire, appelé Katam, qui était roi de Djenbil. Il assiégea la ville de Gualior, après quoi îl ti tué.

#### HISTOIRE DE KATA

Ce souverain idolàtre avait précédemment assiégé la ville 3 Ràbéry, place située sur la rivière Djomna, et dont démodent beaucoup de villages et de terres en culture. Elle rait pour commandant Khattháb, l'Afghán, qui était au mbre des braves. Kafam demanda (ensuite) du secours à a autre sultan infidèle, que l'on nommait Radjoù, et dont سلطان بور وحاصرا مدينة رأبرى فبعث حطاب الى السلطان يطلب منه الافاتة بأبطأ عليه للدد وهو على مسيرة اربعين من للهيهرة غنات ان يتغلب اللقار عليه لجمع من تبيية الافغان تحو تلاغماية ومثلهم من الماليك وصو اربع ماية من سائر الثان وجعلوا العمائم في اعنان خيلهم وفي عادة اهل الهند اذا ارادوا للوت وباعوا نغوسهم من الله تعالى وتقدم حطاب على اللقار حالة واحدة وكانوا تحو جساء المالية واحدة وكانوا تحو جسة عشر الغا فهوموهم باذن الله وتناوا سلطانيهم قام ورجو وبعثوا براسيهها الى السلطان ولم يغ من اللقار الا الشورد ،

la ville capitale s'appetaît Sulthânboûr. Tous deux mirent le siège devant Râbéry, et Khatthâb demanda assistance au sultan de l'Inde, qui tarda à le secourir, car la place assiégée se trouvait à quarante journées de Dihly. En conséquence, le commandant craignit que les infidèles ne le vainquissent. Il rassembla environ trois cents hommes de la tribu des Afghans, autant d'esclaves armés, et environ quatre cents individus choisis dans le reste de la population. Tous placèrent leurs turbans déroulés au cou de leurs chevaux, car telle est la coutume des Indiens, lorsqu'ils veulent mourir et qu'ils font à Dieu le sacrifice de leur vie. Khatthab et ses contribules s'avancèrent, suivis du reste de la troupe. Dès l'aurore, ils ouvrirent les portes de la ville et se précipitèrent comme un seul homme sur les infidèles, qui étaient au nombre d'environ quinze mille. Par la permission de Dieu, ils les mirent en déroute et tuèrent leurs deux rois Katamet Radjoù, dont ils envoyèrent les têtes au sultan de l'Inde. Il n'échappa, parmi les idolàtres, qu'un petit nombre de fugitifs.

ذكر أمير علابور واستشهاده وكان أمير علابور بدر لليشو من عبيد. السلطان وهو من الابطال الذين تصرب بهم الامثاا وكان لا برال يُغير على اللقار منفردا بنفسه فيقتل ويسين حتّى شاع خبره واشتها امره وهابه اللغار وكان طوالاً. فخصاً ياكا الشاة عن آخِرها في الملة وأخبرت السم كان يشرب نحو رطا وتصف من السّمن بعد غذاته على عادة للبشة بملادهم وكار له ابن يدانيه في التّجاعة ناتفن أنّ أغار مرة في جماعة مر عبيدة على ترية لللقار فوقع به الغرس في مطمورة واجمع عليه اهل الغربة فصوبه احدهم بقيدارة والقيارة بقان معقود ونا معلوة حديدة شبّه سكة للرّث يُدخِل الرجل يده فيم معلوة حديدة شبّه سكة للرّث يُدخِل الرجل يده فيم

#### HISTOIRE DE L'ÉMIR D'ALABOÛR ET DE SON MARTYRE.

L'émir d'Alàbour était Bedr, l'Abyssin, un des esclaves u sulfan de l'Inde. Cétait un de ces héros dont la braoure a passé en proverbe. Il ne cessait de faire tout seul , 
es courses contre les infidèles, de tuer et de prendre des 
pptifs, de sorte que sa réputation se répandit au loin, 
u'il devint célèbre et que les Hindous le craignirent. Il 
ait de haute taille et fort gros, et mangeait une brebis 
ut entière en une seul éois. On m'a raconté qu'il avalait 
aviron un rithl et demi de beurre fondu après son repss, 
lon la coutume observée par les Abyssins dans leur pays 
ala. Il avait en fisi qui approchait de lui en bravoure.

Il arriva un certain jour que Bedr fondit, avec un détaiement de ses esclaves, sur un village appartenant à des indous, et que son cheval tomba avec lui dans une fosse, es villageois se rassemblèrent autour de lui, et l'un d'eux frappa avec une gatidrah. On nomme ainsi un fer semiable à un soc de charrue; (il a une extrémité reçuse) dans فنكسو دراعه وبغضل منها مقدار دراعتى وسربتها لا تُعقى فتعتله بتلك الصربة وقاتل عبيده أهمة الستال فسعلها على فقتله بتلك الصربة وقاتل عبيده أهمة الستال فسعلها على القوب الدول اللوس من المقمورة سلبًا فاتوا به ولكة فكان من الاثفاق الغرب الدولك المرب الله وكبر الغرس وتوجّه الى دهلى لخترج عليه اللّام نقاتلهم حتى فقتله اللّه العالم عامل معتبي فقتله الله العالم على المعالم في المعالم مناسمها بغتم اللها أن المعتود وكسر الام وضم الياء أخر الون ورا ورازًّ وبقال نعم المين كالموروضيط المها بغتم اللها لغمه ابيئًّا كيالمورق مدينة كالمور وضيط المها بغتم اللها لغمه ابيئًّا كيالمورق مدينة كبيرة لها حصون منيع مغطع في راس شاهن على بابه صورة فيدل وبهال من الحاص منيع مغطع في راس شاهن على بابه صورة فيدل وبهال من عالمين منيع مغطع في راس شاهن على بابه صورة فيدل وبهال المن الحاسة على بابه صورة فيدل وبهال المن الحاسة المناسم منيع مغطع في راس شاهن على بابه صورة فيدل وبهال المن الماسة على بابه صورة فيدل وبهال المن الماسة على بابه صورة فيدل وبهال المن الماسة على المناسم الم

laquelle on introduit la main, et qui recouvre l'avant-bras; la partie restante est longue de deux coudées, et les coups qu'elle porte sont mortels; l'Hindou tua donc Bedr d'un coup de cette arme. Les esclaves du mort combattient très-curageusement, s'emparérent du village, en tuèrent les habitants, firent prisonnières leurs fetumes, etc. retirèrent le cheval sain et sauf de la fosse où il était tombé, et le raum-nèrent au lils de Bedr. Une rencoutre singulière, c'est que ce jeune homme, etant monté gur le même cheval, prit la route de Dihly. Les idolatres l'atflequèrent; il les combatti jusqu'à ce qu'il fut tué, et le coursier retourna près des compagnons de son maître, qui le reconduisirent à la famille du défunt. Un beau-frère de celuici le prit pour nonture; mais les Hindous le tuèrent aussi sur ce même cheval.

D'Alâboûr nous nous rendimes à la ville de Gâlyoûr, appelée encore Gouyâlior (Gualyor), qui est grande et pourvue d'une citadelle inexpugnable, isolée sur la cime d'une haute montagne. On voit à la porte de cette citadelle la figuré وقد مر دكره ق اسم السلطان قطب الذين وامير هذه المدينة احد بن سيرخان ناصل كان يكومنى الم اقاستى عندة قبد قبد الله بنا المستوات عليه يومًا وهو يوبد توسيط رجل من الكار فقلت له بالله لا تغيل دلك فاق ما رايت احدًا تقل يُختَّل بحضى فاسر بحينة وكان دلك سبب خلاصه المها بفتح رحلنا من مدينة كاليور الى مدينة بَرُون وضبط اسمها بفتح الباء المعقودة وسكون الراء وفتح الواو وآخرة نون مدينة مضيرة المسلمي بين بلاد اللهار الميرها شهد بن بيوسر الترك الاصل والسباع بها كثيرة وذكر لى بعض اهلها أنَّ السبع كان يدخل المها ليلاً وابوامها مغلقة فيغنرس القاس حتى قتل الدين المتاس حتى قتل

d'un éléphant et celle de son cornac, toutes deux en pierre. Il a déjà été fait mention, à l'article du sultan Kothb eddin (t. III, p. 188, 194 et 195). L'émir de Gâlyoùr, Ahmed, fils de Sirkhân, personnage distingué, me traitait avec considération pendant mon séjour près de lui, antérieurement au voyage dont il est ici question. J'entrai chez lui un jour, au moment où il voulait faire fendre en deux par le milieu du corps un floâter. Je lui dis : Par Dieu! ne fais pas cela, je n'ai jamais vu tuer personne en ma présence. • Il ordonna de mettre en prison cet individu, qui échappa ainsi à la mort.

Nous partimes de la ville de Gàlyoùr pour celle de Perouan, petite place située au milieu du pays des idolâtres, mais appartenant aux musulmans. Elle a pour commandant Mohammed, fils de Beiram, Turc d'origine. Les lions sont très-nombreux dans son voisinage. Un de ses habitants m'a racoffé qu'un de ces animaux y cutrait pendant la nuit, quoique les portes fussent fermées, et y enlevait des hommes, de sorte qu'il tua beaucoup de citadins. On se

11

نفتلت ن

الفرية وة

ص المطم

وكب الغو

ئتل وعا

نتتاه أأ

المها بد

يواو ورآء

منيع مغة

ant-bras.

es coups

edr d'un

rent tres

èrent les

rerent le

le rame

c'est que

l, prit la

ombattit

près des

à la fa

rit poer

e même

nir, ap

ourrae

e haute

a figure

س اهلها كثيرًا وكانوا يخينون في شَأَن دخوله واخبور مجدد التوفيري من اهلها وكان حبارًا في بها الله دخيل دارة ليلاً وانترس صبيًا من فوق السّرير واخبرق غيرة الله كان مع بجاهة في دار غُرِس مخترج احدام لحاجة فافتنوسه مخترج احجابه في طلعه فوجدود مطروحًا بالسّرق وقد شرب دمه ولم ياكل لجه فردوروا الله كذلك بعد اللّم ومن الجهب أنَّ بعض النّاس اخبرق أنَّ الذي يغيل ذلك ليس بسبع وأمّا هو آديّ من الحيرق أنَّ الذي يغيل ذلك ليس بسبع وأمّا هو آديّ من الحيرق المورفين بالحوجية يتصوّر في صورة سبع ولما أخبرت بذلك انكرته واخبرق بعضًا من اخبار بذلك الرّا الحيرة المورفين بالحوجية يتصوّر في صورة سبع ولما أخبرت بخلك انكرته واخبرق به جماعة ولنذكر بعضًا من اخبار الرّاحرة المرّاحرة الرّاحرة الرّاح

demandait, avec étonnement, de quelle manière il pouvait entrer. Un habitant de la ville, Mohammed Attaoufiry, dans le voisinage de qui j'étais logé, me rapporta que ce lion s'introduisit nuitamment dans sa maison et emporta un enfant de dessus son lit. Un autre individu m'a raconté qu'il se trouvait en nombreuse société dans une habitation où se célébrait une noce. Un des invités sortit pour satisfaire un besoin, et le lion l'enleva. Les camarades de ce malheureux allèrent à sa recherche, et le trouvèrent étendu dans le marché; le lion avait bu son sang, mais n'avait pas dévoré sa chair. On prétend que c'est ainsi qu'il agit envers les hommes. Ce qu'il y a d'étonnant, c'est que quelqu'un m'a rapporté que l'auteur de ces maux n'était pas un lion, mais un homme, du nombre de ces magiciens appelés dioguis, lequel revêtait la figure d'un lion, Lorqu'on me raconta cela, je n'en voulus rien croire, quoique nombre de personnes me l'affirmassent. Or, transcrivons ici une partie de ce qui concerne les susdits magiciens.

ذكر الحرة للوكية وهاولا الطابعة تظهر منهم عجائب منها أن احدهم يقم الاشهر لا ياكل ولا يشرب وكثير منهم عملها أن احدهم يقم الارض وتبغى عليه فلا يترك له إلا موسع يدخل منه الهوا ويقم بها الشهور وسمعت أن بعشهم يقم كذلك سنة ورايت بمدينة منجرور رجلاً من للسطيري عمن ينتظ منهم قد رُفعت له طبلة واتامر بأعلاها لا ياكل ولا بشرب مدة من رُفعت له طبلة واتامر بأعلاها لا ياكل ولا بشرب التلم منه وعشرين يوماً وتركنه كذلك فلا ادرى كثر اتام بعدى والناس بذكرون أنهم يُرتّجبون حبوباً باكلون للمية منها لايام معلومة أو الشهر فعتاج ق تلك المدة الى

## DES ENCHANTEURS DITS DJOGUIS.

Ces gens-là accomplissent des choses merveilleuses. C'est ainsi qu'un d'eux restera des mois entiers sans manger ni boire. On creuse pour heaucoup d'entre eux des trous sous la terre. Quand le djogui y est descendu, on bouche la fosse avec de la maçonnerie, en y laissant seulement une ouverture suffisante pour que l'air y pénètre. Cet individu y passe plusieurs mois; J'ai même entendu dire que quelques djoguis demeurent ainsi une aunée. J'ai vo dans la ville de Mandjaroûr (Mangalore) un musulman qui avait pris des leçons de ces gens-là. On avait dressé pour lui une espèce de plate-forme, sur laquelle il se tint pendant vingt-cinq jours sans boire ni manger. Je le laissai dans cet état, et j'ignore combien de temps il y demeura encore après mon départ.

Le peuple prétend que les individus de cette classe composent des pilules, et qu'ils en avalent une pour un nombre de jours ou de mois déterminé, durant lequel ils

ivons ici at

س اهلیا

القوفيرى ه

رانٹرس صب ۂ دار عُرْس

تأليد فوجيد

وَ اللهِ اللهِ

لحرة للعرو

لذلك انكرته

فاولاء التحم

re il poerzi

aoufire dan

que ce lin

emporta u

m'a raccel

ne habitatio

it pour satis

arades de a

vèrent étents

ais n'avait pe

i'il agit enter

ne quelqu'n

t pas un lies

ciens appels

Lorqu'on at

- m Grode

طعامر ولا شراب وبخبرون بامور مغيَّبة والسلطان يعظّمهم من ويحالسهم ومنهم من يقتصر في اكبد على البُقُل ومنهم من لا ياكل اللحم وهم الاكثرون والظاهر من حالهم البّهم عودوا انفشهم الرّياضة ولا حاجةً لهم في الدّنيا وزينتها ومنهم من ينظر الى الانسان فيقع ميتاً من نظرته وتقول العامّة اتّم اذا تتل بالنظر رشّق عن صدر المبّت وُجد دون قلب ويقولون أولًا تلبت واكثر ما يكون هذا في النّساء والمُثراة التي تعمل ذلك تُمسّى كفتار،

n'ont besoin ni d'aliment ni de boisson. Ils prédisent les choses cachées. Le sultan les vénère et les admet dans sa société. Parmi eux il y en a qui ne mangent pas de viande et ce sont les plus nombreux. Ce qu'il y a de certain dans leur affaire, c'est qu'ils se sont accoutumés à l'abstinence, et n'ont aucun besoin des biens du monde ni de ses pompes. Parmi eux il y en a quoi ne ment regard suffit pour faire tomber mort un homme. Les gens du commun disent que, dans ce cash, și l'on vient à fendre la poitrine du mort, on n'y trouve pas de cœur. - Son cœur, prétendent-ils, a été mangé. - Cela a lieu surtout chez les femmes. La femme qui agit ainsi est appelée cețăr (hyène, con persan).

#### ANECDOT

Lorsque arriva dans l'Inde la grande famine causée par la sécheresse, pendant que l'empereur se trouvait dans le pays de Tiling, ce prince publia un ordre portant que l'on donnât aux citoyens de Dihly de quoi se nourrir, sur le يقوتهم حساب رطال ونصف المواحد في البوم لجمعهم الوزير 
ورزع المساكين منهم على الامرآء والقصاة ليتولوا اطعامهم فكان 
عندى منهم حسماية نفس نعمرت لهم سقائك في دارسي 
واسكنتهم بها وكنت اعطيهم نفتة جسة أيام في جسة أيام 
نفتا كان في بعض الايامر الوق عمراً في منهم وتالوا الها كفتار 
وقد اكلت تلب صبى كان إلى جانمها وإنبوا بالشبي ميتنا 
نامزتهم أن يدهبوا بها إلى ناشيم السلطان فامر باختبارها 
ودلك بأن ملوا اربع جرات بالماء وربطوها بيديها ورجابيها 
وطرحوها في نهر الجون فلم تغرق فعلم أنها كفتار ولولم كلك 
على المآء لم تكن بكنتار فامر باحراقها بالمثار ولولم كلك 
على المآء لم تكني بكنتار فامر باحراقها بالمثار ولولم كلك

1 16.1

لفشهم

مَثَارِ بِال

الد وا

6

رائند دا دو

ns si

itar

jćt.

pied d'un rithl et demi par personne et par jour. En conséquence, le vizir les rassembla et partagea ceux d'entre eux qui étaient indigents entre les émirs et les kâdhis, afin que ceux-ci prissent soin de les nourrir. Pour ma part, j'en reçus cinq cents. Je construisis pour eux des hangars dans deux maisons et les y établis. Je leur distribuais tous les cinq jours les provisions nécessaires à leur subsistance durant cet espace de temps. Or, un certain jour, on m'amena une femme du nombre de ces gens là, et l'on me dit : « C'est une caftar, et elle a dévoré le cœur d'un enfant qui se trouvait près d'elle. » On apporta le corps de cet enfant. Par conséquent, je prescrivis aux dénonciateurs de conduire cette femme au vice-roi. Celui-ci ordonna de lui faire subir une épreuve. Voici en quoi elle consista : on remplit d'eau quatre jarres, qu'on lia aux mains et aux pieds de la femme; on jeta celle-ci dans la rivière Djomna, et elle ne se noya pas. On sut ainsi que c'était une caftar, car si elle n'avait pas surnagé au-dessus de l'eau, elle n'aurait pas été une de ces misérables. Alors, le vice-roi comرجالًا ونسآءً بأحدوا رُمادها وزهوا أنَّه من تنضَّر به أُمن في تلك السِّنة من سجر كفتار،

حكاية بعث الى السلطان بوما وانا عنده بالمصرة قد خلاف عليه وهو ى حلوة وعندة بعض خواصة ورجداً من صاولاء الحركة وهم يلتعنون باللاحف وبعطون رؤسهم لاقهم ينتغونها بالرماد كما ينتغي الناس آباطهم فاصرن بالخيارس مجاسعت وقال لهما أن هذا العربور من بلاد بعيدة فأرباة ما أمر يرة فقالا نعم متربعا أحضها ثم ارتفع عن الارس حتى سار كم الهواء فوقنا بالمستقطت الى الارس فاسر manda de la brûler toute vive. Les habitants de la ville, hommes et femmes, accoururent et ramassèrentses cendres, car ces gens-là prétendent que quiconque fait avec cela des funigations est en aireté contre les euchautements des caftairs pour tout la durée de l'année.

#### ANECDOTE.

Le sultan m'envoya chercher un certain jour, pendant que je résidais près de lui, dans sa capitale. Je me rendis en sa présence et le trouvai dans un cabinet, ayant avec lui plusieurs de ses familiers et deux de ces djoguis. Ces gens s'enveloppent dans des manteaux et couvrent leur tête, parce qu'ils la dépouillent de ses cheveux avec des cendres, de la même manière que les autres hommes emploient pour s'épilers ous les sisselles. Lesutlatam o'rdonnade m'asseoir, ce que je fis, et il dit à ces deux individus : · Cet étranger (litt. cet homme illustre) est d'un pays doignét montre-lui donc eq u'il n'a jamais vu. — Oui, · répondirentils, et l'un d'eux s'accroupit; puis il s'éleva de terre, de sorte qu'il resta en l'air au-dessus de nous, dans la posture d'un homme-accroupi. Je fus étonné de cela, la crainte me saisit

السلطان ان أسق جوالا عنده فأقلت وتعدت وهو على حاله مترس فإنخذ صاحبه نعلاً له من شكارة كانت معه نصرب بها الارس كالمتناظ نصعدت الى ان علت فوق عنى المتربع وجعلت تصرب في عنقه وهو بدّل قلهلاً قليلاً حتى جلس معنا فقال لى السلطان ان المتربع هو تخبذ صاحب القيل شمّ قال لوّلا الله التان على عقلك لامرتهم أنَّ ياتوا باعظم عمّا رأَيْتَ فانصوفت عنه واصابني الفُققان ومرضت حتى امر لى بشربة اذهبت "ذلك عتى ولُعدًا للمتلا بسبيله فنقول سافرنا من مدينة برون الى منزل الموارى ثمّ الى منزل أحرا وبه حوس عظم طوله نحو

et je tombai évanoui. Le sultan commanda de me faire avaler une potion qu'il tenait prête; je revins à moi et m'assis. Cet individu-là était encore dans la même posture. Son camarade tira d'un sac qu'il portait sur lui une sandale avec laquelle il frappa le sol, à la façon d'un homme en colère. La sandale monta jusqu'à ce qu'elle fut arrivée au dessus du cou de l'individu accroupi en l'air. Elle commença alors à le fraguer à la nuque, pendant qu'il descendait petit à petit, de sorte qu'il se trouva enfin assis près de nous. Le sultan me dit: « L'homme accroupi est le disciple du propriétaire de la sandale ». Puis il ajouta : « Si je ne craignais pour ta raison, je leur ordonnerais d'opérer des choses plus extraordinaires que ce que tu as vu. . Je m'en retournai, je fus pris d'une palpitation de cœur et tombai malade; mais le sultan prescrivit de m'administrer une potion, qui me débarrassa de ce mal.

Or, revenons à notre propos.

Nous dirons donc que nous partimes de la ville de Perouan pour la station d'Amouary, puis pour celle de Cadjarrà, où se trouve un grand bassin, dont la longueur est ميدا وعليه القنائس فيها الاسنام قد ممثل بها المسطون وق وسطه ثلاث تباب من الجارة الخمر على ثلاث طباق وهل أركانه الاربعة اربع قباب ويسكن هنالك بجاعة من الجوكية وقد لبدوا شعورهم وطالت حتى صارت في طولهم وغلبت عليهم ليتعقرة الالوان من الرياضة وكثير من المسطحين يتبعونهم ليتعقرة الدوان منهم وبذفكرون أن من كانت به عاهة من بُرس او تجذام ياوى اليهم مدّة طويلة فيبرا بأن الله تعالى واول ما رأيت عدة الطائفة بحداة السلطان طوشيرين ملك تركستان وكانوا تحو جسين مخفر لهم غار تحت الارض وكانوا مغيبي به لا يجرجون الا لشعات حاجة ولهم شبعه القرن

d'environ un mille et près duquel il y a des temples où sont des idolés, que les musulmans on mutilées. Au milieu de trois étages; il a à chacun de ses quatre angles un autre pavillon. Ce lieu est habité par une troupe de djoguis, qui ont agglutiné leurs cheveux au moyen d'une substance gluante et les ont laissés croître, de sorte qu'ils sont dei nus aussi longs que leurs corps. Le teint de ces gens-là est extrémement jaune, par suite de leur abstinence. Beaucoup de musulmans les suivent, afin d'apprendre leurs secrets. On raconte que quiconque est atteint d'une infirmité, telle, que la lèpre ou l'éléphantiasis, se retire près d'eux. pendant un long espace de temps, et est guéri par la permission du Dieu très-bant.

La première fois que je vis des gens de cette classe, ce fut dans le camp du sultan Thermachirin, souverain du Turkistân. Ils étaient au nombre d'environ cinquante. On leur creusa une fosse sous la terre, et ils y séjournèrent sans en sortir, sinon pour satisfaire quelque besoin. Ils ont يضربونه اول النّهار وآخِره وبعد العقة وشُلْهِم كلّه عِب ومنهم الرجل الذي صنع السّلطان غيات الّدين الدّاسفان سلطان بلاد المعبر حبوبًا بإكلها تقوية على الجماع وكان من اخلاطها برادة للحديث فاعجبه فعلها فاصّل منها ازيد من معدد اللّهاجة غات وولى ابن اخيه فاصر الدين فاصرم هذا الجوّى ورفع تدره ثم سافرنا الى مدينة جنديري وصبط اسهها بغتج للجم المعقود وسكون النّون وكسر الدّال المهمل وبآء مث وراء مدينة عظهة لها اسواق حافلة يسكنها امير امراء علن البلاد عرّ الدين البنتائي بالباء الموصدة ثمّ النّون ثم النّاء الماسود فائم النّون عم النّاء المعدد المعلم ملك وكان خيرًا فاصلاً بجالس اهل العون وهو للحقو بأعظم ملك وكان عجالسه اللقيد عز

une espèce de corne dont ils sonnent au commencement du jour, vers sa fin et après la nuit close. Tout ce qui les concerne est extraordinaire. L'homme qui prépara pour le sultan Ghiyàth eddin Addàméghàny, souverain de la côte de Coromandel, des pilules que ce prince avalait pour se fortifier dans l'accomplissement de l'acte vénérien, cet homme, dis-je, était un des leurs. Parmi les ingrédients de ces pilules se trouvait de la limaille de fer. Leur effet plut au sultan; il en prit plus que la quantité nécessaire et mourat. Il ent pour successeur son neveu Nàssir eddin, qui traita avec considération ce djoqui et l'éleva en digoit.

Cependant nous partimes pour la ville de Tchandiry, qui est grande et pourvue de marchés magnifiques. C'est la qu'habite le chef des émirs de la contrée, Tzz eddin Albénétány, que l'on appelle A'zham Mélic (le plus grand roi), et qui est un homme excellent et distingué. Il admet dans sa familiarité les savants, et parmi eux: -1? le jurisconsulte

الدّيس الرّبيري والغنية العالم وجيد الدّين البيان نسبة الى مدينة بيانة التي تقدم ذكرها والغنيد الغاضى الغورى بقاضى خاشة وامامهم شهس الدّين وكان القائب عنه على امور العدن يسمّى قدر الدّين وناشهم على امور العسكر سعادة الثّلثك من كبار الشجعان وبدى يديد تعرش العساكر واعظم ملك لا يظهر الا في يوم الجمعة او في غيرها بادرا ثمّ سرنا من جنديري الى مدينة ظهار وضبط اسمها بكسر الظاء المتهم وفي مدينة المالوق اكبر عالة تلك الهلاد وزرعها كثير خصوصاً الفحروس عدد المدينة تجل اوراق النّبوق الى دعلى وبينها اربعة وعشرون يوما وعلى الطريق بينها الإحدة منقوش عليها عدد وعشرون يوما وعلى الطريق بينها العدة منقوش عليها عدد الديار فيها بينها الدّعة الديار فيها بينها العدة منقوش عليها عدد

'Izz eddin Azzobeiry; 2° le savant légiste Wédjih eddin Albiány, originaire de la ville de Biánah, dont nous avons parlé ci-dessus; 3° le jurisconsuite et kâdhi nommé Kâdhi Khâssah; et, enfin, 4° l'imâm Chams eddin. Le licutenant, d'Arbam Mélic, pour ce qui concerne les aflaires du trésor, est appelé Kamar eddin, et son licutenant, pour les choses qui regardent l'armée, Séàdah Attilinguy, un des principaux héros, devant qui les troupes passent en revue. A'zham Mélic ne se montre que le vendredi, et rarement les autres jours.

De Tchandiry nous nous rendimes à la ville de Zhihar (Dhár), qui est la capitale du Malwa, le plus grand district de ces régions. Les grains y abondent, surtout le froment. De cette ville, on exporte à Dihly des feuilles de bétel. Il ya entre les deux places vingt-quatre jours de distance, Sur le chemin qui les sépare se trouvent des colonnes sur lesquelles est gravé le nombre de milles qu'il y entre deux colonnes. Quand le voyageur désire savoir combien de che-

ما سارى يُومه وما بق له الى المنزل او الى للدينة التى يقصدها تراً اللَّغْض الذى في الاقدة فعرفه ومدينة ظهار اقطاع الشميح ابراهم الذى من اهل ذيبة للهال،

بدي

۔ بعر

2

بظ

Ц

--

64

حكاية كان هذا الشّع ابراهم قدم على هذه المدينة ونراز تحارجها ناحص ارستا مواتا هناك وصار بردرعها بطّجتا انتان والرجها ناحص الدقيق و الفاية من ألملاوة ليس بتلك الارس مشلها ويبرزع النّاس بطبحًا في ما مجاورة فلا يكون مشله وكان يبطعم الشقيرة والساكين فيا تصدد السّلطان الى بلاد للعبر اهدى اليه هذا الشعب بطّيحًا فقيله واستطابه واتطعه مدينة ظهار وامرو ان يعمر زاوية برنوة تشرن عليها نعمرها احسن عارة وكان منه ii a parcouru dans sa journée, et combien il loi en reste pour arriver à la station ou à la ville vers laquelle il se direge, il iti l'inscription qui se trouve sur les colonnes et consit ce qu'il veut apprendre. La ville de Zhihâr est un ficf appartenant au cheikh Ibrāhim, originaire de Dhibat almahal (les ils Maldives).

# HISTORIETTE

Le cheikh Ibrāhīm, étant arrivé près de cette ville, fixa son habitation en cet endroit. Il rendit à la fertilité un ter-ain inculte, situé dans le voisinage, et y sema des pastèques. Celles-ci se trouvèrent extrémement douces, et on n'en voyait pas de pareilles en ce canton. Les cultivateurs avaient beau semer des pastèques dans les terres voisiues, elles ne ressenblaient pas à celles-là. Ibràhim donnait à manger aux fakirs et aux indigents. Lorsque le sultan se dirigea vers le pays de Mabar, le cheikh lui fit présent d'une pastèque, qu'il accepta et trouva excellente. Aussi lui donna-t-il en fief la ville de Dhàr, et lui prescrivit-il de construire uu ermilage sur une colline qui dominait cette ville. Ibràhim élèva-cet

يطعم بها الوارد والصادر واقام على ذلك اغوامًا ثم تدمر على السلطان وجل البه تلاقة عصر لكنا فقال هذا فصل ها كنت اطعمه النّاس وبهت المال احق به فقيضه منه ولم يُحجِب السلطان فعله لكونه تجع لمال ولم ينفق تجيعه ى اطعام الطّعام وبهذه المدينة اراد ابن اخّت الوزير خواجة جهان أنَّ يفتك تحاله وبستول على امواله وبسير الى القائم ببلاد المعبر فمُنى خبرة الى خالة فقيض عليه وعلى تجاعة من الامرام وبعثهم الى السلطان فقتل الامرام ورد ابن اخته الهه فقتله الوزير، المناسطان فقتل الامرام ورد ابن اخته الهه فقتله الوزير، حكاية ولما أرد ابن اخته الهه المربه الى يُعتَلَى كما

édifice avec le plus grand soin; il y servait des aliments à tout venant. Il persévéra dans cette conduite durant pluseurs années; après quoi il alla trouver le sultan et lui porta treize lacs (de drachmes), lui disant: · Voici ce qui me reste de l'argent que j'ai employé à donner à manger au public; le fisc y a plus de droits que moi. · Le sultan accepta la somnie; mais il n'approuva pas l'action du cheikh, d'avoir amassé des richesses et de n'en avoir pas dépensé la totalité à distribuer des aliments.

C'est dans cette même ville de Dhâr que le fils de la sœur du vizir Khodjah Djîhân voulut assassiner son oncle, s'emparer des trésors de celui-ci et se rendre ensuite près du chef rebelle, dans le pays de Ma'bar (conf. t. Ili, p. 329, 331). Ce complot étant parvenu à la connaissance de son oncle, il se saisit de lui et de plusieurs émirs et les envoya au sultan. Le souverain mit à mort les émirs et renvoya leur chef à son oncle, le vizir, qui le fit périr.

## ANECDOTE.

Quand le neveu du vizir eut été renvoyé à son oncle, celuici ordonna de lui faire éprouver le nième supplice qu'avaient تُتل اتحابه وكانت له جارية بحدها فاستصدرها واطعمها التنبول واطعمته وعانقها مودعًا ثم طُرح الفيلة وسُلخ جلدة ومُل بنبئا فلما كان من الليل خرجت الجارية من الدّار فومت بنفسها في بمّر هنالك تقرب من الموضع الذي تُتل فيه فرُجدت ميتم من الله في قبر واحد وسعى دلك تعور آخور) عاشتان وتعسير دلك بلسائهم قبر وسيط المنافق من ساهرا من بحديثة ظهار الى مدينة اجبى وصيط اسمها بشم الهيئة الجبى والموضوع والمنافق الملك فاصر الدّين من عبن الملك من العمارة وكان يسكنها الملك فاصر الدّين بهرية تعريزة سندابور حين العمارة وكان بسكنها الملك فاصر الدّين بن عبن الملك المدافق الفصلة المؤمنة المنطقة المنطقة

subi ses camarades. Le malheureux avait une concubine qu'il chérissait; il la manda, lui fit manger du bétel, et en fut jeté aux éléphants. Il fut écorché et sa peau remplie de paille. Lorsque la auit fut arrivée, la jeune femme sortit de la maison et se précipita dans un puits voisin, non loin du lieu où son amant avait péri. Le lendemain, elle fut trouvée morte; on la retira du puite et l'on enseveit son capps dans le même tombeau où furent déposées les chairs du neveu du vizir. Cet endroit fut appelé Koboár (Godr) 'Achikán, ce qui signifie en persan « le tombeau des amants. »

De la ville de Dhàr nous nous rendimes à celle d'Oudjain, cité belle et bien peuplée, où résidait le roi Nàssir eddin, list d'Ain Almule, homme distingué, généreux et savant, qui souffrit le martyre dans l'île de Sendàboûr, lorsqu'elle fut conquise. J'ai visité son tombeau dans cet endroit-là, ainsi qu'il en sera fait mention. C'est aussi à Oudjain-qu'ha-

كان سكنى الغقيم الطبيب بجال الدين للغرق المعرافي الاصل 
قم سافرها من مدينة احين الى مدينة دولة آباد وهي المدينة 
المصبة العظهة الشان الموارية لمصرة دهلى في دفعة (أ) قدرها 
واتساع خطائها وفي منفسهة قبلاتة انسامر احدها ووقع 
وهو مختش بسكنى السلطان وعساكرة والفسم الشالى يسمّى 
الكتلة بغتم الكافين والنآء المعلوة التي بينهها والقسم الشالث 
تلمتنها التي لا مشل لها ولا نظير في المصانة ونسمّى الدويتهر 
بضم الذال المهمل وفتح الوار وسكون الياء ونان معقود مكسور 
وباءً مد وراء وبهدة المدينة سكنى الهان الاعظم تطلو خان 
صاغر وبلاد البلدان وما اهبعا الى ذلك وقالتها مسيرة تلاتة 
صاغر وبلاد البلدان وما اهبعا الى ذلك وقالتها مسيرة تلاتة

bitait le jurisconsulte et médecin Djémâl eddîn, le Maghrébin, originaire de Grenade.

D'Oudjain nous allàmes à Daoulet Abàd, qui est une ville considérable, illustre, égale à la capitale Dihly par l'élévation de son rang et la vaste étendue de ses quartiers. Elle est divisée en trois portions, dont l'une est Daoulet Abàd (proprement, dite). Celle-ci est particulièrement destinée à l'habitation du sultan et de ses troupes. La seconde portion est nommée Catacah. Quant à la troisième, c'est la citadelle, qui n'a pas sa pareille sous le rapport de la force, et qui est appelée Doueiguir.

C'est à Dooulet Abàd que demeure le trèsgrand khân, Kothlon khân, précepteur du sulan. Il en est le commandant et y tient la place du monarque, sinsi que dans les pays de Sàghar, de Tiling et dépendances. Le territoire de ces privinces compreud un espace de trois mois de marche, اشهر عامرة كلّها لحكم وتوابه فيها وتبلعة الدّويعتبر التي ذكرناها في قطعة حجر في بنسبيط من الارس قد احتشت وبني باعلاها قلعة يصعد اليها بُشمَّ مصنوع من جلود وبرفع ليلاً ويسكن بها للمردون وهم الزماميّون بأولادهم وفيها حين اهل الجرائم العظيمة في جبوب بها وبها فيسران خفام اعظم من التطوط والقطوط تهرب منها ولا تطبين مداهتها لانها تبليها ولا تُصاد الا جميل تُدار عليها وقد واينتها هناك فيمبت

حكاية اخبرق الملك خطّاب الامغان الله تُعِيى مرّة في جبّ بهذه القلعة يُسمّى جبّ الغيران بال فكانت تجمّع علىّ ليلاً

parfaitement peuplé. Le tout est soumis aux ordres de Kothloù khân, et ses lieutenants y exercent l'autorité. Le forteresse de Doueiguir, dont nous avons fait mention, est un rocher situé au milieu d'une plaine. Il a été taillé, et l'on a bâti sur le sommet un château où l'on monte avec une échelle de cuir, que l'on enlève la nuit.

C'est là qu'habient, avec leurs' enfants, les Mofred, qui sont les mêmes que les Zimány (soldats inscrits sur les listes de l'armée). On y emprisonne dans des fosses les individus qui se sont rendus coupables de grands crimes. Il y a dans ces fosses des rats énormes, plus gros que les chats. Ces derniers animaux s'enfuient devant eux et ne peuvent leur résister, car ils seraient vaincus. Aussi ne les prend-on qu'en ayant recours à des ruses. J'ai vu ces rats à Doueiguir et J'en ai été émerveillé.

#### HISTORIETTE.

Le roi Khatthàb, l'Afghân, m'a raçonté qu'il fut une fois mis en prison dans une fosse située dans cette forteresse, et que l'on appelait la Fosse aux rats. « Ges animaux, dit-il, se لتاكني بأفادلها والتي من ذلك جهداً ثمّ الّ رأيّت في القومر فائد يقول في القوم عنك قال أو مرقع ويغمج الله عنك قال فقرأتها فظّ الممتها أخرجت وكان سبب خروجي أنه ملك مل كان محبوث في جُبّ بجاورن فورض واكلت الغيران اصابعه وعينيه فات فبلغ ذلك السلطان فقال أخرجوا خطّاتا للدِّين يمن لله عنه لد مثل ذلك والى هذه القلعة لجاً ناصر الدِّين بمن ملك مل المذكور والقاضى جلاًل حين هرمهما السلطان والى من نسائده دولة آباد هم قبيل المرصنة الذين خص الله نسائده بالحسن وخصوصا في الانون والحواجب ولهن من طيب

rassemblaient près de moi, la nuit, afin de me dévorer. Je me défendais contre eux, non sans éprouver de la fatigue. Le vis ensuite dans un songe quelqu'un qui me dit: « Lis cent mille fois le chapitre de la Piété sincère (cxu\* chapitre du Koram), et Dieu te délivera. » Je récitai ce chapitre, contine Khatthàh, et, lorsque je l'eus achevé, je fus tiré de prison. Le motif de ma sortie de captivité fut le suivant : le roi Mell était emprisonpé dans une citerne voisine de la mienne. Or il tomba malade, les rats mangèrent ses doigts et ses yeux, et il mourut. Cette nouvelle étant parvenue au sultan, il dit: « Faites sortir Khatthàb, de peur qu'il ne lui arrive la même chose. »

Ce fut dans la forteresse de Doueiguir que se réfugièrent Nassir eddîn, fils du même roi Mell, et le kâdhi Djélàl eddîn, lorsqu'ils furent mis en déroute par le sultan.

Les habitants du territoire de Daoulet Abâd appartiennent à la tribu des Mahrattes, dont Dieu a daigné gratifier les femmes d'une beauté particulière, surtout en ce qui concerne le nez et les sourcils. Elles possèdent des talents que n'ont pas les autres femmes, dans l'art de procurer du plaisir aux hommes et dans la connaissance des للاوة والمعرفة بحركات للماع ما ليس لغيرض وكتار هذه المدينة المحارات المحارات واكثر تجارات واكثر تجاراتهم (أ) في الموهر واموالهم طائفة وهم يسمّون السّاهة وأحدهم ساه بابحال السّين وهم مثل الأكارم بحيار مصر وبدولة آباد العنب والرمّان وبشران مرتوى في السّنة وفي من اعظم البلاد نجين واكبرها خراجًا للسّرة بها التيام وأخبرت أن بعن الهمنود التيوم مغاومها والسّالة بهالتها وفي كما ذكران مسيرة فلائة الشهر بسبعة عد كروراً والكور ماية لك واللك ماية الله دينار مسلحة عد لم يغي بدلك فبق عليه بقية وأخذ مالم وسُخد عاده وسُخدة -

divers actes qui ont rapport à l'union des sexes. Les idolàtres de Daoulet Abàd sont voués an négoce, et leur principal commerce consiste en perles. Leurs richesses sont considérables; on donne à ces marchands le nom de Sâha (sanscrit Sârthaudha, pali Săthhaudha, prononceà Ceylan Sâttvahé ou Săttbahé), mot dont le singulier est sâh, et ils ressemblent aux Câremis de l'Égypte.

On trouve à Daoulet Abàd des raisins et des grenades; la récolte de ces fruits a lieu deux fois chaque année. Cette place est au nombre des villes les plus importantes et les plus considérables, en ce qui regarde les taxes et l'impôt foncier, et cela, à cause de sa nombreuse population et de l'étendue de son territoire. On m'a raconté qu'un certain Hinduo prit à ferme, moyennant dix-sept corodir, les contributions de la ville et celles de son district. Ce dernier s'étend, ainsi que nous l'avons dit, l'espace de trois mois de marche. Quant au coroûr, il équivant à cent lace, et un de ces derniers, à cent mille dinârs. Mais l'Hindou ne satisfit pas à ses engagements; un reliquat demeura à sa charge, ses trésors furent saiss et lui-même fut écorché.

دكر سوق المتنبين وعدينة دولة آباد سوق المعنيين والمعنبات 
تسمّى سوق طرب آباد من اجمل الاسواق واكمرها فيه الدّلاكتين 
الكثيرة كل دكّان له بأب يغضى الى دار صاحبه والدّار بأب 
سوى ذلك والخانوت مرين بالغرش وفي وسطم شكل مهدد كبيم 
تجلس فيه المتنبة او توقد وفي منزيّنة بانواع الخلي وجواربها 
يحرّكن مهدها وفي وسط السوق تبّة عظيمة مغورشة مرخوفة 
يجلس فيها أمير للطربين بعد صداة العصر من يومر كل 
خيس وبين يديه خدّامه وعاليكم وتأق المعتبات طائفة بعد 
اخري فيغدّين بين يديه ومرقصن الى وقت المغرب ثمّ بغصرن أن

## DESCRIPTION DU MARCHÉ DES CHANTEURS.

Il y a dans la ville de Daoulet Abâd un marché ponr les chanteurs et les chanteuses. Ce marché, que l'on appelle Tharb Abad (le séjour de l'allégresse), est au nombre des plus beaux et des plus grands qui existent. Il a beaucoup de boutiques, dont chacune a une porte qui aboutit à la demeure de son propriétaire; indépendamment de cette porte, la maison en a une autre. La boutique est décorée de tapis, et au milieu d'elle s'élève une espèce de grand lit, sur lequel s'assied ou se couche la chanteuse. Celle-ci est ornée de toute espèce de bijoux, et ses suivantes agitent son lit (ou hamac). Au centre du marché, il y a un grand pavillon, garni de tapis et doré, où vient s'asseoir tous les jeudis, après la prière de quatre heures du soir, le chef des musiciens, ayant devant lui ses serviteurs et ses esclaves. Les chanteuses arrivent troupe par troupe, chantent et dansent en sa présence, jusqu'au moment du concher du soleil; après quoi il s'en retourne.

وق تلك السّوق المساجد الأصلاة ويصلّى الاتّمة فيها السّراويج في شهر رّمضان وكان بعض سلاطين اللّقار بالهذه ادا مر بهذه السوق يغزل بقبّتها ويغنّى للغنّيات بين يديه وقد فعل دلك بعض سلاطين المسلمين ايضًا ثمّ سافورا الى مدينة تَدُورُار وسبط اسهها بنون وبدال متهم مفتوحين ورآء مسكن وبآء موحدة مفتوحة والف ورآء مدينة صغيرة يسكنها المرضتة وهم اهل الاتفان في الصنائع والاطبّاء والمنتب ون وشرفاء للموتقة هم المبرافية وهم الكتربون ايضا واكلهم الارز والخصر ودعن السميم ولا يرون بتعذيب الميوان ولا دمحه وبغتسلون للاكم كعسل الجنابة ولا يركن بتعذيب الميوان ولا دمحه وبغتسلون للاكم كعسل الجنابة ولا ينكون في افاريهم الآ فهين كان بينهم وبيغه سبعة اجداد ولا يشربون الخمروق عندهم اعظم المائب

Dans ce marché, il y a des mosquées destinées à la prière, et où des chapelains récitent l'oraison dite térisouth, durant le mois de ramadhàn. Un certain souverain des Hindous idolâtres, toutes les fois qu'il passait par ce marché, descendait dans son pavillon et les musiciennes chantaient en sa présence. Un certain sultan des musulmans agissait de même.

De cet endroit nous nous rendimes à la ville de Nadharbir, qui est petite et habitée par les Mahrattes. Ceux-cisont des ouvriers excellents dans les arts mécaniques; les médecins les astrologues et les nobles Mahrattes s'appellent brahmanes; et aussi kehatrias. Ils se nourrissent de riz, de légumes et d'huile de sésame, car ils ne veulent pas tourmenter les animaux, ni les égorger; et ils se lavent avant de manger, comme on se purifie (chez nous) d'une pollution. Ils ne-se marient pas avec leurs parentes, à moins qu'il n'y ait entre chacun des conjoints sept degrés de parenté. Ils ne boivent pas de vin, car ce serait à leurs yeux le plus grand des vices; il en est de même, dans toute وكذلك في بعلاد الهند عند المسلمين ومن شربها من مسمم حُدَّ ثمانين جلدة وجين في مطمورة ثلاثة اشهر لا تغنع عليه الاحين طعامه ثمّ سافرا من هذه المدينة الى مدينة صاغر وضعط اسمها بغتم الشاد المهمل وفتح الغين المجمم وآخره رآء وي مدينة كبيرة على نهر كبير يستى ايضا صاغر كاسمها هذه المدينة اهل صلاح ودين وامانة واحوالهم كلّها مرضية ولهم بساتين فيها الزوايا الوارد والصادر وكلّ من يمنى زاوية بحبس البستان عليها وجعل النظر فيه لاولاده فان انقرضوا عاد النظر القضاة والعمارة بها كثيرة والقاس يقصدونها علايترك باهلها والونها تعرّزة من المغارم والوظائف ثمّ سافرنا

l'Inde, chez les musulmans: chacun de ceux-ci qui boit du viu est puni de quatre-vingts coups de fouet, et mis en prison pendant trois mois dans une fosse, qu'on ne lui ouvre qu'au moment des repas.

De Nadharbar nous allames à Săghar, grande ville, située sur un fleuve considérable, appelé du même nom. Près des rives de ce fleuve, on voit des roues hydrauliques et des vergers, où croissent des manguiers, des bananiers et des cannes à sucre. Les habitants de cette ville sont des gens de bien, des hommes pieux et honnétes, et tous leurs actes sont digues d'approbation. Ils ont des vergers où se trouvent des ermitages, destinés aux voyageurs. Quiconque fonde un ermitage lui lègue un verger et en donne la surveil-lance à ses enfants. Si ces derniers ne laissent pas de postérité, la surveillance passe aux juges. La population de Sâghar est très-considérable; les étrangers s'y rendent, afin de participer aux mérites de ses habitants, et parce qu'elle est exempte de taxes et d'impôts.

من صاغر المذكورة الى مدينة كنباية وصبط اسمها بكسر اللها وسكون النون وفتح البآء الموحدة والف وياء آخر للهرون مفتوحة وي على خور من البحسر وهو شبه الوادى تدخده المراكب به مرساة كالوحد حين الهراكب به مرساة ألل المدينة من احسن المدن في اتفان البناء وهارة المساجد وسبب دلك أنَّ اكثر شُعانها الرّجار العُرواء فهم ابداً يعنون مها الديار السنة والمساجد المهينة ويتنافسون في ذلك وسب الديار السنة والمساجد المهينة ويتنافسون في ذلك وس الديار الطبقة بها دار الفروف السامري الذي التفت في معه الديار التعنوية بها دار الفروف السامري الذي الذي التخم من المُشب فضية الدواء ولذي منه الديار التعام من المُستان والية بهذه الدوار وبابها كانه باب مدينة وال جانبها

De Såghar nous nous transportâmes à Kinbâyah (Cambaie), qui est situé sur un golfe formé par la mer, et ressemblant à un fleuve. Les vaisseaux y entrent, et l'on y sent le flux et le reflux. J'y ai vu des navires à l'ancre dans le limon, au moment du reflux, et qui, lorsqu'arrivait le flux, flottaient sur l'eau. Kinbâyah est au nombre des plus belles villes, par l'élégance de sa construction et la solidité de ses mosquées. Cela vient de ce que la plupart de ses habitants sont des marchands étrangers, qui y bâtissent continuellement de belles maisons et de superbes temples; ils cherchent en cela à se surpasser les uns les autres. Parmi les grandes babitations que l'on y voit, se trouve celle du chérîf Assamarry, avec qui m'arriva l'aventure des pâtisseries (voyez t. III, p. 425), et que le roi des savoris accusa de mansonge à cette occasion. Je n'ai jamais vu de pièces de bois plus fortes que celles que je vis dans sa denieure. La porte de celle-ci ressemble à la porte d'une ville, et elle a tout

مجدد عظم يعرن باسعه ومنها دار ملك التجار الكازرون والى جانبها مجدد ومنها دار التاجر شمس الديس كُلاه دوز ومعناه خياط الشواش ،

حكاية ولم اقد ما قدّمناه من مخالفة الفاضي جلال الافغان اراد شمس الدين المذكور والتأخودة الياس وكان من كبار عضر المدينة وملك الحكاء الذي تقدّم دكوة على ان يتنفوا منه بهذه المدينة وشرعوا في حفر خندن عليها إذ لا سور لها فتعلّب عليهم ودخلها واختفى الثلاثة المذكورون في دار واحدة وخافوا ان يتطلع عليهم الأفغوا على ان يقتلوا انغسهم فصرب كل واحد منهم صاحبة بقتارة وقد ذكرنا près d'elle une grande mosquée, qui porte le nom d'Assamarry. On remarque encore la demeure du roi des marchands, Alcárefonos, qui a aussi près d'elle sa mosquée, et la demeure du négociant Chams eddin Coulàn Doûz. Ces deux derniers mots signifient (en persan) « celui qui coud les bonnets.

#### ANECDOTE.

Lorsqu'arriva ce que nous avons déjà raconté, savoir la rébellion du kâdhi Djélâl eddin Alafghâny, ce Chams eddin ici mentionné, le patron de navire Eliäs, qui était un des principaux habitants de Kinbhyah, et le roi des médecins, dont il a été parlé plus haut, voulurent se défendre dans cette ville contre le rebelle. Ils entreprirent de creuser autour d'elle un fossé, car elle n'avait pas de murailles. Mais Djélâl les vainquit et entra dans la place. Les trois individus en question se cachèrent dans une même maison, et craignirent d'être découverts. En conséquence, ils convinrent de se tuer, et chacun d'eux en frappa un autre avec une gattirab. (Nous avons dejà dit en quoi consiste cet une gattirab. (Nous avons dejà dit en quoi consiste cet

صغنها غات اثنان منهم ولم يُمتْ ملك للحكاء وكان من كبار التجار ايضا بها نجم الدين للبدان وكان حسن الصورة كثيرً المال وبنى بها نجم الدين للبدان وكان حسن السلطان عفه والمن عليها واعطاء المراتب فكان ذلك سبب تلف نفسه وماله وكان امير كنباية حين وصولنا البها مقبل التلفيكي وهو كبير المنزلة عفد السلطان وكان في تحبيته الشيخ زاده الاصبهاني نائبا عفد في جميع امورة وهذا الشيخ له اموال عظيمة وعفدة معوفة بامور السلطنة ولا يزال يبعث الاموال الى بلادة ويتحيل في الغوار وبلغ خبرة الى السلطان وذكر عفه المرود الهروب فكتب الى مقبل ان يبعثه على المرود

objet, ci-dessus p. 31, 32.) Deux d'entre eux moururent, mais le roi des médecins survécut.

Parmi les priucipaux marchands de Kinháyah, on trouvait encore Nedjm eddin Adijilany, qui était doué d'une belle figure et extrémement riche. Il fit construire en cette ville une grande maison et une mosquée. Dans la suite, le sultan le manda, le nomma gouverneur de Kinháyah et lui conféra les honneurs (cf. t. Ill, p. 106). Cela fut la cause de la perte non-seulement de ses richesses, mais de sa vie.

Le commandant de Kinbàyah, an moment de notre arrivée en cette ville, était Mokbil Attilinguy, qui jouissait
d'une grande considération auprès du sultan. Il avait près
de lui Accheikh Zâdeh d'Ispahân, qui lui tenait lieu de suppléant dans toutes ses affaires. Ce cheikh possédait des richesses considérables, et avait une profonde connaissance
des affaires de l'État. Il ne cessait d'envoyer des sommes
d'argent dans son pays, et le médige des ruses afin de s'enfuir. Le sultan eut connaissance de cela, et on lui rapporta
qu'il projetait de prendre la faite. Il écrivit à Mokbil de lui
envoyer cet individu, et Mokbil Isyant fait partir en poste,

وأحضر بين يدى السلطان ووَكل به والعادة عنده انّه منى وَكُل به والعادة عنده الله على وكُل به على مال يعطيه الله على مال يعطيه الله وصورا جميعة وذكر لى احد الثقات الله والاواق مجد يمدينة تلّهات وأنّه وصل بعد ذلك الى بلاده وحصل على امواله وأبّى ما كان بجافه،

حَكِية واصافنا الملك مقبل يومًا بداره فكان من النّادر أنْ جلس تأصى المدينة وهو أُقور العين اليُحيّ وفي مقابلته شريف بغدادي شديد الشّبه به في صورته وعوره اللّا أنّه اعتر اليُسرَي غيعل الشريف يفظر إلى القاضي ويفصك فرجوه القاصي فقال له لا ترجرن فاتى احسى منك تأل كيف ذلك قال لاتّك اعور

on l'amena devant le monarque, qui lui donna des gardiens. Or, c'est la coutume, quand ce prince a donné des surveillants à quelqu'un, que cet individu n'échappe que très-rarement. Le cheikh s'accorda avec son gardien, moyennant une somme d'argent qu'il devait lui payer, et tous deux s'enfuirent. Un homme digne de foi m'a raconté avoir vu ce personnage dans l'angle d'une mosquée de la ville de Kalhât, ajoutant qu'il parvint ensuite dans son pays natal, rassembla ses trésors et fut à l'abri de ce qu'il craignait.

#### NECDOTE

Le roi Mokbil nous traita un jour dans son palais. Par un basard singulier, le kâdhi de la ville, qui était borgne de l'œil droit, se trouva assis en face d'un chérif de Bagdad, qui lui ressemblait beaucoup par sa figure et son infirmité, sauf qu'il était borgne de l'œil gauche. Le chérif se mit à considérer le juge en riant. Le kâdhi l'ayant réprimandé, il lui répondit: « Ne m'adresse pas de reproches, car je suis plus beau que toi. — Comment cela? « demanda le magis-trat. Le chérif répliqua : « C'est parce que tu es borgne de

المجنى واما اعور الدسري فعدك الامير والفاضوون وخيل الفاضى ولم يستطع ان يردّ عليه لان الشواء ببلاد الهند معظمون اشدّ التعظم وكان بهذه المدينة من الصالحين الحاج ناصر من طعامه وآلفن له لما دخل القاضى جلال مدينة كنباية حين خلافه أنه اناه وذكر القاضى جلال مدينة كنباية يُقدّل كا تُعدل المهدون وكان بها ايصنا من الصالحين السّاجي يُقدّل كا تُعدل الهيدون وكان بها ايصنا من الصالحين السّاجي المُقدّة والمساكين وماله على هذا يضى ويريد كشرة وسافرنا من هذه المدينة الى بلدة كاوى وق على خور فيم للذ والجرر

l'œil droit, et que je ne le suis que du gauche. Le gouverneur et les assistants se mirent à rire et le juge fut honteux. Il ne put répliquer à son interlocuteur, car dans l'Inde les chérifs sont extrémement considérés.

Parmi les gens de bien de cette ville (Cambaie), se trouvait le pèlerin Nassir, originaire du Diàrbecr et qui habitait un des pavillons de la mosquée principale. Nous le visitàmes et partageàmes son repas. Il lui arriva de venir trouver le kâdhi Djélâl, lorsque celuici, à l'époque de sa réhellion, entra dans la ville de Kinbâyah. On rapporta au sultan qu'il avait prié en faveur du rebelle. Il s'enfuit, de peur d'être mis à mort comme Albaidéry. Un autre homme de bien, habitant Kindhayah, est le marchand Khodjah Ishak, qui possède un ermitage où l'on sert à manger à tout venant. Il dépense beaucoup en faveur des fakirs et des indigents, et malgré cela, as richesse croît et auruente.

De Kinbàyah nous nous rendimes à la ville de Câouy (Goa), située sur un golfe, où l'on éprouve le flux et le

وق من بلاد الرَّي "أ جالنسى الله و وسندكره وسافرا منها الى مدينة تندهار وصبط اسمها بستم القان وسكون النون وفتح الدال للهمل وهاء والف ورَآه وق مدينة كبيرة للكفار على خور من الحرء

ذكر سلطانها وسلطان قندهار كافر اسمه جالنسى بفتح المرافق وسعت حكم اللهم والاثم وسكون النون وكسر السين للهمل وهو تحت حكم الاسلام ويعطى لملك الهند هدية كل عام ولما وصلنا الى تندهار خرج الى استقبالنا وعظمنا اشد التعظم وخرج عن قصرة فافرتنا بد وجآء البنا من عنده من كبار المسلمين كاولاد خواجة ثهرة ومنهم الناخودة ابراهم له ستّة من المراكب مختصة له ومن هذه للدينة ركبنا التعر،

reflux. Elle fait partie des États du raja infidèle Djâlansy, dont nous parlerons bientôt. De Câouy nous allàmes à Kandahâr, qui est'une ville considérable, appartenant aux idolâtres, et située, gur uu golfe formé par la mer.

# DU SULTAN DE KANDAHÂR.

C'est un infidèle nommé Djàlansy, qui est soumis à l'autorité des musulmans, et offre chaque année un présent au roi de l'Inde. Lorsque nous arrivàmes à Kandahàr, il sortit à notre rencontre et nous témoigna la plus grande considération, au point de quitter son palais, et de nous y loger. Nous reçûmes la visite de ceux des principaux rousulmans qui habitaient à sa cour, tels que les enfants de Khodjah Bohrah, au nombre desquels se trouvait le patron de navire Bràhim, qui avait six vaisseaux à lui appartenants. Cest à Kandahàr que nous nous embarquèmes sur mer.

# DE NOTRE EMBARQUEMENT SUR MER.

Nous montâmes dans un vaisseau appartenant audit Ibrâhim et que l'on nommait Aldjaquer, Nous y embarquames soixante et dix des chevaux faisant partie du présent offert par le roi de l'Inde à l'empereur de la Chine, et nous placâmes les autres, avec les montures de nos compagnons, dans un navire qui était la propriété d'un frère d'Ibrâhîm, et que l'on appelait Menoart. Djalansy nous donna un vaisseau où nous mîmes les chevaux de Zhéhîr eddin, de Sunbul et de leurs camarades. Il le pourvut en notre faveur d'eau, de vivres et de fourrages, et fit partir en notre compagnie son fils, sur un navire nommé Alocairy, et qui ressemble à un ghoråb (une galère), sauf qu'il est plus spacieux. Il est pourvu de soixante rames et on le recouvre d'une toiture, au moment du combat, afin que ni les dards ni les pierres n'atteignent les rameurs. Je montai à bord du Djaguer, où se trouvaient cinquante archers et autant de guerriers abyssins.

هذا البحر وادا كان بالركب إحد منهم تحامة لصوس الهنود وكالم ووصلنا بعد يومين ال جزيرة بمرمر وضبط الهنود وكالم وصلان الها وفتح الراء وهالم عالم المنابا وبين البر اربعة اميال فنرلنا بها واستقيمنا الماء محوس بها وسبب خوابها أن للسلين دخلوها على الكار موري وبني سورها وجعد بها الجانين أأ واسكن بها بعض للسلين تم سافرا منها ووصلنا في الوب الثان الى مدينة توقة وها بعم يعمل المسلين بيم بعمل المسلين بيم بعمل المسلين بيم بعمل المسلين بيم بعمل المسلين بيم المناب الماء وعلى المسلين المان ومنابا في الربعة المائدة وي مدينة كهيرة عظيمة الاسواق الوسينا على اربعة اميال منها بسبب الجرز وفرات في عشاري مع بعض الصابي حين الجرز لادخل البيها فوصل

Ceux-ci sont les dominateurs de cette mer, et lorsqu'il s'en trouve un seul à bord d'un vaisseau, les pirates et les idolàtres hindous s'abstiennent toujours de l'attaquer.

An bout de deux jours nous arrivàmes à l'île de Beirem, qui est inhafitée et éloignée de la terre ferme de quatre milles. Nous y descendimes et puisàmes de l'eau dans un réservoir qui s'y trouve. Le motif pour lequel elle est déserte, c'est que les musulmans l'eavabirent sur les infidèles; depuis lors, elle n'a plus été habitée. Le roi des marchands, dont il a été question, avait voulu la repeupler; il y bâtit un retranchement, y plaça des mangonneaux et y établit quelques musulmans.

Nous partimes de Beirem et arrivâmes le leudemaiu à la ville de Konkah, qui est grande et possède de vastes marchés. Nous jetâmes l'ancre à quatre milles de distance, à cause du reflux. Je descendis dans une barque avec quelques uns de mes compagnous, lors du reflux, afin d'entrer العشارى فى الطين وبقى ببننا وبين البلده محو ميل مكنت لما نزلنا فى الوحل اتركا على رجلين من انحابي وخرّوننى اللّاس من وصول المدّ قبل وصوفى اليها وأنا لا احسن السباحة ثم وصلتُ المها وطفت باسواقها ورايت بها محيدًا يُنسَب للخضر والياس عليها السلام صلّعت به المغرب ووجدت به تجاعة من الفقرآة لليدورة مع شيخ لهم ثمّ عُدت الى المركب ،

ذكر سلطانها وسلطانها كافريسمى دنكول بضم الدال المهمل وسكون النون وضم الكان وواو ولام وكان يُظهر الطاعة لملك الهند وهنو في الحقيقة عاص ولماً اقلعنا عن هذه المدينة وصلنا بعد ثلاثة ايّام الى جريرة سندابور وضبط اسمها بغتم السبن المهمل وسكون الغون وفتع الحال للبهمل والف وبآء موحدة وواو مدّ ورآء وفي جزيرة في وسطها ستّ وثـلاتـون dans la place. La barque s'embourba et nous restâmes à environ un mille de la ville. Lorsque notre bateau s'enfonça dans le limon, je m'appuyai sur deux de mes camarades. Les assistants me firent craindre le retour du flux avant que j'arrivasse à Koukah. Or, je ne savais pas bien nager; mais je parvins sans encombre à la ville et fis le tour de ses marchés. J'y vis une mosquée dont on attribuait la construction à Khidhr et à Elias. J'y fis la prière du coucher du soleil, et y trouvai une troupe de fakirs haïdériens, accompagnés de leur supérieur. Je retournai ensuite au vaisseau.

# DU SULTAN DE KOÛKAH.

C'est un idolatre, appelé Doncoul, qui témoignait de la soumission au sultan de l'Inde, mais qui en réalité était un rebelle.

Trois jours après avoir remis à la voile, nous arrivâmes à l'île de Sendàboûr, au milieu de laquelle il y a trente-six قرية وبدور بها خور وادا كان للحرر فتأوّها عذب طبّب وادا كان للدّ فهو مغم أجاج وق وسطها مدينتان احداثا قديمة من بناء الكتار والثانية بناها المسفون عند استغتاحهم لهذه للجزيرة الفتح الاول وفيها محيد جامع عظم يشبه مساجد بغداد عبره الناخودة حسن والد السلطان جمال الدّين عهدا المهنوري وسياق ذكرة وذكر حضوري معد لفتح هذه للجزيرة الفتح الثانى ان شاء الله وتجاوزنا هذه للإرسرة لما مرونا بها ورسينا على جزيرة صغيرة قريبة من الير فيها كنيسسة وبستان وحون ماه ووجدنا فيها احدد للوكية،

حكاية هذا للحوكى ولما نزلنا بهذه للجزيرة الصُغرَى وجدنا

villages. Elle est entourée par un golfe, et, au moment du reflux, l'eau qu'on y trouve est douce et agréable, tandis qu'au moment du flux, elle est salée et amère. Il y a au milieu de l'île deux villes, l'une ancienne, de la construction des infidèles, la seconde bâtie par les musulmans à l'époque où ils conquirent cette île pour la première fois. Il y a dans la seconde de ces villes une grande mosquée cathédrale, qui ressemble aux mosquées de Bagdad, et qu'a fondée le patron de navire Haçan, père du sultan Djemâl eddîn Mohammed Alhinaoûry, dont il sera question plus loin, s'il plaît à Dieu, ainsi que de mon séjour près de lui, quand l'île fut conquise pour la seconde fois. Nous laissâmes derrière nous cette île, en passant tout près d'elle, et nous jetâmes l'ancre près d'une petite île voisine du continent, où se trouvent un temple, un verger et un bassin d'eau. Nous y rencontrâmes un djogui.

# AVENTURE DE CE DJOGUI.

Lorsque nous eumes mis pied à terre dans cette petite île,

بها جوكيًا مستفداً الى حائط بدخانة وفي بيت الاصنام وهو فيها بين صغين منها وعليه اثر الجاهدة فكفناه فم يتكمَّ ونظرنا على معد طعام فم نر معد طعاماً وى حين نظرنا صاح صجعة عظيمة فسقطت عند صياحه جوزة من جوز النارجيل بين يديد ودفعها لنا فجينا من ذلك ودفعنا له دنانير ودراهم فم يقبلها واتيناه براد فرده وكانت بين يديد عباءة من صون لجمال مطروحة فقلبتها بيدى فدفعها في وكانت بيدى شجة ركياع فقلبها في بدى فاعطيته الإها ففركها بيدة وشها وقبلها واشار الى السماء تم الى سمت القبلة فم يفهم اصحابي اشارته وفهمت انا عنه أنه اشار أنه مُسْم تحيل اسلاسه من

nous y trouvâmes un djogui appuyé contre le mur d'un bodkhânah, c'est-à-dire d'un temple d'idoles. Il se tenait entre deux de ces idoles et présentait des traces de mortifications. Nous lui adressâmes la parole, mais il ne nous répondit pas. Nous regardames s'il avait près de lui quelque aliment, et nous n'en vimes aucun. Pendant que nous nous livrions à cet examen, il poussa une grande clameur et aussitôt une noix de coco tomba devant lui; il nous la présenta. Nous fûmes surpris de cela, et nous lui offrîmes des pièces d'or et d'argent, qu'il n'accepta pas. Nous lui apportames des provisions, qu'il refusa également. Un manteau de poils de chameau était étendu par terre devant lui. Je retournai ce vêtement dans mes mains, et il me le remit. J'avais dans ma main un chapelet de coquillages, qu'il mania et que je lui donnai. Il le frotta entre ses doigts, le flaira, le baisa, en montrant le ciel, puis le côté où se trouve la kiblah. Mes compagnons ne comprirent pas ses signes; mais je compris qu'il indiquait qu'il était musulman, et cachait sa religion

اهل تلك الجورة وبتعيَّض من تلك الجوز ولما وادعناه قبلت يده فائكر اسحال ذلك ففهم انكارهم فاخذ يدى وقبدلها وتبيَّم واشار لنا بالانصران فانصرفنا وكنت آخر اسحال خروجًا لمجذب ثوبي فرددت راسى اليه فاعطان عشرة دفانير فها خرجنا عنه قال لى اسحابي لما جذبك فقلت لهم اعطان هذه الدفائير واعطيت لظهير الدين ثلاثة منها ولسنبل تلائة وقلت لها الرجل مسم ألا ترون كيف اشار الى السماء يشير الى أنه يعرى الله تعالى واشار الى القبلة يشير الى معرفة الرسول عتم واخذة السَّجة يصدّق ذلك فرجعا لما قلت لها دلك اليه فم جحداد وسافرا تلك الساعة وبالغد وسلما الى

aux habitants de cette île. Il se nourrissait de noix de cocotier. Lorsque nous prîmes congé de lui, je baisai sa main et mes camarades désapprouvèrent mon action. Il s'apercut de leur improbation, prit ma main, la baisa en souriant et nous fit signe de nous en retourner. Nous partimes donc, et je fus le dernier de la bande à sortir. Le djogui m'ayant tiré par mon vêtement, je tournai la tête vers lui, et il me donna dix pièces d'or. Quand nous fûmes hors de sa présence, mes compagnons me dirent: « Pourquoi t'a-til tiré? » Je leur répondis : « Il m'a donné ces pièces d'or. » Et j'en remis trois à Zhéhir eddin, et autant à Sunbul, leur disant: « Cet homme est un musulman. N'avez-vous pas vu comment il a montré le ciel, pour indiquer qu'il connaît le Dieu très-haut, et comment il a montré le côté de la Mecque, indiquant ainsi qu'il a connaissance de la mission du Prophète? Ce qui confirme cela, c'est qu'il a pris le chapelet. » Lorsque je leur eus dit ces paroles, ils retournèrent vers cet individu, mais ils ne le trouvèrent plus.

Nous partimes aussitôt, et le lendemain nous arrivâmes

مدينة هنور وضبط اسمها بكسر الهآء وفتع اللون وسكون الواو ورآء وهي على خور كبير تدخله المراكب اللبار والمدينة على نصف ميل من البحروق ايام البشكال وهو المطريشتد هيجان هذا البحر وطغيانه فيبقى مدة اربعة اشهر لا يستطيع احد ركوبه الا للتصيد فيه وفي يومر وصولفا اليها جاءني احد الجوكية من الهنود في خلوة واعطاني ستّة دنانير وقال لي البرهن بعثها البك يعني لجوكي الذي اعطيتم السحة واعطاني الدبانير فاخذتها مغه واعطيته ديغارًا منها في يقبله وانصرن واخبرت امحابي بالقضية وقلت لهها إن شيتها نصيبكا منها فابيا وجعلا يتعمان من شأنه وقالا لى انّ الدناديو الستّة التي اعطيتنا اياها جعلنا معها مثلها وتركناها بين الصخين à la ville de Hinaour (Onore), qui est située près d'un grand golfe où pénètrent les gros vaisseaux. La cité est éloignée de la mer d'un demi-mille. Durant le pouchcal, c'est-à-dire la saison pluvieuse, l'agitation et l'impétnosité de cette mer deviennent fort considérables. Aussi, pendant quatre mois consécutifs, personne ne peut s'y embarquer, si ce n'est pour la pêche.

Le jour de notre arrivée à Hinaour, un djogui hindou vint me trouver secrétement et me remit six pièces d'or, en disant: « Le brahmane (il désignait par ce nom le djogui à qui j'avais donné mon chapelet et qui m'avait donné des dinars) t'envoie cet argent. « Je reçus de lui les dinârs et lui en offris un, qu'il n'accepta pas. Lorsqu'il fut parti, j'informai de cela mes deux compagnons, et leur dis: « Si vous voulez, vous recevrez votre part de cette somme. » Ils refusèrent, mais ils témoignèrent de l'étonnement de cette aventure et me dirent: « Nous avons ajouté aux six pièces d'or que tu nous as données une pareille somme, et nous avons décosé le tout

حيت وجدناه فطال عن من أمرة واحتفظت بنك الدنانير التي اعطانيها واهل مدينة هنور شافعية المذهب لهم صلاح ودين وجهاد في البحر وقوّة وبذلك عُرضوا حتى ادلهم الرمان بعد متمهم لسندابور وسنذكر ذلك ولقيت من المنتقدين بهذه المدينة الشيخ عبد الناقوري أماني براويته وكان يطبخ الطعامر بعده استغذارا للجارية والغلام ولقيت بها الغيم اسمعيل معلم كتاب الله تعالى وهو ورع حسن الميلق كريم النفس والقاضي بها نور الدين عليًا وللتطيب ولا اذكر اسماحلية لا

entre les deux idoles, dans l'endroit où nous avons vu cet individu. Je fus fort surpris de ce qui concernait cet homme, et le conservai les dinàrs dont il m'avait fait cadeau.

Les habitants de Hinaour font profession de la doctrine de Châfe'i; ils sont pieux, dévots, courageux et, font la guerre sur mer aux infidèles. Ils sont devenus célèbres sous ce rapport; mais la fortune les a ensuite abaissés, après qu'ils eurent conquis Sendàboûr. Nous raconterons cet événement.

Parmiles saints personnages que je rencontrai à Hinaour, se trouvait le cheikh Mohammed Annàkaoury, qui me traita dans son ermitage. Il faisait cuire les aliments de sa propre main, regardant comme impures celles des esclaves màles ou femelles. J'y vis aussi le jurisconsulte Isma'il, qui enseignait à lire le Korán. Cétait un homme adonné à l'abstinence, doué d'un extérieur avantageux et d'une âme généreuse. J'y vis encore le kâdhi de la ville, Noûr eddin 'Aly, et le prédicateur, dont j'ai oublié le nom.

Les femmes de Hinaour et de toutes les autres régions

يلبس الحيّبط اعا يلبسن تبابًا غير خيطة تحترم احداهن باخد طرق الثوب وتجعل باتيه على راسها وصدرها ولهن تحال وعفان وتجعل احداهن خُرس دهب في انفها وس خصائمتهن البّهن تجيعًا بجغظن القران العظم ورأبت بالمدينة تلاتة عشم مكتبًا لتعلم البنات وثلاثية وعشرين لتعلم الاولاد ولم از دلك في سواها ومعاش اهلها من التجارة في البحر ولا زرع لهم واهل بلاد الملبار يعطون المسلطان تجال الدّين في كلّ عامر شيئًا معلومًا خوفًا منه لقوته في البصر وعسكره نحو ستّة آلان بين فرسان ورجالة ،

الكر سلطان هنور وهو السلطان جال الدين محد بن

du littoral ne revêtent pas d'habits cousus, mais seulement des habits sans couture. Chacune d'elles se ceint le milieu du corps avec une des extrémités de l'étoffe, et place le reste sur sa tête et sa poitrine. Elles sont belles et chastes; chacune d'elles passe dans son nez un anneau d'or. Une de leurs qualités consiste en ce que toutes savent par cœur le noble Coran. J'ai vu dans l'inaour treize écoles destinées à l'enseignement des filles, et vingt-trois pour les garçons. chose dont je n'ai été témoin nulle part ailleurs.

Les habitants de Hinaour tirent leur subsistance du commerce maritime, et ils n'ont pas de champs en culture. Les habitants du Malabar donneut chaque année au sultan Djémâl eddin une somme déterminée, car ils le craignent à cause de sa puissance sur mer. L'armée de ce prince monte à environ six mille hommes, tant cavaliers que fantassins.

#### DU SULTAN DE HINAOUR.

C'est Djémâl eddîn Mohammed, fils de Haçan, qui est

حسن من خيار السلاطين وكبارهم وهو تحت حكم سلطان كافريستي هُرُبّب سنذكره والسلطان بجال الدين مواظب للصلاة في الجماعة وعادده أن بإن الي للحجد قبد الصبع فيتلو في المحف حتى يطلع المحرفيسلي أول الوقت ثم يركب ال خارج المدينة وباق عدد المحتى فيبددا بالمجدد فيركع فيه ثمّ يدخل الى تصود وهو يصوم الايام البيش كان ايام أقامتي عنده يدعون الافطار معد فاحضر لذلك ويحضر الفقيد على والفقيد اسماعيل فتوضع اربعٌ كرامي صفار على الارض فيقعد على أحدها ويقعد كل وإحد مناً على كرسي ،

au nombre des meilleurs et des plus puissants souverains. Il est soumis à la suprématie d'un monarque idolâtre, nommé Hariab, et dont nous parlerons ci-après. Le sultan Djémål eddin est adonné à la prière faite en commun avec les autres fidèles. Il a coutume de se rendre à la mosquée avant l'aurore et d'y lire dans le Coran, jusqu'à ce que paraisse le crépuscule. Alors il prie pour la première fois; puis il va faire une promenade à cheval hors de la ville. Il revient vers neuf heures, rend d'abord visite à la mosquée, s'y prosterne et rentre ensuite dans son palais. Il jeune durant les jours blancs (le 12°, le 13°, ou le 13°, le 14° et le 15° à partir de la nouvelle lune). Durant mon séjour près de lui, il m'invitait à rompre le jeune en sa compagnie. J'assistais à cette cérémonie, ainsi que les jurisconsultes 'Alv et Ismà'il. On placait par terre quatre petits siéges, sur l'un desquels il s'asséyait. Chacun de nous autres s'asséyait sur un autre siége.

ذكر ترتيب طعامه وترتيبه أن يوق بماثدة محاس يسمونها الطآء كو يعتم الطآء للمجل وضع الطآء الطآء الطآء المجل وضع اللام وتأق جارية حسنة ملاقعة بثوب حريم مثقدة م ثدور الطعام بين يديه ومعها مغوضة عمل كييرة فتغضرت بها من الارز مغوضة واحدة وتجعلها في الطالم وتصب فوقها السمين وتجعل مع ذلك عضافيد الطالم وتصب للحق المحمد واللامين المحلوع والعنبا فياكل الانسان لحقة ويتبعها بشيء من تلك للوالم فاذا تحت القوضة التي جعلتها في الطالم غوضت غوقة اخرى من الارز وافرضت دجاجة جعلتها في الطالم غوضت غوقة اخرى من الارز وافرضت دجاجة معطوصة في شكرجة فيوكل بها الارز إنها عاذا تحت المغوضة لمنابعة غوضت وافرقت الخرصة التي المغوضة عرضت وافرة اخرى من الدرة وافرضت المغوضة التي المغوضة عرضت وافرة اخرى من الدرة وافرضت المغوضة التي المغوضة عرضت وافرقت لوناً اخرى من الدرة وافرضت المغوضة عرضت وافرفت لوناً اخرى من الدرجاج توكل به عاذا

DE L'ORDRE OBSERVÉ DANS LES REPAS DE CE SULTAN.

Voici en quoi consiste cet ordre : on apporte une table de cuivre, que les gens du pays appellent (en persan) Khavendjeh (Khantcheh), et sur laquelle on pose un plateau du même métal, que l'on nomme thâlem. Une belle esclave, enveloppée d'une étoffe de soie, arrive et fait placer devant le prince les marmites contenant les mets. Elle tient une grande cuiller de cuivre, avec laquelle elle puise une cuillerée de riz, qu'elle verse dans le plateau; elle répand pardessus du beurre fonda, y met du poivre en grappes confit, du gingembre vert, des limons confits et des mangues. Le convive mange une bouchée, et la fait suivre de quelque portion de ces conserves. Lorsque la cuillerée que l'esclave a placée dans le plateau est consommée, elle puise une autre cuillerée de riz, et sert sur une écuelle une poule cuite, avec laquelle on mange encore du riz. Cette seconde portion achevée, elle puise encore dans la marmite, et sert une autre espèce de volaille, que l'on mange toujours avec

عَّت الوان الدجاج اتوا بالوان من السمك فياكلون بها الارز ايضا فاذا فرغت الوان السمك اتوا بالخضر مطبوخة بالسمن والالبان فياكلون بها الارز فاذا فرغ ذلك كلَّم اتوا باللوشان وهو اللبن الرائب وبه يخطون اطعامهم فاذا وُضع عُمْ الله لم يمنى شيءً يُوكُل بعدة ثم يشربون على ذلك الماء السخن لانَّ الماء البارد يضرّ بهم ف نصل نرول المطر ولقد اقت عند هذا السلطان في كرَّة اخرى احد عشر شهرًا لم آكل خبرًا اتَّما طعامهم الارز وبقيت ايضا بجزائر المهل وسيلان وبلاد المعبر والمليمار ثلاث سنين لا آڪل فيها إلَّا الارز حتَّى كنت لا استسيغه الأ بالماء ولباس هذا السلطان ملاحف للرير والكتان الرقاق يشد في وسطه فوطة ويلتحف ملحفتين احداها فوق le riz. Quand on a fini d'avaler les différentes espèces de volailles, on apporte diverses sortes de poissons, avec lesquelles on prend encore du riz. Après les poissons, on sert des légumes cuits dans le beurre et le laitage, et qui sont mangés aussi avec du riz. Lorsque tous ces aliments sont consommés, on apporte du coûchân, c'est-à-dire du lait aigri, qui sert à terminer le repas. Aussi, dès qu'il a été servi, on sait qu'il ne reste plus rien à manger. Par-dessus tout cela, on boit de l'eau chaude, car l'eau froide serait nuisible dans la saison des pluies.

Je passai, dans une autre occasion, onze mois près de ce sultan, sans manger de pain, car la nourriture de ces genslà consiste e riz. Je séjournai aussi trois années dans les îles Maldives, à Ceylan, sur les côtes de Coromandel et de Malabar, ne mangeant que du riz, de sorte que je ne l'ingoritàts qu'au moven de l'eau.

Le vêtement du sultan de Hinaour consiste en couvertures de soie et de lin très-fines; il lie autour de son corps الاخرى ويعقص شقره ويلق عليه شامة صغيرة واذا ركب ليس قبا والشعب بمضفتين فوقه وتصرب بين يديه طبول وابدوان بجلها الرجال وكانت اقامتها عنده في هذه المرق تلاثقة أيام ورودنا وسافرنا عنه وبعد ثلاثقة أيام وصلنا الى بلاد الملهبار بعدم المم وفتح اللام وسكون الباء آخر الدون وفتح المهاء الموحدة والف وراء وفي بلاد الملفل وطولها مسيوة شهوبي على ساحل البحر من سندابور الى كولم والطريق في بين ظلال الانجار وفي كل نصف ميل بيت من فلشب جميعها بين ظلال الانجار وفي كل نصف ميل بيت من فلشب فيه دكاكين يقعد عليها كل وارد وسادر من مسلم أو كافس وعند كل بيتا من منها برئيش بين منها ورجل كافر موكل بها غنى كان كافراً بيتاء في الديه ولان وسائل المتالة في يديه ولا

un pagne, et s'enveloppe de deux couvertures, l'une par dessus l'autre; il tresse ses cheveux et roule autour d'eux un petit turban. Quand il monte à cheval, il revêt une tunique et se drape par dessus dans deux couvertures. On bat et on sonne devant lui de la timbale et de la trompette.

Nous passâmes près de lui cette fois-là trois jours; il nous donna des provisions de route, et nous primes congé de lui. Au bout de trois autres jours, nous arrivàmes dans le pays de Moulaibār (Malabar), qui produit le poivre. Il s'étend en longueur l'espace de deux mois de marche sur la côte de la mer, depuis Sendàboùr jusqu'à Caoulem. Pendant toute cette distance, le chemin passe sous l'ombrage produit par les arbres; à chaque demi-mille il y a une maison de bois, où se trouvent des estrades sur lesquelles s'asseyent tous les voyageurs, musulmans ou infidèles. Près de chacume de ces maisons il y a un puits où l'on boit, et à la garde duquel est préposé un idolàtre. Il fait boire dans des vasgeurs infidèle; quant à ceux qui sont musulmans.

يرال يصب له حتى يشير له او يكف وعادة اللقار ببلاد اللببار ال يحت له المسلم دورهم ولا يطعم في آبيتهم فإن طعم فيها كسروها او اعطوها السطين وادا دخل للسلم موضعاً منها لا يكون فيه دار السطين طخوا له الطعام وصبّوه له على اوراق المؤر وصبّوا عليم الادام وما فضل عنه يأكلوه الكلاب والطير وفي جميع المنازل بهذا الطريق ديار المسطين ينزل عندهم المسلمين فيديعون منهم جميع ما يحتاجون اليه ويطخون لهم الطعام ولولاهم لما سافر فيه مسلم وهذا الطريس الذي لهم الطعام ولولاهم لما سافر فيه مسلم وهذا الطريس الذي خراا الده مسيرة شهرين ليس فيه موضع شبر فا فوقه دون

il leur verse à boire dans leurs mains, et cela sans s'arrêter, jusqu'à ce qu'ils lui en donnent le signal, ou qu'ils l'empêchent de continuer. La coutume des idolâtres dans le pays de Malabar, c'est qu'aucun musulman n'entre dans leurs maisons, ni ne mange dans leur vaisselle. Dans le cas contraire, ils brisent le vase ou le donnent aux mahométans. Quand un de ceux-ci entre dans une localité de ce pays où il ne se trouve aucune maison appartenant à des musulmans, les infidèles lui font cuire des aliments, les lui servent sur des feuilles de bananier, et versent par-dessus des condiments. Les chiens et les oiseaux mangent ce qui reste. Dans toutes les stations du chemin qui traverse le Malabar, il y a des maisons de musulmans chez lesquels logent leurs coreligionnaires, et qui vendent à ceux-ci toutes les choses dont ils ont besoin. Ces gens-là leur font cuire leurs aliments. Sans ce secours, aucun musulman ne vovagerait dans cette contrée.

Sur ce chemin, dont nous avons dit qu'il s'étendait l'espace de deux mois de marche, il n'y a pas un emplacement d'un palme ou davantage qui ne soit cultivé. Chaque هارة وكلّ انسان له بستانه على جدة وداره في وسطم وعلى المميع حائط خشب والطريق عرى البساتين فاذا انتهى الى حائط بستان كان هذالك درج خشب يصعد عليها ودرج اخريُنزَل عليها الى البستان الاخر هاكذا مسيرة الشهرين ولا يسافر احد في تلك البلاد بدابَّة ولا تكون النيل الا عند السلطان واكثر ركوب اهلها ي دوَّلة على رقاب العبيد او المستاجرين ومن لم يركب في دولة مشى على قدمية كائنا من کان ومی کان له رحل او متاع می تجارة وسواها اکتری رجالًا بجلونه على ظهورهم فترى هنالك التاجر ومعه الماية فا دونها او فوقها بجلون امتعتد وبيد كلّ واحد منهم عود غليظ له رُجْ حديد وفي اعلاه مخطان حديد فادا اعيا ولم يجد homme a son jardin séparé, et sa maison au milieu de ce jardin. Le tont est entouré d'nne enceinte de planches, et le chemin passe à travers les jardins. Lorsqu'il arrive à l'enclos d'un verger, on voit en ce lieu des degrés de bois par lesquels on monte, et d'autres, à l'aide desquels on descend dans le verger voisin. Cela continue ainsi l'espace de deux mois de marche. Personne ne voyage dans ce pays avec une monture, et il n'y a de chevaux que chez le sultan. Le principal véhicule des habitants est un palanquin porté sur les épaules d'esclaves ou de mercenaires; cenx qui ne montent pas dans un palanquin, quels qu'ils soient, marchent à pied. Les gens qui ont des bagages ou du mobilier, soit ballots de marchandises ou autre chose, louent des hommes qui portent cela sur leur dos. Tu verras en ce pays-là un marchand accompagné de cent individus, plus ou moins, portant ses denrées. Dans la man de chacun, il y a un bâton grossier, terminé à son extrémité inférieure par

une pointe en fer, et à l'extrémité supérieure par un crochet

دكانة يستربح عليها ركزعوده بالاربن وعلق جلد منه فاذا استراح الحدّ جلاء من غير معدى ومضى به ولم ارطريقا آتى من هذا الطريق وهم يتناون السارق على الجوزة الواحدة فاذا سقط عني من النهار أمريلتقطه احدّ حتّى بإخذه صاحبه واخبرت أنَّ بعض النهود مروا على الطريق فالتقط احدهم جوزة وبلغ خبره الى الحاكم فامر بعود فركرى الارش وبري طرفه الاعلى وأدخِل في لوح خصب حتّى برز مفه ومدّ والرجل على اللوح وركرى العود وهو على بطنه حتّى خرج من ظهورة وركل عبرة الناظم بس ومن هذه العيدان على هددة العيدان الطرق كشراً ليراها الناس فيقطوا ولغد كتا

du même métal. Lorsque le porteur est fatigué et qu'il ne trouve pas d'estrade pour se reposer, il fiche en terre son bâton et y suspend son fardeau. Quand il s'est reposé, il prend sa charge sans auxiliaire et se remet en marche.

Je n'ai pas vu de chemin plus sûr que celui-là; car les Hindous tuent l'homme qui a dérobé une noix. Aussi, quand quelque. fruit tombe par terre, personne ne le ramasse, jusqu'à ce que le propriétaire le prenne. On m'a raconté que plusieurs Hindous passèrent par ce chemin, et qu'un d'eux ramassa une noix. Le gouverneur ayant appris cela, ordonna d'enfoncer en terre un pieu, d'en tailler l'extrémité supérieure, de fixer celle-ci dans une tablette de hois, de sorte qu'une portion dépassat au-dessus de la planche. Le coupable fut étendu sur cette dernière et fiché sur le pieu, qui lui entra dans le ventre et lui sortit par le dos; il fut laissé dans cette posture, pour servir d'exemple aux spectateurs Sur ce chemin, il y a beaucoup de pieux semblables à celui-là, afin que les passants les voient et en tirent un avertiscement.

نلق الكار بالليل في هذه الطريق نادا راوبا تحرا عن الطريق حتى نجوز وللسطون اعز النّاس بها غير الهم كما دعوراء لا يواكلونهام ولا يدخلونهم دورهم وق بلاد المليبار الثنا عشر سلطانًا من اللّقار منهم القوى الذي يبلغ عسكره خسين اللّا ومنهم الصعيف الذي عسكره ثلاثة آلان ولا فتنة بينهم المثقة ولا يطمع القوى منهم في انتزاع ما بيد الصعيف وبين بلاد احدهم وصاحبه باب خشب منقوض فيه إليم الذي هو مبدا عالنه ويستونه باب امان فلان وادا فر مسلم او كاضر بسبب جناية من بلاد احدهم ووصل باب امان الذخر امن على نفسه ولد يستطع الذي هرب عنه اخذة وإن كان القوى

Or, nous rencontrions pendant la nuit, sur la route, des infidèles, qui, dès qu'ils nous voyaient, se détournaient du chemin, jusqu'à ce que nous eussions passé. Les musulmans sont les gens les plus considérés dans ce pays-la, si ce n'est que les indigènes, ainsi que nous l'avons dit, ne mangent pas avec eux et ne les font pas entrer dans leurs maisons.

Il y a dans le Malabar douze sultans idolâtres, parmi lesquels il s'en trouve de puissants, dont l'armée s'élève à cinquante mille hommes, et de faibles, dont l'armée ne monte qu'à trois mille hommes. Mais il n'y a parmi eux aucune discorde, et le puissant ne convoite pas la conquête de ce que possède le faible. Entre les États de chacun d'eux, il y a une porte de bois sur laquelle est gravé le nom de celui dont le domaine commence en cet endroit. On l'appelle la la porte de sûreté de N. Lorsqu'an musulman ou un idolâtre s'est enfui des États d'un de ces princes, à cause de quelque délit, et qu'il est arrivé à la porte de sûreté d'un autre princé, il se trouve en sécurité, et celui qu'il fuit ne صاحب العدد والجيوش وسلاطين تلك البلاد بُورِدون ابن الاخت مكليهم دون اولادهم ولم أر من يقعل ذلك الا مسوقة أعل الثقم (اللثام) (أ) وسنذكرهم فيما بعد فاذا أواد السلطان من أهل بلاد المليبار منع الناس من البيع والشراء أمر بعض علمانه فعلق على الموانيت بعض أغصان الاتجار بأوراقها فلا يبيع أحد ولا يشتري ما دامت عليها تلك الاغصاري،

حَكر الغلغل وهجرات الغلغل شبيهة بدوالى العنب وهم يغرسونها ازاء النارجيل فتصعد فيها كصعود الدوالى إلّا انها ليس لها عسلون "وهو الغزّل كما الدوالى واوران هجرة تشب...

peut le prendre, quand bien même il serait puissant et disposerait de nombreuses armées.

Les souverains de ce pays-là laissent leur royauté en héritage au fils de leur sœur, à l'exclusion de leurs propres enfants. Je n'ai vu personne qui agisse ainsi, excepté les Messodfah, porteurs du lithâm (voile qui couvre la partie inférieure du visage), et que nous mentionnerons par la suite. Lorsqu'un souverain du Malabar veut empêcher ses sujets d'acheter et de vendre, il donne ses ordres à un de ses esclaves, qui suspend aux boutiques un rameau d'arbre muni de ses fœilles. Personne ne vend ni n'achète tant que ces rameaux restent sur les boutiques.

#### DU POLVRE.

Les poivriers ressemblent à des ceps de vigne; on les plante vis-à-vis des cocotiers, autour desquels ils grimpent à l'instar des ceps, sauf qu'ils n'ont pas, comme ceux-ci, de astoin, c'est-à-dire de bourgeons. Leurs feuilles sont paاوراق للهيدا<sup>(1)</sup> وبعضها يشبه اوران العليق ويضر عناقيد صغارًا حبّها كبّ ان تِثينة اذا كانت خضرا واذا كان اوان التويف تطغوه وفرشوه على العصر في الشهس كما يصنع بالعنب عند تربيبه ولا يزالون يقلبونه حتى يستحكم يبسه ويسود تيّر يبيعونه من التجار والعامة ببلادنا يرقون الهم يقلونه بالنار وبسبب ذلك جدت فيه التكريش وليس كذلك وأنما جدت ذلك فيه بالشهس ولقد رايته بمدينة قالقوط يصبّ الكهل كالدرة ببلادنا واول مدينة دخلناها من بلاد المليار مدينة الم سرور بفتح السين وفي صغيرة على خور كمير كثيرة اشجار المدينة المنارجيل وكبير المسلمين بها الشبح جمعة المعرون بالم ستّـة النارجيل وكبير المسلمين بها الشبح جمعة المعرون بالم ستّـة

reilles à des feuilles de rue, et en partie aussi à celles de la ronce. Le poivrier porte de petites grappes, dont les grains sont semblables à ceux de l'aboû-kinainah (le père de la boateille; le raisin?), lorsqu'ils sont verts. Quand arrive l'automne, on cueille le poivre et on l'étend au soleil sur des nattes, comme on fait peur les raisins lorsqu'on veut les faire sécher. On ne cesse de le retourner, jusqu'à ce qu'il soit parfaitement sec et qu'il devienne très-noir, après quoi on le vend aux marchands. Le peuple de notre pays prétend qu'on le fait griller sur le feu, et que c'est pour ce motif qu'il y survient des rugosités; mais il n'en est rien, et cela n'est produit que par l'action du soleil. Jen ai vu dans la ville de Calicut, où on le mesure au boisseau comme le millet dans nos contrées.

La première ville du Malabar où nous entrâmes était Àbouséroûr (Barcelore), qui est petite, située sur un grand golfe et fertile en cocotiers. Le chef de la population musulmane est le cheikh Djoum'ah, connu sous le nom d'Abou احد اللوماء انفق امواله على الفقراء والمساكين حتى نعدت وبعد يومين منها وصلنا الى مدينة فاكنور وضعط اسمها يغتم الفاء والكان والنّون وآخره راء مدينة كبيرة على خوربها تصب السُّكر اللّفير الطيب الذي لا مقل له بتملك البلاد وبها تجاعة من المسلمين يستمى كبيرهم مجسين السلاط وبها تأسي وخطيب وهر بها حسين المذكور مجدًا لاقامة الله عدد الله المعالمين المدكور مجدًا لاقامة

ذكر سلطانها وسلطان باكنور كافر اسمه باسكور بفتح الهذه بفتح الهاد اللهاد والدال المهمل وسكون الواو وله تحو ثلاثين مركبا حربية تأشدها مسلم بسمّى لولا وكان من المفسدين يقطع بالتحر ويسلب التجار ولمّا ارسينا على فاكنور

Sittah père des six, «qui est au nombre des hommes généreux, et qui a dépensé ses richesses en faveur des fakirs et des indigents, si bien qu'elles se sont évanouies complétement. Deux jours après notre départ de cette ville, nous arrivàmes à celle de Fàcanaour (Baccanore), qui est grande et située sur un golfe. On y voit en abondance d'excellentes cannes à sucre, qui n'ont pas leurs pareilles en ce pays-là. Il s'y trouve un certain nombre de musulmans, dont le che s'appelle Honçain Assélàth. Il y a un kàdhi et un prédicateur, et ce Houçain y a construit une mosquée, afin qu'on célébrát la prière du vendredi.

#### DU SULTAN DE FACANAOUR.

C'est uu idolâtre appelé Băçadao; il a environ trente vaisseanx de guerre, dont le commandant en chef est un musulman nommé Loùlà. Celui-ci est un homme pervers, qui exerce le brigandage sur mer et dépouille les marchands. Lorsque nous cômes jeté l'ancre à Fâcanaour, le sultan بعث سلطانها البغا ولده فاتام بالمركب كالرهيضة ونزلنا اليه ناصاف الاتلانا باحسن صيافة تعظيمًا لسلطان الهند وقيامًا تحقّه ورغبة فها يستفيده في التجارة مع اصل مراجبنا ومن عادتهم هناك أن كلّ مركب يتر ببلده فلا بدّ من ارسانه بها واعطائه هدية لصاحب البلد يستونها حتى البندر ومن لم يفعل ذلك خرجوا في اتباعه بمراجبهم وادخلوة المرسى تهرًا وضاغوا عليه المغرم ومنعوة عن السغر ما شادوا وسافونا منها فوصلنا بعد ثلاثة أيام الى مدينة متجوور وشعا ممها بفتح فوصل النون وفتح الجمم وضم الرآء وواو ورآء تأنية مدينة كبيرة على خور سمى خور الدب بضم الدال المهيل وسكون النون واء موحدة وهو الجبر خور بيلاد الملهيل وسكون النون واء موحدة وهو الجبر خور بيلاد المليمار

nous envoya son fils, qui resta sur le vaisseau en qualité d'otage. Nous allàmes trouver le prince, qui nous hébergea parfaitement pendant trois jours, afin de témoigner son respect pour le souverain de l'Inde, de lui rendre ce qui lui était dû, et aussi par le désir de gagner en trafiquant avec l'équipage de nos navires. C'est la coutume, en ce pays, que chaque vaisseat qui passe près d'une ville ne puisse se dispenser d'y jeter l'ancre, in d'offirir à son prince un présent que l'on eppelle le droit du port. Si quelque navire se dispense de cela, les habitants se mettent à sa poursuite sur leurs embarcations, le font entrer de force dans le port, lui imposent une double taxe, et l'empéchent de repartir aussi longtemps qu'il leur plait.

Nous quittàmes Facanaour, et nous arrivâmes, au bout de trois jours, à la ville de Mandjaroûr (Mangalore), qui est grande et située sur un golfe nommé le golfe d'Addounb, le plus vaste qu'il y ait dans le Malabar. C'est dans cette dants.

وبهذه للدينة ينزل معظم تجار نارس والبيس والغلفل والخلفل والخلفان

حَصِر سلطانها وهو من اكبر سلاطين تلك البلاد واسعه رام دو بغتج الرآء والمم والدال المهدل وسكون الواو وبها نحو اربعة آلان من المسجين يسكنون ربضًا بناحية المدينة وربّما بناحية المدينة وربّما بناحية المدينة وبيّما السلطان بينهم لحاجته الى التجار وبها تأس من الفصلاء اللرماء شافق المذهب يستّم بدر الدين المعبري وهو يقري العم صعد الينا الى المركب ورغب منّا في النزول الى بلدة فقلنا حبّى يمعت السلطان ولكة يقيم بالمركب فقال أمّا فعل ذلك سلطان السلطان ولكة يقيم بالمركب فقال أمّا فعل ذلك سلطان والمؤور الله بلدة وأمّا نحين فالسلطان والمؤورة الله بلدة وأمّا نحين فالسلطان والمؤورة المؤورة الله بنا السلطان والمؤورة المؤورة الله بنا المؤورة والماتحين فالسلطان والمؤورة والمؤورة والمؤورة والماتحين فالسلطان والمؤورة والم

# DU SULTAN DE MANDJAROÛR.

C'est un des principaux souverains de ce pays, et il s'appelle Ràma Dao. Il y a dans Mandjaroùr environ quatre mille musulmans, qui habitent un faubourg tout à côté de la ville. Souvent la guerre s'engage-entre eux et les habitants de la ville; mais le sultan les réconcilie, à cause du besoin qu'il a des marchands. On trouve dans Mandjaroùr un kàdhi, qui est au nombre des hommes distingués et généreux; il professe la doctrine de Châleï, se nomme Bedreddin Alma'hary et enseigne les sciences. Il vint nous visiter à bord du navire et nous pria de descendre dans la ville. Nous lui répondinnes : « Nous n'en ferons rien, jusqu'à ce que le sultan ait envoyé son fils, afin qu'il reste à bord. — Le sultan de Fàcanaour, reprit-il, n'agit àinsi que parce que les sultan de Fàcanaour, reprit-il, n'agit àinsi que parce que les عامنا بابينا عليه الآ ان بعث السلطان ولده فبعث ولده ما المدر و المدر ما الدير و المدر المدر و المدر المدر و ا

sance; mais quant à nous, le sultan nous craint. Nous persistàmes à refuser de débarquer, à moins que le souverain n'envoyàt son fils. Il nous députa celui-i, comme avait fait le souverain de Fàcanaour. Alors nous descendimes à terre; on nous y traita avec une grande considération et nous y demeur'ames trois jours.

Au bout de ce temps nous partines pour lilly (Raudilly); où nous arrivames deux jours après. C'est une ville grande, bien construite, située sur un grand golfe, où entrent les gros vaisseaux. Les navires de la Chine arrivent dans cette ville; ils ne pénètrent que dans son port et dans ceux de Caoulem et de Caliçut. Hilly est considérée des musulmans et des idolátres, à cause de sa mosquée principale, qui jouit de grandes bénédictions et est éclatante de lumière. Les navigateurs sur mer lui vouent des offrandes considérables, et elle possède un riche trésor, qui est placésous la survéillance du prédicateur Houçain et de Haçan Alwazaan (le pesent), chef des musulmans. Il y a dans

وبهدا المحيد جماعة من الطلعة يتعفون العم ولهم مرتمان من مال المحيد وله مطبخة يصنع فيها الطعام الموارد والصادر ولاطعام الفقراء من المسلمين بها ولتبت بهذا المحيد فقيما صالحاً من اعلى مقدشتى مسعيدا حسن اللقاء وللناب يسرد الصوم وذكر لى الله جاور يمكة اربع عشرة سنة ومثالها بالمدينة وادوك الاميو يمكة ابا نمى والاميو بالمدينة منصور بن محياز وسافر في بلاد الهند والصين ثم سافرنا من هيلي الى مدينة تحويث وسبط اسمها بصم الجيم وسكون الرآه وفتح مدينة تحويث وسبط اسمها بصم الحية وشكون الرآه وفتح مدينة وتشديدها وآخرة بون وبينها وبين هيلي تلاشة فواج ولقبت بها فيقيها من اهل بعداد كميم العدور بعزن بالصوصري نسبة ألى بلدة على مسافة عشرة اميال

cette mosquée un certain nombre d'étudiants, qui apprenuent les sciences, et qui jouissent d'une pension sur les revenus du temple. Celuici a une cuisine où l'on prèpare des aliments pour les voyageurs, ainsi que d'autres, destinés aux pauvres musulmans de la ville. Je reacontrai dans la mosquée un vertueux jurisconsulte originaire de Makdachaou et que l'on appelait Sa'id. Il était doué d'une belle figure, d'un hon caractère, et il jeunait constamment. Il me raconta qu'il avait demeuré à la Mecque quatorze ans et autant à Médine; qu'il avait vu l'émîr de la Mecque. Abou Némy, et celui de Médine, Mansoùr, fils de Djamaix; enfin, qu'il avait voyagé dans l'Inde et en Chine.

Nons nous rendimes de Hily à la ville de Djor Fattan, située à trois parasanges de la première. Ty reucontrai un jurisconsulte d'entre les habitants de Bagdad, homme d'un grand mérite et que l'on appelait Sarsary, par allusion à une ville Éloignée de dix milles de Bagdad, sur le chemin

من بغداد في طريق الكوفة واسمها كاسم صرصر التي عندنا بالمغرب وكان لد اخ بهذه المدينة كثير المال لد اولاد صعار اوصى اليه بهم وتركُّتُه آخِذًا في جلهم الى بغداد وعادة اهل الهند كعادة السودان لا يتعرضون لمال الميت ولو ترك الآلان أيما يبقى مالد بيد كبير المسلمين حتى ياخذه مستحقه شرعاء

ذكر سلطانها وهو يسمى بكويل بضم الكان على لغظ التصغير وهو من أكبر سلاطين المليبار وله مراكب كثيرة تسافر الى عان وفارس واليسن ومن بلادة دة فتى وبد فتى

de Coûfah. Le nom de cette localité est le même que celui de (la montagne de) Sarsar, que l'on trouve chez nous, dans le Maghreb (cf. le Mochtaric de Yakoût, éd. de Wüstenfeld, p. 282). Le personnage dont je parle avait un frère trèsriche qui habitait à Djor Fattan et qui avait de jeunes enfants. Ce frère les lui avait recommandés en mourant, et je le laissai se disposant à les emmener à Bagdad; car c'est la coutume des habitants de l'Inde, aussi bien que de ceux du Soudan, de ne se mêler en rien de la succession des étrangers qui meurent parmi eux, quand bien même ils laisseraient des millions de pièces d'or. Leur argent reste entre les mains du chef des musulmans, jusqu'à ce que celui qui y a des droits d'après les lois le reçoive.

#### DU SULTAN DE DJOR FATTAN.

On l'appelle Coueil, mot qui a la forme des diminutifs en arabe. C'est un des plus puissants souverains du Malabar, et il possède de nombrenx vaisseaux qui vont dans l'Oman, le Fars, le Yaman. De ses Etats font partie Deh Fattan et Bodd Fattan, dont nous ferons mention.

بدا المح ر مال المحد بطعام الغقر

ملحاً من اه مرد الصوم و لدبنة وادرك تماز وسافر في

المنة جُوفَ فأو ونفح الناء لبلى ثلاثمة فر تدربعون بالم

liants, qui ne pension s ne où for si que dans e. Je renomi te originate était doue du it constante que quators de la Meg

ir. fils de lie et en Chine Djor Fattas y rencostr lad, bomme fr y . par allus

rd. sur le des

وسد حرق وسرنا من جروني الى مدينة دُهُ دَى بعض الدال للهما وسكون السهاء وقد دكترنا ضبط فتي وفي مدينة كبيرة على خور كثيرة البسانين وبها النارجيل والفلفال والفوف والتنبول وبها الفلفاني الثيثو ويطقضون به اللحم واما المبانين الاعظام طواء مجسماية خطوة وعرضة تلاثماية خطوة المبانين الاعظام طواء مجسماية خطوة وعرضة تلاثماية خطوة وهو مطوى بالجارة للحمر المتحوتة وعلى جوائبة ثمان وعشوون بنف من المجرى كل قبة اربح عبالس مي المجروكل قبّة يصعد اللها على درج حجارة وفي وسطة فية تكبيرة من تاريخ طبقات ي كل طبقة اربح عجارة من وسطة فية تكبيرة من تاريخ طبقات ي كل طبقة اربح عبالس وكركر في أن والدُ هذا السلطان كل طبقة اربح عبالس وكركر في أن والدُ هذا السلطان

Nous nous rendîmes de Djor Fattan à Deh Fattan, grande ville située sur un golfe, et possédant de nombreux vergers; on y voit des cocotiers, des poivriers, de la noix d'arec, du bétel et beaucoup de colocasie (arum colocasia L.), avec laquelle les Hindous font cuire la viande. Quant à la banane, je n'ai vu aucun pays qui en produise davantage ni à meilleur marché. On voit à Deh Fattan un très-grand báin, ou bassin, qui a cinq cents pas de longueur, sur trois cents de largeur. Il est revêtu de pierres de taille rouges, et a sur ses côtés vingthuit dômes de pierre, dont chacun renferme quatre sièges de la même matière. On monte à chaque pavillon au moven d'un escalier en pierre. Au milieu de l'étang il y a un grand pavillon, haut de trois étages, dont chacun a quatre sièges. On m'a raconté que c'est le père du sultan Coueil qui a fait construire ce bâin. Il y a vis-à-vis de celui-ci une mosquée cathédrale pour les musulmans. La mosquée a des marches au moyen desquelles on descend jusqu'au bassin, où les وبعتسلون وحدثتى الفقيه حسين أنَّ الذي هـر المَّجِ والبابن ايضا هو احد اجداد كوبل وانَّه كان مسكّ ولاسلاء خير عجب نذكرة ،

ذكر الخيرة التعبية الشان التي نازاً الجامع ورابت ال الجامع بخيرة خصراً باعدة نشيه اوراقها اوراق الشين الآ اذ للغة وعليها خائط يطيف بها وعندها تحراب صليت في واحتدى واسم هذه الخيرة عندهم درخت الشهادة ودرج بغنج الدال المهار والراء وسكون الخاء المنجم وناء معالم وأخيرت هناك ابة اداكان زمان الخريف من كل سنة تسة من هذه الخيرة ورتبة واحدة بعد ان يستجيل لونها ا الصغرة تم الى الحمرة ويكون فيها مكتوبًا بقام الغدرة لا اله ا

deles font leurs ablutions et se lavent. Le jurisconsulte Houun m'a rapporté que le personnage qui a bâti la mosquée le bâm était un des ancêtres de Coueil, qui était mudiman, et dont la conversion à l'islamisme fut déterminée prune aventure merveilleuse que nous raconterons.

## L'ARBRE EXTRAORDINAIRE QUI SE TROUVE ŶIS-À-VIS DE LA MOSQUÉE.

Je vis que la mosquée était située près d'un arbre yeroyant et beau, dont les feuilles ressemblaient à celles du quier, sanf qu'elles étaient lisses. Il était entouré d'une uraille et avait près de lui une niche ou oratoire, ob je s une prière de deux génuflexions. Le nom de cet arbre, hez les gens du, pays, était derakht (dirakht) acchéhidadh l'arbre du témoignage. « On m'a rapporté en, cet eadroit ue tons les ans, quand artivait l'automne, il tombait de cettre une feuille, dont la couleur avait d'abord passéau jaune, sis au rouge. Sur cette feuille était écrite, avec le roseau la puissance divine, la panole suivantes « Il n'y a de dieu الله في حد رسول الله واخبرن الفغيه حسين وتهاعد من الثقات التهم عاينوا هذه الروقة وقرّوا المكتوب الذي فيها واخبرن أنّه ادا كانت الما سقوطها قعد تحتها التقات من المسطحين وألكقار فاذا سقطت اخذ المسلمون نصفها وجُعِد لعضها في خزانة السلطان الكافروهي يستشفون بها للرضي وهذه التحرق كانت سبب اسلام جدّ كوبل الذي عمر المحيد والمبابئ فانّه كان يقرأ للقط العربي فلما قرأها وفهم ما فيها اسلم وحسن اسلامه وحكايته عندهم متوادرة وحدّ تني الفقيه حسين انْ احدّ اولاهة كفر بعد ابيه وطئى وامر بالتناذع

que Dieu, et Mohammed est l'envoyé de Dieu. Le jurisconsulte Honçain et plusieurs hommes dignes de foi me raconterent qu'ils avaient vi cette feuille et lu l'inscription qui s'y trouvait. Honçain ajouta que, quand venait le moment de sa chute, les hommes dignes de confiance, parmi les musulmans et les idolatres, s'asséyaient sous l'arbre. Lorsque la feuille dait tombée, les musulmans en prenaient la moitié, l'autre était déposée dans le trèsor du sultan infidele. Les, habitants s'en servent pour chercher à guérir les malades.

Cet arbre fot cause de la conversion à l'isfamisme de l'aieul de Coueil, qui construisit la mosquée et le bassin. Ce prince savait lire les carattères arabes; lorsqu'il eut déchiffré l'inscription et compris ce qu'elle contenait, il embrassa la religion islamique et la professa parfaitement. Son histoire est transmise par la tradition parmi les Hindous. Le juriscousulte Houçaio me raconta qu'un des enfants de ce souverain retourna à l'idolâtrie, après la mort de son pères, se conduisit injustement et ordonna d'arracher l'arbre

التحرة من اصلّها تاقتلعت ولمريّعَزَك لها اثر تم الّها بعد بعد ذلك وعادت كاحسن ما كانت عليم وهلك الكافر سريع ثمّ ما من المحدد ذلك وعادت كاحسن ما كانت عليم وهلك الكافر سريع ثمّ مسافراً المحدد من المحدر بازى المد خراء المسلمي لاسّم لا مسلم بهذه المدينة ومرساها من احسن المراجع وماوها عدب والفوفل بها كثير ومثها تجلل المهند والقمين واكتمين واكتمين واكتمين واكتمين واكتمين واكتمين واكتمين والتمين للسلمين واكتما للمنافرة ومن المسلمين والتمين للسلمين والتمين المسلمين والكتما للمنافرة ومن المسلمين والكتما للمنافرة ومن المسلمين والكتما للمنافرة والتمين والكتما للمنافرة والمسلمين والكتما للمنافرة والمسلمين والكتما للمنافرة والتمين المسلمين والكتما للمنافرة والتمين المسلمين والكتما للمنافرة والمنافرة والتما للمنافرة والمنافرة والتمانية وال

حَكَابَةَ اخبرتُ أَنَّ سِبْ تَوْكَهُمَ هَذَا المَّجِيدَ غير مهدو. انَّ احد البرائية خرب سقفة ليصنع منه سقفــًا لبــِيـــًــً

par la racine. L'ordre fut exécuté et l'on ne laissa pas un restige de l'arbre; mais il repoussa par la suife, et redevint nassi beau qu'il l'avait jamais été auparavant. Quant à l'idolatre, il mourut bientôt après.

De Deli Fattan nous nous rendimes à Bodd Fattan, qui est une ville considérable et située sur un grand golfe. It y a hors de la ville, dans le voisionage de la mer, une mosquée on se réfugient les étrangers musulmans; car il n'y a pas de musulmans à Bodd Fattan. Le port de cette cité est au nombre des plus heaux; l'eau qu'elle possède est douce. la noix d'arec y abondo, et on la transporte de la dans l'inde et la Chine. La plupart des habitants de Bodd Fattan sont des brahmanes, ils sont considérés des idolâtres et haissent es musulmans. C'est pourquoi il n'y a aucun de ceux-ci earmi eux.

## ANECDOTE.

On m'a raconté que le motif pour lequel les brahmanes aissèrent cette mosquée sans la ruiner, c'est qu'un d'eux en démolit, le toit pour faire avec les matériaux une toiture à هذا المجد ولم يعزموا له بسوة بعدها وخدموه وجعلوا هذا المجد ولم يعزموا له بسوة بعدها وخدموه وجعلوا كل بابد شبكة مجارجه المآء بشرب منه الصادر والوارد وجعلوا على بابد شبكة لمُلاً يدخله الطير ثم سافرا من مدينة بد فتى الى مدينة فدوينا وضبط اسمها بغاه مفتوح ونون ساكن ودال مهمل بساتين واسواق وبها للسلجى ثلاث تحدّث فى كل تحدّ محيد والجامع بها على الساحل وضو تجيب له مناظر وتجالس على المحر وتأضمها وخطمهما رجل من اصل قبان ولم اخ ناصل وبهدة البلدة تستنو مراكب الصين في ساصراً منها الى مدينة تالقوط وضبط اسمها بقاضي وكسر الام وضم النفان مدينة تالقوط وضبط اسمها بقاضي وكسر الام وضم النفان مدينة تالقوط وضبط اسمها وعاحدين البنادر العظام ببلاد المشان وآخرة طاء مهمل وع احدى البنادر العظام ببلاد

sa maison; mais le feu prit à celle-ci, et il fut consumé avec ses enfants et ses meubles. Les Hindous respectèrent ce temple, ne méditèrent plus contre lui aucun mauvais dessein, lui rendirent des hommages, placèrent de l'eu à l'extérieur, afin que les voyageurs pussent boire, et mirent à la porte un treillis, pour que les oiseafx n'y entrassent pas.

De Bodd Fattan nous nous rendines à Fandaraina, ville grande, belle et possédant des jardins et des marchés. Les musulmins y occupent trois quartiers, dont chacun a une mosquée; quant au temple principal, situé sur le rivage, il est admitable; il a des belvédères et des salons donnant sur la mer. Le kàdhi et prédicateur de Fandaraina est un individu originaire de l'Omân, qui a un frère, homme de mérite. C'est dans cette ville que les navires de la Chine passent l'hiver.

Nous allàmes de Fandaraina à Kalikonth (Calicut), un

المليميار بعصدها اهل الصين وألياوة وسيلان والمهل واهل البحن وفارس ويحتمع بها تجار الآفاق ومسرساها من اعظمر مواسئ الدنيا /

دكر سلطانها وسلطانها كافر يعرف بالسامري شعبح السن جلق لحبته كما يفعل طائقة من الروم رابته بها وسنذكرة ان شآء الله وامعر التجار بها ابراهم شاه بندر من اهل التحويق ناصل دو مكارم محتم البه التجار وبالحون في سماطه وتأصيم خر الدين عشان ناصل كريم وصاحب الزاوية بها الشعب شهاب الدين الكاروق وله تعمل النذور التي ينذر بها اهل الهند والصين للشيع الى اتحاق الكاروق نفع الله به وبهده العند والصين للشيع الى اتحاق الكاروق نفع الله به وبهده العدم de Ceylan, des Maldives, du Yaman et du Fars s'y endent, et les trafiquants des diverses régions s'y réuendent, et les trafiquants des diverses régions s'y réu-

#### DU SULTAN DE CALICUT.

C'est un idolâtre, nommé Assâmary (le Samorin); il st avancé en âge et se rase la barbe, comme font nne parie des Grecs. Je l'ai vu à Calicut, et je parlerai de lui, s'il dalt à Dieu. Le chef des marchands en cette ville était brâhîm Châh Bender (le roi ou chef du port), originaire le Bahreïn. C'est un homme distingué, doné de qualités énéreuses; les commerçants se réunissent chez lui et manent à sa table. Le kâdhi de Calicut était Fakhr eddin Jthmân, homme distingué et généreux. Le supérieur de ermitage était le cheikh Chihâh eddin Alcàzéroñny, à qui on remet les offrandes que les habitants de l'Inde et de la hine vouent au cheikh Abou Ishâk Alcàzéroñny ( que tieu nous fasse profiter de ses mérites!). C'est à Galicut

المدينة التأخودة منفال الشهير الاسم صاحب الاموال الطائلة والمراب الكثيرة لتجارته بالهند والعيس والمن ووارس ولما وصلنا الى هدة للدينة خرج البنا ابراهم شاة بندر والغائلي والشعة شهاب الدين وكبار التجار والله السلطان الكافر والشعة شهاب الدين وكبار التجار والله السلطان الكافر والانفار والابواق والاعلام في مراكبهم ودخلنا المرسى في بروز عظم ما وابعت مثله بتملك البلاد فكانت فرحة تنعمها ترحة واقمنا عرساها وبه يومثلا ثالات عشر مسركب العين ونزلنا بالدينة وجعل كل واحد منا في دار واقضا نعتظر رامان السغى الى العين شلاتة اشهر وتحن في

qu'habite le patron de navire Mithkâl, dont le nom est célébre; il est possesseur de richesses considérables et de vaisseaux nombreux, qui servent à son commerce avec l'Inde, la Chine, le Yaman et le Fars.

Quand nous arrivames en cette ville, Ibrahim, le chef du port, sortit à notre rencontre, ainsi que le kâdhi, le cheikh Chihah eddin, les principaux marchands et le lieutenant du souverain idolatre, nommé Koládj. Ils avaient sur leurs vaisseaux des timbales, des trompettes, des clairons et des étendards. Nous entraines dans le port en grande pompe, et telle que je n'en ai pas vu de parcille dans ce pays-là Mais c'était une réjouissance que devait suivre l'affliction. Nous séjournames dans le port de Calicut, où se trouvaient alors treize vaisseaux de la Chine; nous descendines custite dans la ville, et chacun de nous fut placé dans une misson. Nous y restàmes trois mois, attendant le moment de partir pour la Chine. Nous étons cepedant lie-

ضياف الكافر ومحر الصين لا يُسافَر فيه الَّا يُعراكب الصبي ولنذكر ترتيبها ﴿

وَكُر مِرْآكِب الصيني ومراكب الصين ثلاثة اصناي اللمار منها تسمّى البنوك واحدها حنان تجم معقود مضموم ونون ساكن والمتوسطة تسمّى الرو بغتم الراي وواو والصغار يسمّى احدها ألكم بكافين مغتوجين ويكون في المركب اللبير منها اثنى عشر تلغا فا دونها الى ثلاثة وقلعها من تصبان اللهروان منهسوجة كالمنشر لا تُحَطِّ ابداً وبديرونها تحسب دوران المرح وادا ارسوا تركوها واتغة في مهبّ الرج وتخدم في المركب منها الدرجل منهم رابعماية من المقاتلة

hergés par le souverain idolàtre. On ne yoyage sur la mer de Chine qu'avec des vaisseaux chinoiss Or, mentionnons l'ordre observé sur ceux ci.

## DESCRIPTION DES VAISSEAUX DE LA CHINE.

Il y en a trois espèces ; 1° les grands, qui sont appelés gonoûk et an singulier gonk v jonqué (du chinois tchouen); 2° les moyens, nommés zaou (sao ou seou), et 3° les petits nommés cacem (hoa-hang). Il ya sur un de ces grands navires douze voites et au-dessos, jusqu'u trois. Leur's voites en faites de laguettes de bambous, tissées en guise de sattes; on ne les améne jamais, et on les change de direction, selon que le vent soullte d'un côté ou d'un autre.

Quand ces navires jettent l'ancre, on laisseflotter les voiles au vent. Chacun d'eux est manœuvré par mille hommes, savoir : six cents marins et quatre cents guerriers, parmi les تكون دمهم الزماة واتحاب الذرق والبرحية وتم الذبن برمون بالنغط وبتمع كل مركب كبير منها ثلاثية النصلي والثماثي والربي ولا تصنع شذة المراكب الا بمدينة الربتون من الصين أو بصني كلان وي صبى الصبي وكيفية انشائها اتهم يصنعون حائطين من الشعب يُصلون أن ما بينهما بخشب خدامر جدًّا موصولة بالعرض والطول بمسامير خدام طول المسمار منها ثلاث اذرع فاذا التامر الخائطان بهذه الخشب صنعوا على اعلاقا فرش المركب الاسفل ودفعوها في النصر واتموا علم وتبق تلك الخشب حاجتهم وعلى حوانب تلك للخشب يكون تجاديفهم وي كبار كالصوارى بحقع على احدها العشرة والله مسة عبشر رجالا

quels il y a des archers, des hommes armés de boucliers, des arbalétriers, c'est-à-dire des gens qui lancent du naphte. Chaque grand vaisseau est suivi de trois autres : le nisfy moyen, . le thoulthy a celui du tiers, a et le roub'y a celui du quart. On ne les construit que dans la ville de Zeitoun (Tseu-thoung), en Chine, ou dans celle de Syn-Calân (Canton), c'est-à-dire Syn-Assyn, Voici de quelle manière on les fabrique : on élève deux murailles de bois et on remplit l'intervalle qui les sépare au moyen de planches très-épaisses, reliées en long et en large par de gros clous, dont chacun a trois coudées de longueur. Quand les deux parois'sont jointes ensemble à l'aide de ces planches, on dispose par-dessus le plancher inférieur du vaisseau, puis on lance le tout dans la mer et on achève la construction. Les pièces de bois et les deux parois qui touchent l'eau servent à l'équipage pour y descendre se laver et accomplir ses besoins. C'est sur les côtés de ces pièces de bois que se trouventeles rames, qui sont grandes comme des mâts: ويحدون وموف على اتدامهم وجعلون للركب اربعة ظهور ويكون فيد البيوت والمصاري والغرى للتجار والمصرية منها يكون فيها البيوت والسنداس وعليها المقتاح يسددها صاحبها ويحل معد الجواري والنساء ورتما كان الرجل في مصويته فلا يعرن به غيرة عني يكون بالمركب حتى يتلاقبا ادا وصلا الى بعص البلاد والتحرية يُسكِّدون فيها اولادهم وسردوعون القصر والبقوا والرحييل في احواض خصب ووكيل المركب كانم امير كيم واذا نرل الى المرحمت الرماة والخيشة بالحراب والسيدون والاطبال والابواق والاغاز امامه وادا وصل الى المغرل الذي يون

lix et quinze hommes se réunissent pour en manier une; ls rament en se tenant debout. On construit sur un vaiseau quatre ponts; il renferme des chambres, des cabines misryah) contiennent des cellules et des commodités. Elles int une clef, et leurs propriétaires les ferment. Ils emménent avec eux leurs concubines et leurs femmes. Il advient ouvent qu'un individu se trouve dans sa cabine sans qu'un an de ceux qui sont à bord du vaisseau ait connaissance le sa présence, jusqu'à ce qu'ils se rencontrent lorsqu'ils ont arrivés dans quelque région.

Les marins font habiter cés cabines par leurs enfants; ils ement des herbes potagères, des légumes et du gingembre lans des baquets de hois. L'intendant du vaisseau ressemble un grand émir; quand il descend à terre, les archers et a Abyssins marchent devant lui avec des juvelines, des pées, des timbales, des cors et des trompettes. Lorsqu'il est raivé a l'hôtellerie qu'il doit habiter, ils fichent leurs lances e chaque côté de la porte, et ne cessent de se comporter

مدّه اتامند وس اهل الصين من تكون له المراكب الكثيرة بعث بها وكلاة الى البلاد وليس في الدنيا اكثر اموالاً من اضل الصين ،.

فكر احذا في السغر الى الصين ومنتهى ذلك ولما حان ولما حان وقت السغر الى الصين جهر لنا السلطان السامري جنكاً من الجنوك الثلاث عشرة الذي يمرسي والقوط وكان وكيال الجناك يسمى بسلجان الصفدي الشاي وبيني وبينه معرفة فقلت له الوجد مصربة لا بشاركني فيها احد لاجل الجواري ومن عادق ان لا اسافر الا بهي فقال في أن تجار الصين تد أكثروا المصاري خاهدي وراجعين ولضهري مصربة اعطيكها لاكنها لا سنداس

ainsi pendant toute la durée de son séjour. Parmi les habitants de la Chine, il y en a qui possedent de nombreux navires, sur lesquels ils envoient à l'étranger leurs facteurs. Il n'y a pas dans tout l'univers des gens plus riches que les Chinois.

## COMMENT NOUS ENTREPRÎMES DE NOUS RENDRE EN CHINE. . ET QUELLE FUT LA FIN DE CE VOYAGE.

Quand arriva le moment de partir pour la Chine, le sultan, le Samorin, équipa pour nous une des treize jonques qui se trouvaient dans le port de Calicut. L'intendant de la jonque s'appelait Souleiman Assafady Acchàmy, et j'étais en connaissance avec lui. Je lui dis; de veux une cabine que personne ne partage avec moi, à cause des jeunes esclaves, car c'est ma coutume de ne voyager qu'avec elles. Il me répondit: «Les marchands de la Chine ont loué les cabines pour l'aller et le retour. Mon gendre en a une que je te donnerai, mais elle ne renferme pas de commodités; il est

مها وعسى أن عكن معاوضتها فاصرت اتحاق فاوسقوا ما عندى من المتاع وصعد العبيد والجوارى أن الخفك ودلك ق سبيل وظهيرا أن الخفك وحد الملك منبيل وظهير الدين مع الهدية ثم أن فتى لى يسمى مهلال الله عُمَّوة الجمعة نقال أن المصرية التي اخذنا بالجفك صيفة لا تصلح فذكرت دلك الماخودة فقال ليست في ذلك حياة فأن احبيت أن تكون في اللكم ففيه المصاري على اختصارك فقلت نعمر واموت اتحاق فنقلوا الجوارى والمتاع الى اللكم واموت اتحاق فنقلوا الجوارى والمتاع الى اللكم واموت اتحاق في عادة عدا الحمر أن يستند واموت اتحاق فنقلوا الجوارى والمتاع الى اللكم واموت اتحاق المتعارك واموت اتحاق المتعارك واموت اتحاق المتعارك واموت اتحاق المتعارف واموت اتحاق المتعارف واموت اتحاق المتعارف واموت اتحاق المتعارف واموت واموت الحدود واموت واموت المتعارف واموت واموت المتعارف واموت واموت المتعارف واموت واموت واموت المتعارف واموت واموت واموت المتعارف واموت واموت

possible que l'on trouve à l'échanger contre une autre. Je donnai mes ordres à mes compagnons; ils chargèrent sur e navire ce que je possédais d'effets, et les esclaves tant nâles que femelles montèrent sur la jonque. Cela ayant eu ieu un jeudi, je restai à terre, afin de faire la prière du endredi, et de rejoindre ensuite mes gens. Le roi Sunbul et Zhéhîr eddin s'embarquèrent avec le présent, Cependant in eunuque qui m'appartenait, et que l'on appelait Hilâl, int me trouver le matin du vendredi et me dit: « La cabine que nous avons prise sur la jonque est trop étroite et ne convient pas. » Je répétai cela au patron du navire, qui ne répondit : « Il n'y a pas moyen d'y remédier : mais si u consens à t'emharquer dans le cacam, il y a sur ce vaiseau des cabines à ton choix. - C'est bien, répondis-je. et je donnai mes ordres à mes camarades; qui transporteent mes esclaves semelles et mes essets à bord du second lavire et s'y établirent avant l'heure de la prière du venlredi. Or, il arrive habituellement sur cette mer-là que agitation de ses flots redouble chaque jour, après quatre neures du soir, et que personne ne peut alors s'y emللحول قد سامون ولديبق منها الا الذي ميد الهدية وجنك عرص اسحابه على ان يشتوا بغندرينا والكم المذكور فيتنا ليلة الشبّت على الساحل لا نستطيع الصعود الى اللكم ولا يستطيع من فيد النبول البيا ولديكن بقى متى الا بساط افترشد واصح للبند والله المستوبالهنك الذي كان اهده يويدون فندرينا فتكسر ومات بعض اهباد وسط بعضهم وكانت فيد جارية لبعض التجار عربرة عليه فرض في اعطاء عشرة دانير ذهبا لمن تخرجها وكانت قد ورضد في اعطاء عشرة دانير ذهبا لمن تخرجها وكانت قد التعرب لذلك بعض الجوية التومت خشبة في موخر للمنك فاتندب لذلك بعض الجوية المهونية على التحريرين فاخرجها وأن ان باخذ الدانيورون الما فعل التحريد

barquer. Les jonques étaient déjà parties, et il ne restait plus que celle qui renfermait le présent, une autre dont les propriétaires avaient résolu de passer l'hiver à Fandaraina, et le cacam dont j'aj parlé. Nous passames sur le rivage la nuit du vendredi au samedi, ne pouvant nous embarquer sur le cacam; ceux qui se trouvaient à bord ne pouvaient pas davantage venir nous trouver. Je n'avais gardé qu'un tapis pour me coucher. Le samédi au matin, la jonque et le cacam se trouvèrent loin du port. La mer jeta sur des rochers la jonque, dont l'équipage voulait gagner Fandaraina ; elle fut brisée, une partie de ceux qui la montaient périrent, les autres échappèrent. Il y avait sur ce navire une jeune esclave appartenant à un certain marchand, et qui lui était fort chère. Il offrit de donner dix pièces d'or à quiconque la sauverait. Elle s'était attachée à une pièce de bois placée à l'arrière de la jonque. Un des marins d'Hormuz répondit à cet appel, et retira du danger la jeune fille. Mais il refusa de recevoir les pièces d'or et dit : « Je n'ai fait cela que pour l'amour de Dieu. »

ذلك الله تعالى ولما كان الليمل رى الحصر بالمحدك الذي كانت عيد المهددية غات جميع من فيه ونظرنا عند الصباح الى مصارعهم ورايت طهير الدين قد انشق راسه وتغاثر دماغه والملك سنبدل قد تصريم مسمار في احد صُدُفيه ونفذ من الآخر وسلمان فالقوط وق وسطه عليها ودفياها ورايت الكافر سلمان فالقوط وق وسطه عامة صغيرة وهو حالى القدمين والشطو بهد علام فوق راسه والنار توقد بين يديه في الهاحل وزانيته يصربون المناس لكذ ينتهموا ما يرى الصر وعادة بلاد المليبار ان كلّ ما انكسر مركب يرجع ما بخرج منه المحمون الذفي هذا المبلد خاصة بان ذلك باحدة وارامه ولوذلك تجرت وكثر تودد حدة

Lorsque la nuit fut arrivée, la mer jeta sur des récifs la jonque où se trouvait le présent. Tous les individus qui la montaient moururent. Au matin nous examinames les endrofts où gisajent leurs corps. Je vis que Zhéhîr eddîn avait eu la tête fendue, que sa cervelle avait été éparpillée; quant à Mélic Sunbul, un clou l'avait frappé à l'une des tempes et était sorti par l'autre. Nous récitames les prières sur leurs corps et les ensevelimes. Je vis le sultan idolâtre de Calicut, ayant à sa ceinture une grande pièce d'étoffe blanche roulée depuis le nombril jusqu'aux genoux, et sur sa tête un petit turban; il avait les pieds nus, et un parasol était porté au-dessus de son front par un jeune esclave. Un feu était allumé devant lui sur le rivage, et ses satellites frappaient les assistants, afin qu'ils ne pillassent pas ce que la mer rejetait. La coutume du pays de Malabar, c'est que toutes les fois qu'un vaisseau est brisé, ce que l'on en retire revient au fisc, si ce n'est en cette seule ville. En effet, les épaves y sont recueillies par leurs possesseurs légitimes, et c'est pour العاس العها ولما رما أهل أللكم ما حدث على المبنك رمعوا ملعهم وذهبوا ومعهم جميع متناقي وغلمان وجوازي وبغيب معفوداً على الساحل لهس معى الدفتي كفت اعتقته فلما رأى ما حمل فهب عمى ولم يتنق عندى الا العشرة الأدانيس التي اعطائيها للوك والبساط الذي كفت افترشه واخبرن الغاس أن خلك أللكم لا بدل له أن بدخل مرسى كولم فعومت على السغر اليها وبينها مسبرة عشر في البراؤ في النهر وابضا لمن اواد دلك فسافرت في الفهر واكترب رجلاً من للسطين بجيل في العساط وعادتهم اذا سافروا في ذلك الفهر أن ينزلوا بالعشى

cela qu'elle est florissante et que les étrangers y arrivent en foule.

Quand l'équipage du cacam aperçut ce qui était advenu à la jonque, il mit à la voile et s'éloigna, emportant toute ma propriété et mes esclaves des deux sexes. Je demeurai seul sur le rivage, n'ayant avec moi qu'un esclave que j'avais affranchi. Lorsqu'il vit ce qui m'était arrivé, il me quitta, et il ne me resta plus que les dix pièces d'or que le djogui m'avait données et le tapis que j'avais étendu par terre. Les assistants m'annoncèrent qu'il faudrait absolument que ce cacam entrât dans le port de Caoulem. Je résolus donc de me rendre dans cette ville, qui était éloignée de Calicut de dix journées de marche, soit par terre, soit par le sleuve, pour quiconque présère ce dernier moven de transport. Je partis par la rivière, et je louai un musulman pour porter mon tapis. La coutume des Hindous, quand ils voyagent sur ce fleuve, est de descendre à terre le soir et de passer la nuit dans les villages situés sur ses rives. Le lendemain matin ils retournent sur leur hateau.

فكنَّا نفعل ذلك ولم يكن بالمركب مسلم الَّا الَّذِي اكتربته وكان يشرب الخمر عند اللقار اذا نرلنا ويعربد على فيزيد تغيم خاطري ووصلنا في اليومر الخامس من سفونا الى كُنْجِي تُحري ونبيط اسمها بكان مضموم ونون ساكن وجم وياء مدّ وكان مفتوح وراء مكسور وياء وهي باعلى جبل هنالك يسكنها اليهود ولهم امير منهم ويودون للجزية لسلطان كولمء ذكر القرفة والبقم وجميع الانجار التي على هذا النهر انجار القرفة والبقم وفي حطبهم هنالك ومنهاكنا نقده النار لطبخ طعامنا في ذلك الطريق وفي اليومر العاشر وصلغا الى مدينة كولم وضبط اسمها بفتم الكان واللامر وبيسمها واو وفي من احسن بلاد المليبار واسواقها حسأن وتجارها يعرفون بالصوليين Nous faisions de même. Il n'y avait pas sur le bateau de musulman, si ce n'est celui que j'avais pris à gage. Il buvait du vin chez les infidèles quand nous relâchions, et se comportait avec moi comme un homme ivre. Aussi le mécontentement de mon esprit était extrême.

Le cinquième jour après notre départ nous arrivâmes à Cundjy?cary, qui est situé sur la cime d'une montagne; il a pour hàbitants des juifs, qui ont pour chef un d'entre eux, et payent la capîtation au sultan de Caoulem.

## DE LA CANNELLE ET BU BAKKAM (BRÉSIL).

Tous les arbres qui se trouvent près de ce fleuve sont des cannelliers et des arbres de brésil. On s'en sert en cet endroit pour le chauffage, et nous en allumions le feu pour cuire nos aliments durant ce voyage. Le dixième jour nous parvinmes à la ville de Caoulem (Coulan), qui est une des plus belles du Malabar. Ses marchés sont magnifiques, et ses négociasts sont conous sous le nom de Sonty.

بعتم التعاد لهم اموال عربضة يشترى احدهم المركب عا فيه وبوسقه من دارة بالسلع وبها من التحيار المسطين تحاهم كيترهم علاد العراق وهو كيترهم علاد العراق وهو رافضي ومعه انحاب له على مذهبه وهم يظهرون دلك وفاضيها فاصل من اهل تورين وكبير المسطين بها مجد تساه بندر وأمه انه العمل كريم اسمه تتى الدّبين والمجدد الجامع بها عجيب المحين من بلاد المليبار والمها يشفر اكترام الميال من بعد المعين من بلاد المليبار والمها يشفر اكترام المعين من بلاد المليبار والمها يشفر اكترام المحين من بلاد المليبار والمها يشفر اكترام والمسطون، بها أعرق عمرمون من

ذكر سلط أنها وهو كافر يعرن بالتيروري بكسر التآء المعلوة

Ils ont des richesses considérables: un g'entre eux achète un vaisseau avec ses agrés et le charge de marchándises qu'il tire de sa propre demeure. Il y a dans Caoulem plusieurs trafiquants musulmans, dont le chef est 'Alà eddin Alàwédjy, originaire d'Aweh, dans Il'rak (persique). Il est ràfidhise (ou partisan d'Aly) et a des camarades qui suivent la méme doctrine, et cela ouvertement. Le kábli de Caoulem est un homme distingué, originaire de Kazouin; le chef de tous les musulmans, en cette ville, est Mohammed Chah Bender, qui a un frère excellent et généreux, nommé Taky eddin. La mosquée principale y est admirable; elle a été construite par le marchand Khodjah Mohaddheb. Caoulem est la ville du Malabar la plus rapprochée de la Chine, et la plupart des (trafiquants) Chinois s'y rendent. Les musulmans y sont considérés et respectés.

#### DU SULTAN DE CAOULEM.

C'est un idolâtre appelé Attyréwéry; il vénère les mu-

وياً مدّ ورام وواو مفتوحين ورام مكسور ويام وهو معظمي و السلمين وله احكام شديدة على السّراق والدُعّار،

يكابة ومّا شاهدت بكولد أنّ بعض الرُّماة العراقيس! المَّنا العراقيس! المَنا آخر منهم وفرّ ال دار الآوق وكان له مال كثير واراد المسلمين دفن المقتول فنعهم نواب السلطان من دلك وقالوا لا يدفن حتى تدفعوا لنا قائله فيُقتَل به وتركوه له تابيّته على باب الآوق حتى انتى وتغيّر فكنهم الآوي من القائل ورغب منهم أنْ يعطيهم امواله ويتركوه حيّا فابوا دلك وتتلوه وحينتُذ دفن المقتول ،

sulmans et rend des sentences sévères contre les voleurs et les malfaiteurs.

#### ANECDOTE.

Parmi les événements dont je fus témoin à Caoulem, se trouva celui-ci: un des archers originaires de l'Irâk tua un de ses camarades, et s'enfuit dans la maison d'Alàwédjy. Or, ce meurtrier possédait, des richèsese considérables. Les musulmans vonlurent ensevelir le mort; mais les préposés du souverain les en empéchèrent et dirent: « Il ne sera pas enterré tant que vous ne nous aurez pas livré son meurtrier, qui sera tué pour le venger. On le laissa donc dans sa bière, à la porte d'Alàwédjy, jusqu'à ce que le cadavre sentit mauvais et tombât en corruption. Alàwédjy livra aux officiers Passassin, offrant de leur abandonner les richesses de celui-ci, à condition qu'ils le laissassent en vie. Mais ils refusèrent, mirent à mort le coupable, et alors sa victime fut ensevelle.

ي حكايت اختبرت ان سلطان كولم ركب بوتا ال خارجها وكان طريقة وقو من المساتين ومعه صهره زوج بنته وهو من النقاد الملوك ناخذ حبّة واحدة من العنبة سقطت من بعين البساتين وكان السلطان ينظر البه نامر به عند دلك فوسط وثبرم نصفين وصلب نصفيه عن يمين الطريق ونضفه الآخر عن يسأرة وتسمت حبة العنبة نصفين فوضع على كل نصف منه نصف منها وترك هناك عبرة الغنظ نطيق،

حَكَيْةَ وَمَا اتَّغُقَ نحو ذلك بقالقوط أنَّ ابن أَقَ النائب عن سلطانها عصب سيفًا لبعض جار المسلمين فشكا بذلك ال الله عَمْ

#### ANECDOTE.

On m'a răconté que le souveraiu dê Caoulem monta un jour à cheval pour se promener hors de cette ville. Or son che min passait entre des jardins, et il avait avec lui le mari de sa fille, qui était un fils de roi. Ce personnage ramassa une mangue, qui était tombée hors d'un des jardins. Le sultan' avait les yeux sur lui; il ordonna à l'instant de lui fendre le ventre et de partager son corps en deux; une moitié fui mise sur ûne croix, à la droite du chemin. et l'autre à la ganche. La mangue fut divisée en deux moitiés, dont chacune fut placée au-dessus d'une portion du cadavre. Ce derrine fut hissè de pour servir d'exemple aux regardants.

#### HISTORIETTE.

Parmi les événements analogues qui arrivérent à Calicui, se trouve le suivant : le neveu du lieutenant du souverain prit, par force, une épée qui appartenait à un marchand musulman. Celui ci ce plaignit à l'oncle du coupable, et en فوعده بالنظر في امره وقعد على باب دارة فادا باس احسه 
متذلد دلك السيف فدعاه فقال هذا سيف المسلم قال تعمر 
قال اشترينكه منه قال لا فقال لاعوانه امسكره ثم امر به فصريت 
عُسفه بذلك السيف واقت بكولم مدّة براوية الشيخ تخر 
الدين ابن الشيخ شهاب الدين الكازرون شيخ راوية قالقوط 
فلم اتعرّق للككم خبراً وفي اتناء مقاى بها دخل اللها ارسال 
ملك الصين الذين كانوا معنا وكانوا ركبوا في احدّ تلك للهنوك 
فانكسر ايضا فكساهم تجار الصين وعادوا الى بلادهم ولقبتهنم 
بها بعد واردت ان اعود من كولم الى السلطان لاعطمه عما

Peçut la promesse qu'il s'occuperait de son affaire. Là dessus, le dignitaire s'assit à la porte de sa maison. Tout à coup, il aperçoti-son neveu portant au côté cette épée; il l'appelle, et lui dit: · Ceci est le sabre du musulman. · · Oui · , répond le neveu. · Le lui as-tu acheté? · reprend son oncle. · Non · , répliqua le jeune homme. Alors le viceroi dit à ses satellites : · Saisissez-le. · Puis il ordonna de lui couper le col avec cette mémé épée.

Je passai quelque temps à Caoulem, dans l'ermitage du cheikh Fakhr eddin, fils du cheikh Chihàb eddin Alcaze-noùny, superieur de l'ermitage de Calicut. Je n'appris aucune nouvelle concernant le cacam. Durant mon séjour a Caoulem, les envoyés du roi de la Chine, qui nous avaient accompagnés et s'étaient embarqués dans une des jonques précitées, entrèrent dans cette ville. Leur navire avait aussi té mis en pièces. Les marchands chinois les habilièrent, et ils s'eu retournèrent dans leur pays, où je les revis, par la suite.

Je voulais retourner, de Caonlem, près du sultan de Dibly,

اتفق على الهدية تم خفت أن يتعقب فعلى ويقول لم فارقت الهديم الهدوية ألى السلطان مجال الدين الهنوري واقتم عنده حتى اتعرف خبر اللكم فعدت ألى تالقوا ووجدت بنها بعض مراكب السلطان فبعث فيها أميرًا أن من العرب يعترن بالسيد إلى للسن وهو من البرد دارية وهم خواص البرايين يعتم السلطان بأموال يستجلب بها من قدر عليه من اليوب عرم والقطيف لمحبته في العرب فتوجهت الى هذا العمو وايتم عارض على أن يشتو بقالقوط وحيند بسافر أن بلاد العرب فشاورك في العودة الى السلطان هم يوافق يهل ذلك آخر فصل الشغر فيه ذلك أخر فصل الشغر فيه

pour lui faire connaître ce qui était arrivé au cadeau; mais je craignis qu'il ne cherchat des sujets de reproche dans ma conduite, et qu'il ne dit : · Pourquoi t'es-tu séparé du présent? » Je résolus donc d'aller retrouver le sultan Djémâl eddin Alhinaoury, et de rester près de lui jusqu'à ce que j'apprisse des nouvelles du cacam. Je retournai à Calicut, et j'y trouvai des vaisseaux du sultan de l'Inde, sur lesquels il avait expédié un émîr arabe, nommé le seyîd Abou'l Haçan. Ce personnage élait un des berdédar (du persan perdeh-dar, chambellan), c'est-à-dire des principaux portiers. Le sultan l'avait fait partir avec des sommes d'argent, afin qu'il s'en servit pour enrôler autant d'Arabes qu'il pourrait, dans les territoires d'Hormuz et d'Alkathif; carice prince a de l'affection pour les Arabes. J'allai trouver cet émîr, et le vis se disposant à passer l'hiver à Calicut, pour se rendre ensuite dans le pays des Arabes. Je tins conseil avec lui touchant mon retour près du sultan de l'Inde; mais il n'y donna pas son assentiment. Je m'embarquai avec lui sur mer à Calicut. On était alors à la fin de la saison propre à ces voyages

مكنا سير نصف القهار الأول تم درسوا الى العد ولفينا له طريقها اربعة اجفان غروية تخففا منها ثم لم يعرضوا لنا بشر ووصلنا الى مدينة عكور فغرات الى السلطان وسبقت عليه فانولسي بدار ولم يكن لى خديم وطلب متى ان اصلى معه الصلوات فكان أكثر جلوسى فى مجددة وكنت اخم القرآن كل يومر ثم كنت اخم مرتجى فى اليوم ابتدى القراءة بعد صلاة الصبح فاختمر عفد الروال واجدد الوصوء وابتدى القراءة فاخم الفترة عند العروب ولم أزار كذلك مدّة عنده العروب ولم أزار كذلك مدّة عندهم وافتكني منها أربعين يوما د

maritimes. Nous naviguions pendant la première moitié du jour, après quoi nous jetions l'ancre jusqu'au lendemain. Nous rencontràmes en chemin quatre navires de guerre dont nous eumes peur, mais qui ne nous causèrent aucun mal.

Nous arrivames à la ville de Hinaour; j'allai trouver le sultan et le saluai. Il me logea dans une maison, où je n'avaïs aucun serviteur, et il me pria de réciter avec lui les prières. J'étais, la plupart du temps, assis dans sa mosquée, et je lisais complétement le Coran chaque jour. Par la sulte, je lisais complétement le Coran chaque jour. Par la sulte, je lisais complétement le Coran chaque jour. Par la sulte, je lisais complétement per la prière de l'aurore, et la terminais vers une heure après midi. Je renouvelais alors mes ablurions, et recommençais la lecture, que jachevais, pour la seconde fois, vers le coucher du soleil. Je ne cessai d'agir ainsi durant trois mois, sur lesquels je passai quarante jours entitres dans les esercices de dévotion.

دكر توجيفا الى الغور وفتح سندابور وكان السلطان بجال المدين قد جهر اشكن وجستي مركمتا وسغوته برسم غرو سندابور وكان وقع بسي سلطانها وولده خلات فكتب ولده الى السلطان وجارة لغنج سندابور ويسم الولد المذكور وبروجه السلطان احتمد فلما تجهرت المراحب ظهر أن أتوجد فيها الى الهاد ضغنت المحمد إنظر فيه مكان في اول الصغي يذكر فيها اسم الله حثيثاً ولينفس الله ينموذ فاستبشرت بذلك وأن السلطان الى صلاة المصر فقل له أن اربد الشغر فعال فائت اذا تكون المنزه المحموة على المراحبة المحموة على المحموة على المحموة المحموة على المحموة على المحموة المحموة على المحموة المحموة على ا

DE NOTRE DÉPART POUR LA GUERRE SAINTE. ET DE LA CONQUÊTE DE SENDÂBOUR.

Le sultan Djémål eddîn avait équipé cinquante-deux vais seaux, dont la destination était de conquérir Sendâbour. Une inimitié avait éclaté entre le sonverain de cette île et son fils. Ce dernier avait écrit au sultan Diémal eddin . pour l'engager à venir faire la conquête de Sendâbour, s'obligeant, de son côté, à embrasser l'islamisme et à épouser la sœur du sultan. Quand les vaisseaux furent équipés, il me parut à propos de partir avec eux pour la guerre sainte. J'ouvris donc le Coran, afin de l'examiner. Dans la première page sar laquelle je tombai, on lisait ces mots : « le nom de Dieu v est mentionné souvent (dans les églises, les mosquées, etc.). Certés, Dieu secourra ceux qui le secourront. » (Coran, xxII, (1.) Je me réjouis de cela, et le souverain étant venu pour faire la prière de quatre beures du soir, je lui dis : « Je veux partir aussi. - Tu seras donc le chef de l'expédition, » répondit-il. Je l'informai de ce qui s'était présenté à moi dès que j'eus ouvert le Coran. Cela lui fit plaisir, et il résolut de

بنفسه ولم يكن ظهر له ذلك قبل فركب مركبًا منها وانا معه وذلك في يوم السبت فوصلفا عشى الاشتين الى سندابور وحملنا عشى الاشتين الى سندابور وحملنا عنها المنها مستعذين الخرب وتد نصبوا والانفاز والابوان وزحمت المراكب ورموا عليها بالجانين فلفتر رايت حجرًا اصاب بعض الواقعين مقربة من السلطان ورى اهل المراكب انفسهم في المائم ويايديم الترسية والسيون ونول السلطان الى العكبيري وهو شبع الشليز ورميتم بنسسي في المائم الناس وكان عندنا طهدتان مفتوحتى المواخر فيها الخير وجوبه ويتدرج وتحريح الفارس وتصديح ويقاه ويتدرج وتحريح وتحري وتحريح وتحر

partir en personne, quoiqu'il ne l'eût pas jugé à propos auparavant. Il s'embarqua donc sur un des vaisseaux, et je l'accompagnai. Cela se passait un samedi. Le soir du lundi, nous arrivâmes à Sendàboûr, et nous entrâmes dans son golfe. Nous trouvâmes ses habitants prêts à combattre, et ayant déjà dressé des mangonneaux. Nous passâmes la nuit suivante près de la ville. Quand il fit jour, les timbales ; les trompettes et les cors retentirent, et les vaisseaux s'avancèrent. Les assiégés firent une décharge contre eux avec les mangonneaux. Je vis une pierre qui atteignit un de ceux qui se trouvaient dans le voisinage du sultarf. Les gens des vaisseaux se jetèrent dans l'eau, tenant dans leurs mains leurs bouchers et leurs épées. Le sultan descendit à bord d'un 'ocaïry, qui est une espèce de chellir (barque). Quant à moi, je me précipitai dans l'eau avec tout le monde. Il v avait près de nous deux tartanes ouvertes à l'arrière, et où se trouvaient des chevaux. Elles sont construites de manière que le cavalier puisse y monter sur son cheval, se couvrir de son armure et sortir ensuite. C'est ainsi que firent les cavaliers montés sur ces deux navires.

معملوا ذلك والإن الله ق تضها وانزل النصر على السخين المدارعين السخين ألغار ق تصر سلطانهم فرويغا النار فعه تحرجوا وتبضنا عليهم ثم أن السلطان الشهم ورد لهم نسآاهم واولادهم وكانوا تحو عشرة آلان واسكنهم بويض المدينة وسكن السلطان القصر وأعلى الديار عقرية سفه لإهل دولته واعطاني جارية منهن أن تسمّى لمك فيمينها مباركة في حرائي الكافر واقت عفده بسندا ليور من يوم في حرائي الكافر واقت عفده بسندا ليور من يوم في حيال الثالث عشر الحيادة العمدة في التعالى عشر المحالف منه الثالث عشر الحداث الدول أن مضتصف شعبان وطافت منه

Dieu permit que Sendàbour fut conquis, et il fit descendre la victoire sur les musulmans. Nous entrâmes dans la ville à la pointe de l'épée, et la plupart des infidèles se réfugièrent dans le palais de leur souverain. Nous y mîmes le feu; ils sortirent, et nous les saisimes. Le sultan leur accorda ensuite la vie sauve, et leur rendit leurs femmes et leurs enfants. Ils étaient au nombre d'environ dix mille, à qui il assigna pour demeure le faubourg de la ville, Lui-même habita le palats, et donna aux gens de sa cour les maisons voisines. Il me gratifia d'une jeune captive nommée Lemky, et que j'appelai Mobaracah (bénie). Le mari de cette femme voulut la racheter, mais je refusai. Le sultan me revêtit d'une robe ample d'étoffe d'Égypte, qui avait été trouvée parmi les richesses du souverain idolâtre. Je restai près de lui à Sendabour, depuis le jour de la conquête de cette ville. qui était le 13 de diomâda premier, jusqu'an milieu de cha'ban; puis je lui demandai la permission de voyager, et il exigea de moi la promesse que je reviendrais près de lui. الحرال عنور ثم ال فاكنور ثم الى متجرور ثم الى عيل ثم الى جودى وده فتى وبد فتى وفند ويقدم الى جودى وبد فتى وفند ويقالتها وي بالشين المجمع والقد ويا آخر الحرون والف وتراء معلوة مدينة من حسان المدن تصنع بها الشياب المنسوبة لها وأقت بها فطال مقاى فعدت ألى تألقوا ووصل البها غلامان كأنا في باللكم فاخبران أن الجارية التى كانت حاملاً وبسبها كان تغير خاطرى توقيت واخذ صاحب الجاوة سائر الجوازى واستولت الابدى على المتاع وتنفق العالمة عن يقال المتاي واخذ صاحب الجاوة سائر الجوازى واستولت الابدى على المتاع وتنفق العالمة عن المتاع المتايا اللها عنورة المتايا المن والمتاونة وبتجالة فندت لما تعرفت عدا الله عدورة الى النص والمتاها في آخر الحرم واقت بها الى الثان من شهر ربيع الآخر وقدم سلطانها الكافر الذي

Je partis par mer pour Hinaour, d'où je me rendis auccessivement à Fiscanaour, à Mandjarour, à Hily, à Djor Fatë tan, à Deh Fattan, à Bodd Fattan, à Fandaraina, à Galicut, toutes villes dont îl a été question ci-dessus. J'aliai ensuite à Châlyât, ville des plusijolies, où se fabriquent des étoffes qui portent son nom, et où je séjournai longtemips. De là je retournai à Calicut. Deux de mes esclaves embarqués à bord du cacam arrivèrent en cette ville; et m'apprirent que la jeune esclave qui était encetnte, et au sujet de la quelle j'avais été inquiet, était morte; que le souverain de Java s'était emparé des autres esclaves femelles; que mes effets avaient été la proie des étrangers, et que mes camarades s'étaient dispersés en Chine, à Java et dans le Bengale.

Lorsque j'eus connaissance de ces noavelles, je retournai à Hinaour, puis à Sendàhoùr, où j'arrivai, à la fin de moharrem, et où je séjournai jusqu'au second jour du mois de rebi' second. Le souverain idolàtre de cette ville, sur qui صحاداها عليه برسم اجدها وهرب البه اللغار كلهم وكانت عساكر السلطان متفوقة في الغزى فانغطعوا عنّا وحَصَرا الغّار وهيقوا علينا ولما انشقة للحال خرجت عنها وتركشها لتصورة وعدت النارقا فيعد عشرة الأم من ركوبنا البحريق القور وسلنا جزائر ديبة المهل وديبة على لفظ مونت الذيب والمهل بفتح المم والهاته وهذه الحرائر احجى مجانب الدينا وي تحو التي جزيرة ويكون منها مانة فيا ودنها مجتمعات مستديرة وصل المركب الى احداها فعالا بد لدمن دلمال من اهلها

nous en avions fait la conquete, s'avança pour la reprendre, et tous les infidèles s'enfuirent près de lui. Les troupes du sultan étaient dispersées dans les villages, et elles nous abandonnèrent; les idolatres nous assiégèrent et nous serrèrent de près. Quand la situation devint pénible, je sortis de la ville, que je laissai assiégée, et m'en retournai à Calicut. Je résolus de me rendre à Dhibat Almahal (les Maldives), dont j'entendais beaucoup parler. Dix jours après que nous nous fûmes embarqués à Calicut, nous arrivâmes aux îles de Dhîbat Almahal. Dhîbat se prononce comme le fémipin de Dhib (loup, en arabe; c'est l'altération du sanscrit douipa « île »). Ces îles sont au nombre des merveilles du monde; on en compte environ deux mille. Il v a cent de ces îles et au-dessous qui se trouvent rassemblées circulairement en forme d'anneau; leur groupe a une entrée semblable à une porte, et les vaisseaux n'y pénètrent que par là. Quand un navire est arrivé près d'une d'elles, il lui faut absolument un guide pris parmi les habitants, afin qu'il puisse se rendre,

يسُر به ألى سَارً الجارات وفي من السَعَارِب تِحِيث تظهر روس الخَصَل التي باحداها عند الخورج من الاحرى فان اخطا الحِرَب سَمتها لم يَكَنْه دخولها وجانده الرج الى المعمر او سَيلان وهذه الجزائواهلها يُقْهم مسطون دووا ديانة وصلاح وفي منقصة الى اقالم على كُلُ اقلم وال يسمّونه اللّردوي ومن اقالمها اقلم بالبور وهو بيابين معقودتين وكسر اللام وآخِرة وأو وسين مهما ومنها اقلم المها وبه تعرف الجرائر كلها وبها بسكن سلاطينها ومنها اقلم الديب بغنج الناء الملوق والام والحد وذال مهماة وباله مد وبالا موحدة ومنها اقلم كرايثر بغلم الكان والرآء وسكون البآء المسؤلة ومنها الحال المهمل ودا ومنها اقلم الذم بالتج المافوة وسكون الباء المسؤلة الاول والام وضمر ومنها اقلم الكامن بغنج الناء المعلوة الاول والام وضمر ومنها اقلم كلكمت بغنج الناء المعلوة الاول والام وضمر الدال المهمل وفتح المم وتشديدها وكسر النآء السؤلة الدول واللام وضمر

sous sa conduite, dans les autres lles. Elles sont tellement rapprochées les unes des autres, que les têtes des palmiers qui se trouvent sur l'une d'elles apparaissent dès que l'on sort de l'autre, Si le vaisseau manque le chemin, il ne peut pénétrer dans ces iles, et le vent l'entraine vers le Ma'bar (gôte de Coromandel) ou vers Ceylan.

Tous les habitants de ces iles sont des musulmans, hommes pieux et honnétes. Elles sont divisées en régions ou climats, dont chacun est commandé par un gouverneur, que l'on appelle Cordoûiy. Parmi ces climats, on distingue: 1° le climat de Pálipour; 2° Cannaloûs; 3° Mahal, climat par le nom duquel sont désignées toutes les iles, et où résident leurs souverains; 4° Télédib; 5° Caràidoû; 6° Teim, 7° Télédons de l'appearance de l

ومنها أقام علاميتي وهو مشل لفظ الدى قبده الآ أن الهناء اوله ومنها أقدام برودو بقدع البناء الموحدة والرآه وسكون البناء المحددة والرآه وسكون البناء المهاد وولو ومنها أقلم كذكا بعقع الكافين والدال المهاد وسكون النون ومنها أقلم هادك بعدم للم ومنها أقلم هادك بعدم للم ومنها أقلم هادك بعدم المهاد وسكون النون ومنها أنهم هادك منه المهاد والحالم السهود منها الرباق على المهاد وأضا أكل أهلها سحك بشعة اللمبوري يسمونه عليه المال إلى المهاد والحالم المهاد والمحالمة ومنها المحالمة المهاد والحالمة وقطع المحالمة والمحالمة المحالمة المحالمة المحالمة المحالمة والمحالمة المحالمة المحالمة المحالمة والمحالمة المحالمة المحالمة المحالمة والمحالمة المحالمة ال

méty; 8º Hélédomméty, nom qui ne diffère du précédent que parce que sa première lettre est un hé; 9º Béreidoù; 10º Candacal; 11º Moloûc; 12º Souweid. Ce dernier est le plus éloigué de tous. Toutes les îles Maldives sont dépourvues de grains, si ce n'est que l'on trouve, dans la région de Souweid, une céréale qui ressemble à l'anly (espèce de millet), et que l'on transporte de là à Mahal. La nourriture des habitants consiste en un poisson pareil au lyroin, et qu'ils appellent koulb almas. Sa chair est rouge, il n'a pas de graisse, mais son odeur ressemble à celle de la viande des brebis. Quand on en a pris à la pêche, on coupe chaque poisson en quatre morceaux, on le fait cuire légèrement, puis on le place dans des paniers de feuilles de palmier, et on le suspend à la fuméc. Lorsqu'il est parfaitement sec, on le mange. De ce pays, on en transporte dans l'Inde, à la Chine et au Yaman. On le nomme koulb almás (cobolly masse, c'est à-dire poisson noir, selon Pyrard, 1" partie, p. 210, 214).

ذكر أنجارها ومعظم انجار هذه الجزائر النارجييل وهو من انتواتهم مع السمك وقد تقدّم ذكره وانجار النارجييل شانها تجيب وتنفر النخل منها التي عشر عدّقا في السنة بخرج في كلّ شهر عدّق فيكون بعضها سفيرًا وبعضها كبيرًا وبعضها بابسًا وبعضها اخضر عكذا ابدًا ويصنعون منه الخليب من عسام الخلواء فياكون اذكا في البغر الاول ويصنعون من عسام الخلواء فياكونها مع الجون المائيس منه ولذلك كله وللسمك الذي يفتدون به قوة تجيبة في البائحة لا نظير لها ورعل هذه الجزار عجار سواهن فكنت اطون على جميعين كلّ بوم وابيت عند

## DES ARBRES DES MALDIVES.

La plupart des arbres de ces îles sont des cocotiers; ils fournissent à la nourriture de leurs habitants, avec le poisson; il en a déjà été question. La nature des cocotiers est merveilleuse. Un de ces palmiers produit chaque année douze régimes; il en sort un par mois. Les uns sont petits, les autres grands, plusieurs sont secs, le reste est vert, et cela dure continuellement. On fabrique, avec le fruit, du lait, de l'huile et du miel, ainsi que nous l'avons dit dans la première partie (t. II, p. 206 et suiv.). Avec son miel, on fait des pâtisseries, que l'on mange avec les noix de coco desséchées. Tous ces aliments tirés des noix de coco, et le poisson dont on se nourrit en même temps, procurent une vigueur extraordinaire et sans égale dans l'acte vénérien. Les habitants de ces îles accomplissent en ce genre des choses étonnantes. Pour moi, j'avais en ce pays quatre femmes légitimes, sans compter les concubines. Je faisais chaque jour une tournée générale, et je passais la nuit chez cha-

IV.

من تكون ليلتها واقت بها سنة ونصع اخرى على ذلك ومن المجارعا للحمون والاترج واللجون والقلقاص وهم يصنعون من اصواد دقيقا بعملون منه شبه الإطوية ويطخونها تحليب النارجيل وفي من اطبب الطعام كنت استحسلها كثيرًا وأكدا ها مسمًم من هم المحمولة المسلما عثيرًا المسلما عديرًا المسلما مسمًم من المحمولة المسلم من المسلم من من المحمولة المسلم من من المسلم من من المسلم من من المسلم من من المسلم من المسلم من من المسلم المسلم من المسلم ا

ذكر اهل هذه البرائر وبعن عوائدهم وذكر مساكنهم واهل هذه البرائر في المرافق وديانة وايمان تحتج ونية صادقة اللهم حلال ودعاء في عياب واذا راء الانسسان احدكم قال له الله ربى وتحد نبى وكواني مسكن وابدائهم هعيفة ولا عهد لهم بالقنال والتحارة لمحملاحهم الدعاء ولقد امرت مرة

cune d'elles à son tour. Or je continuai ce genre de vie durant une année et demie que je demeurai dans les Maldives.

On remarque encore, parmi les végétaux de ces iles, le tchoumoûn (Eagenia Jambu), le citronnier, le limonier et la colocasie. Les indigènes préparent avec la racine de celleci une farine dont ils fabriquent une espèce de vermicelle, qu'ils cuisent dans du lait de coco : c'est un des mets les plus agréables qui existent; je le goûtais fort, et j'en mangeais.

des habitants de ces îles et de quelques unes de leurs coutumes; description de leurs demeures.

Les habitants des iles Maldives sont des gens probes, pieux, d'une foi sincère, d'une volonté ferme; leur nourriture est licite et leurs prières sont exaucés. Quand un d'entre eux en rencontre un autre, il lui dit : Dieu est mon seigneur, Mohammed est mon prophète; je suis un pauvre ignorant » L'eurs corps sont faibles; ils n'ont pas l'habitude des combats ni de la guerre, et leurs armes, c'est بقطع بعد سارق بها فعُشى على جماعة منهم كانوا بالجلس ولا تطرقهم لصوص الهند ولا تدعزهم لانبهم جربوا أن من اخذ لهم شيئًا اصابته مُصيبة عِاجِلة واذا اتب اجغان العدو الى ناحيتهم اخذوا ولي وجدوا من غيرهم ولم يعرضوا لاحد منهم بسوء إن إخاف احد الكفّار ولو لجونة عاتبه امير الكفّار وضربه الصرب المبرح حوفًا من عاقبة ذلك ولولا هذا للانوا اهون النَّاس على تأصدهم بالقتال لضعف بِنْيَتِهِم(١) وفي كلُّ جريرة من جرائرهم المساجد الحسنة واكثر مارتهم بالخشب وهم اهل نظافة وتفرَّه عن الاقذار واكثرهم يغتسلون مرتين في اليوم تنظف الشدة الحربها وكثرة العرق ويكثرون la prière. J'ordonnai un jour, en ce pays, de couper la main (droite) d'un voleur; plusieurs des indigènes qui se trouvaient dans la salle d'audience s'évanouirent. Les voleurs de l'Inde ne les attaquent pas et ne leur causent pas de frayeur; car ils ont éprouvé que quiconque leur frenait quelque chose était atteint d'un malheur soudain. Quand les navires ennemis vieunent dans leur contrée, ils s'emparent des étrangers qu'ils rencontrent; mais ils ne font du mal à aucun des indigènes. Si un idolâtre s'approprie quelque chose, ne fût-ce qu'un limon, le chef des idolâtres le punit et le fait frapper cruellement, tant il redoute les suites de cette action. S'il en était autrement, certes ces gens-là seraient les plus méprisables des hommes aux yeux 🍎 de leurs agresseurs, à cause de la faiblesse de leurs corps. Dans chacune de leurs îles il y a de belles mosquées, et la plupart de leurs édifices sont en bois.

Ces insulaires sont des gens propres; ils s'abstiennent de ce qui est sale, et la plupart se lavent deux fois le jour, par mesure de propreté, à cause de l'extrême chaleur du climat et de l'abondance de la transpiration. Ils conمن الادعان العطوية كالصندلية وغيرها ويتلخون بالغالبية الكيلوية من مقدشو ومن عادتهم اتهم ادا صلّوا الصبح اتت كلّ امراة الى زوجها او ابنها بالمُكْتَلة وعبّاء البورد ودُهـن الغالية فيكتل عينيه ويدهن أبياً قا البورد ودُهن الغالبة فتصغّل بشرته وتريل التُحوب عن وجهه وتباههم مُرتَّطً يشدّدون الغوظة منها على اوساطهم عونن السراوبل وجعلون على ظهورهم تيبان الوليان بكسر الواو وسكون اللام وبآء آخر الحرون وفي شهد الاحاريم وبعصهم بجعل قامة وبعضهم منديلاً صغيرًا عوننا منها وادا لقى احدهم الغاضى او الخطب وضع توبه عن كتابعه وكشف ظهره ومضى معه كذلك حتى يصل الى منوله

somment beaucoup d'huiles de senteur, comme l'essence de bois de sandal, etc., et s'oignent de musc apporté de Makdahaou. C'est une de leurs coutumes, quand ils ont récité la prière de l'aurore, que chaque femme vienne trouver son mari ou son fils, avec la boite au collyre, de l'eau de rose et de l'huile de musc; celui-ci s'enduit les cils de coflyre, et se frotte d'eau de rose et d'huile de musc, de manière à polir son épiderme, et à faire disparaître de son visage toute trace de fatigue.

Le vétement de ces gens-là consiste en pagnest ils en attachent un sur leurs reins, au lieu de caleçon, et placent sur leur dos des étoffes dites alouiyán, qui ressemblent à des ihrám (pièce d'étoffe dont se servent les musulmans pendant le pélerinage). Les uns portent un turban, d'autres le remplacent par un petit mouchoir. Quand un d'entre eux rencontre le kàdhi ou le prédicateur, il ôte de dessus ses épaules son vétement, se découvre le dos et accompagne ainsi ce fonctionnaire jusqu'à ce qu'il soit arrivé à sa demeure. Une

وس عوائدهم أنّه اذا تزوج الرجل منهم ومعنى أي دار روجته بسطت له ثباب القطن من باب دارها الى باب البيث وجعل عليها غُرُّات من الردع عن يمين طريقه الى البيبت وهماله وذكون المراة وافقة عند باب البيبت تنتظره نادا وصل البها رمت على رجليه ثوبًا يأخذه حدّامه وان كانت للراة في التي تان الى منزل الرجل بُسطت دارُّة وجُول فيها اللودع ورست المراة عند الوصول اليه الثوبَ على رجليه وكذلك عادتهم في السلام على السلطان عندهم لا بدّ من ثوب يرى عند ذلك وسندكرة وبُنيانهم بالمشب وتجعلون سطوح الميوت مرتفعة عن الاربن توقيا من الرطوات لان أرضهم نديّة وكيفية ذلك

autre de leurs contumes. C'est que, quand un d'entre eux se marie et qu'il se rend à la demeure de sa femme, celleci étend, en son honneur, des étoffes de cotto depuis la porte de la maison jusqu'à celle de la chambre (nuptiale); elle place sur ces étoffes des poignés es de cauris, à droite et à gauche du chemin qu'il doit suivre, et elle-même se tient debout à l'attendre auprès de la porte de l'appartement. Lorsqu'il arrive près d'elle, elle lui jette sur les pieds un pagne, que prennent ses serviteurs. Si c'est la femme qui se rend à l'attendre auprès de son époux, lui jette le pagne sur les pieds. Telle est la coutume de ces insulaires lorsqu'il àgit de saluer le souverain; il seur faut absolument une pièce d'étoffe qui soit jetée dans ce moment-là, ainsi que nous le dirons.

Leurs constructions sont en hois, et ils ont soin d'élever le plancher des maisons à une certaine hauteur au-dessus du sol, par mesure de précaution contre l'humidité, car le sol de leurs îles est humide. Voilà de quelle manière ils s'y

ان يحتوا حبارة يكون طول الجرمنها دراعين او ثلاثة وبجعلونها صغونا ويعرضون غلبها خشب النارجيل ثم يضعون لليطان من الخشب ولهم صناعة عجيبة في ذلك ويبنون في اسطوان الدار بيتا يسمونه المالم بغتم االامر بجلس الرجل به مع احجابه ويكون له بابان احدها الى جهة الاسطوان يدخل منه النَّاس والآخَر الى جهة الداريدخل منه صاحبها ويكون عند هذا البيت خابية علوة ماء ولها مستقى يسمونه الولنم بغتم الواو واللامر وسكون النون وجيم هو من قشر جوز الغارجيل وله نصاب طوله دراعان وبه يسقون المآء من الابآر لقربها وجيعهم خفاة الاقدامرس رنيع ووضيع وازقتهم مكنوسة نقية تظللها الانجار فالماشي بها كانه في بستان وصع prennent: ils taillent des pierres, dont chacune est longue de deux ou trois coudées, les placent sur plusieurs rangs et mettent en travers des poutres de cocotier; puis ils élèvent les murailles avec des planches. Ils montrent en cela une adresse merveilleuse, Dans le vestibule de la maison, ils construisent un appartement qu'ils appellent mâlem, et où le maître du logis s'assied avec ses amis. Cette pièce a deux portes, l'une ouvrant sur le vestibule et par où s'introduisent les étrangers, et l'autre, du côté de la maison, par aquelle entre le propriétaire de celle-ci. Près de la chambre en question, il y a une jarre pleine d'eau, une écuelle nommée ouélendi et faite de l'écorce de la noix du cocotier. Elle a un manche long de deux coudées, et l'on s'en sert pour puiser de l'eau dans les puits, à cause de leur peu de profondeur.

Tous les habitants des Maldives, soit nobles, soit plébéieus, ont les pieds nus. Les rues y sont balayées et bien propres; des arbres les ombragent et le promeneur s'y trouve ذلك لا بدّ كلل داخل الى الدار ان يغسل رجليه بالمآء الذي ق الخابية بالمالم ويمجها محصير غليظ من الليف يكون هنالك ثم يدخل بيته وكذلك يفعل كلَّ داخل ألى للجد وس عوائدهم اذا قدمر عليهم مركب ان تخرج البد الكنادر وفي القوارب الصغار واحدها كنفدرة بضم ألكان والدال وفيها اهل للحريرة معهم التنبول والكرنبة وفي جوز النارجيل الاخضر فيُعطى الانسانُ منهم ذلك لمن شاء من اهل المركب ويكون نزيلُه ويجل امتعته الى دارة كانَّه بعض أُقرباله ومن اراد التروج من القادمين عليهم تروج فإذا حان سغرة طلق المراة لانهن لا يخرجن عن بلادهن ومن لم يتزوج فالمراة التي ينزل بدارها comme dans un-verger. Malgré cela, il faut nécessairement que tout individa qui entre dans une maison se lave les pieds avec l'eau qui se trouve dans la jarre placée près du malem, et qu'il se les frotte avec un tissu grossier de lif (appendice ou stipule qui enveloppe la base des pétioles des feuilles du dattier) mis en cet endroit; après quoi, il pénetre dans la maison. Chaque personne qui entre dans une mosquée en use de même. C'est la coutume des indigènes, quand il leur arrive un vaisseau, que les canadir (au singulier cundurah), c'est-à-dire les petites barques, s'avancent à sa rencontre, montées par les habitants de l'île (voisine), lesquels portent du bétel et des caranbah, c'est-à-dire des noix

de écoo verles. Chacun d'eux offre cels à qui îl veut parmi les gens du vaisseau: cet individu devient sou hôte et porte à sa maison les marchandises qui lui appartienent, comme s'il était un de ses proches. Quiconque, parmi ces nouveaux venus, veut se marier, en est le maître. Lorsque arrive le moment de son départ, il répudie sa femme, car les habitantes des Maldives ne sortent pas de leur pays, Quant à celhi qui ne se marie pas, la femme dans la maison de laسطح له وتحدمه وتوروده ادا سافر وترضى منه في مشابلة بايسر شيء من الاحسان ونائدة الخترن ويسمونه البنددر ان يشترى من كلّ سلعة بالمركب خطّاً بسوم معلوم سوآم كانت السلعة تساوى ذلك او آكثر منه ويسمونه شرع البنددر ويكون المبندر بيت في كل جزيرة من الخشب يسمونه الجنسار بدفع الباء للوحدة والجم وسكون النون وفتح الصاد المهمل وآخيرة وهم بشترون الغقار ادا نجلب اليهم بالدجاج فتباع عندهم القدر بخس دجاجات وست وتحمل المراكب من هاده الجرائم السمك الذي ذكرناه وجوز النارجيل والكولما واللولمان والعمائم وهي من القطن وتجهلون منها اوان النصاس بأنها عندهم كثيرة

quelle il se loge lui prépare des aliments, le sert et lui fournit des provisions de route lors de son départ. En retour de
tout cela, elle se contente de recevoir de lui le plus petit
cadeau. Le profit du trésor, que l'on appelle bender (entrepôt
de la douane), consiste dans le droit d'acheter une certaine
portion de toutes les marchandises à bord du vaisseau, pour
un prix déterminé, soit que la denrée vaille juste cela ou
davantage: on nomme cela la loi du bender. Ce bender a,
dans chaque île, une maison de bois que l'on appelle bédjensăr, où le gouverneur, qui est le cordouéry (plus haut,
p. 111, on lit cordoúr), rassemble toutes les marchandises;
il les vend et les échange. Les indigènes achètent, avec des
poulets, des poteries quand on leur en apporte; une marmite so vend chez eux cinq ou six poulets.

Les vaisseaux exportent de ces îles le poisson dont nous avons parlé, des noix de coco, des pagnes, des ouilyan et des turbaus; ces derniers sont en coton. Ils exportent aussi des vases de cuivre, qui sont très-communs chez les indi-

ويجلون الودع ويجلون القنبر بغتم القان وسكون النون وفتم عنى الساحل ثم يضربونه بالمرازب ثم يغزله النسآء وتصنع مند للبال لخياطة للرآكب وتحل الى الصين والهند واليمن وهو خير من القُنَّب وبهاذة الحبال تخاط مراكب الهند والمِن لانَّ ذلك البحركثير الجارة فإن كان المركب مسمَّرًا (١) عسامير للديد صدم الجارة فانكسر واذاكان مخيطا بالحبال أعطى الرطوبة فلم ينكسر وصرن اهل هاذه الحرائر الودغ وهو حيوان يلتقطونه في البصر ويضعونه في حُفر هنالك فيذهب لحه ويبقى عُظّمه ابيض ويسمون للاية منه سياة بسبى مهمل ويآء آخر الحرون ويسمون السبعماية منه الغال بالغآء ويسمون gènes; des cauris et du hanbar: tel est le nom que l'on donne à l'enveloppe filamenteuse de la noix de coco. Les indigènes lui font subir une préparation dans des sosses creusées près du rivage, puis ils la battent avec des pics; après quoi les femmes la filent. On en fait des cordes pour coudre (ou joindre ensemble) les planches des vaisseaux, et on exporte

à l'enveloppe filamenteuse de la noix de coco. Les indigènes lui font subir une préparation dans des fosses creusées près du rivage, puis ils la battent avec des pics; après quoi les femmes la filent. On en fait des cordes pour coudre (ou joindre ensemble) les planches des vaisseaux, et on exporte ces cordages à la Chine, dans l'Inde et le Yaman. Le kanbar vaut mieux que le chanvre. C'est avec des cordes de ce genre que sont cousues les (planches des) navires de l'Inde et du Yaman, car la mer des Indes est remplie de pierres, et si un vaisseau joint avec des clous de fer venait à heurter contre un roc, il serait rompu; mais quand il est cousu avec des cordes, il est doud d'élasticité et ne se brise pas.

La monnaie des habitants de ces îles consiste en cauris. On nomme ainsi un animal (un mollusque) qu'ils ramassent dans la mer, et qu'ils déposent dans des fosses creusées sur le rivage. Sa chair se consume et il n'en reste qu'un os blanc. On appelle cent de ces conquillages syúh, et sept cents, الاثنى عشر الف مند اللّي يضم اللّان وتصديد التآء المعلوة ويسمون الماية الف مند أيستو بضم البآء الموحدة والتآء المعلوة وبينها سين مههل وبُباع <sup>(1)</sup> بها بقيمة أربعة بسال بديغار من الذهب ورجّا رخص حتى يُباع عشر بسال مضم بدينفار وبيبعونه من اهل بنجالة بالارز وهو ايضا صرى اصل بلاد بنجالة وبيبعونه من اهل اليس فيجعلونه عوض الرسل في مراحبهم وهذا <sup>(2)</sup> الودع ايضاً هو صرى السودان في بلادهم رابتة يباع بمالى وجوجو تحساب الف وماية وحسين للديغار الخصين (1).

ذكر نسائمها. ونساؤها لا يغطبي رُوِّسهني ولا سلطانتهم تغطي راسها ويمشطن شعورهني وجمعنمها الى جمهة واحدة ولا

fál; douze mille se nomment cotta, et cent mille bostoá. On conclut des marchés au moyen de ces cauris, sur le pied de quatre bostoá pour un dinár d'or. Souvent ils sont à bas prix, de sorte qu'on en vend douze bostoá pour un dinár. Les insulaires en vendent aux habitants du Bengale pour du riz, car c'est aussi la monasie en usage chez ceuz-ci. Ils en vendent égalenient aux gens du Yaman, qui les mettent dans leurs navires comme lest, en place de sable. Ces cauris servent aussi de moyen d'échange aux nègres dans leur pays natal. Je les ai vu vendre, à Mâly et à Djoudjou, sur le pied de onze ceut cinquante pour un dinár d'or.

### DES FEMMES DES MALDIVES.

Les femmes de ces îles ne se couvrent pas la tête; leur souveraine elle-même ne le fait pas. Elles se peignent les cheveux et les rassemblent d'un seul côté. La plupart d'entre يلبسن آكثرهن الا نوطة واحدة تسترها من السّرة الى اسغل وسائر اجسادى مكشونة وكذلك بمشين قى الاسواق وغيرها ولقد جهدت لما وليث القضاء بها أن اتقطع تملك السادة وآمرهن باللباس فغ استطع ذلك فكنتُ لا تدخيل الى منهن امراة في خصومة الا مستترة الجسد وما عدا ذلك لم تكن لى عليه تدرة ولباس بعضهن قش زائدة على الغوطة وتُحصّهن ما الا الكامر عراضها وكان في جوار كسوتهن لباس اهل دهيلي وغطين رؤسهن نعابهن ذلك اكثر تما زانهن اذا لم يتعردنه وحلهن الاساور تجعل المراة منها جائة في دراعيها تعيت تملا وحلهن الاساور تجعل المراة منها جالة في دراعيها تعيت تملا

elles ne revêtent qu'un pagne, qui les couvre depuis le nombril jusqu'à terre; le reste de leur corps demeure à découvert. C'est dans ce costume qu'elles se promènent dans les marchés et ailleurs. Lorsque je fus investi de la dignité de làdhi dans ces iles, je fis des efforts pour mettre fin à cette contome et ordonner aux femmes de se vêtir; mais je ne pus y réussir. Aucune femme n'était admise près de moi pour une contestation, à moins qu'elle n'edit tout le corps couvert; mais, à cela près, je n'obtins aucun pouvoir sur cet usage. Quelques femmes revétent, outre le pagne, des chemises qui ont les manches courtes et larges. Javais de jeunes ecalaves dont l'habillement était le même que celui des habitantes de Dihly. Elles se couvraient la tête; mais cela les défigurait plutôt que de les embellir, puisqu'elles n'y étaient pes habituées.

La parure des femmes des Maldives consiste en bracelets; chacune en place un certain nombre à ses deux bras, de sorte que tout l'espace compris entre le poignet et le coude en est couvert. Ces bijoux sont d'argent; les femmes seules

الا نساء السلطان وافاريه ولهن للفلاخيل ويسمونها البايل بباء موحدة والف وياء آخِر الحرون مكسورة وقلائد ذهب يجعلنها على صدورهي ويسمونها البشدرُد بالباء الموحدة وسكون السين المهل وفتع الدال المهل والراء ومن عجيب افعالهن النهن يستاجرن انفسهن الخدمة بالديار على عدد معلوم من خسة دنانير فا دونها على مستاجرهن نفقتهن ولا يرين ذلك عيبًا ويفعله أكثر بناتهم فتجد في دار الانسان الغني منهن العشرة والعشرين وكلُّ ما تكسرة من الاواني يحسب عليها قيمته واذا ارادت للنروج من دار الى دار اعطاها اهل الدار التي تخرج اليها العدد الذي في مرتهنة فيه فتدفعه لاهل الدار التي خرجت منها ويبقى عليها للاخرين واكثر شغل هولاء du sultan et de ses proches portent des bracclets d'or. Les habitantes des Maldives ont des khalkhál (anneaux placés à la cheville du pied), que l'on appelle báil, et des colliers d'or qu'elles mettent à leur gorge, et que l'on nomme besdered. Une de leurs actions singulières consiste à s'engager comme servantes dans les maisons, moyennant une somme déterminée, qui ne dépasse pas cinq pièces d'or. Leur entretien est à la charge de celui qui les prend à gage. Elles ne regardent pas cela comme un déshonneur, et la plupart des filles des habitants en usent aiusi. Tu trouveras dans la demeure d'un homme riche dix et vingt d'entre elles. Le prix de tous les vases qu'une de ces servantes casse demeure à sa charge. Lorsqu'elle veut passer d'une maison dans une autre, les maîtres de celle-ci lui donnent la somme dont elle est rede-

vable; elle la remet aux gens de la maison dont ello sort, et cette créance sur elle demeure aux autres (c'est-à-dire à ses nouveaux maitres). La principale occupation de ces femmes à gage, c'est de liler le kanbar (voy. ci-dessus, p. 121). المستاجرات غول الغنبر والتزوج بهاده الجرائر سهدل لمدوارة الصداق وحسن معاشرة النساء وآكثر الناس لا يستى صدائت أما تقع الشهادة ويعطي صداق مثلها وادا تدمست المراكب تزوج اهلها النساء فادا ارادوا السفر طلقوهن ودلك نوع من نكاح النشقة وهن لا يحرجن عن بلادهن ابداً ولهم ازى الدنيا احسن معاشرة منهن ولا تكل لمراة عندهم خدمة روجهها أن سواها بل في تابيه بالطعامر وترفعه من بين يديه وتغسس يده وتأبيه بالطعامر وترفعه من بين يديه وتغسس عدادة وتأثيم بالما المؤمر ومن الكلمة عدد النومر ومن المادة ولدن تزوجتها ولا يعظم الرجل ما تأكله للمراة ولند تزوجتها بها نسوة ناكل مدى بعضهن بعد تصاولة

Il est facile de se marier dans ces îles, à cause de la modicité de la dot, ainsi qu'à raison de l'agrément qu'y présente le commerce des femmes. La plupart des hommes ne parlent pas d'un don nuptial; on se contente de prononcer la profession de foi musulmane, et un don nuptial conforme à la loi est donné. Quand il arrive des vaisseaux, les gens de l'équipage prennent femme, et, lorsqu'ils veulent partir, ils la répudient; c'est une sorte de mariage temporaire. Les femmes des Maldives ne sortent jamais de leur pays. Je n'ai pas vu dans l'univers de femmes d'un commerce plus agréable. Chez les insulaires, l'épouse ne confie à personne le soin de servir son mari; c'est elle qui lui apporte des aliments, qui dessert après qu'il a mangé, qui lui lave les mains, qui lui offre de l'eau pour les ablutions, et qui lui couvre les pieds quand il veut dormir. Une de leurs coutumes, c'est que la femme ne mange pas avec son mari, et que l'homme ne sache pas ce que mange son épouse. J'ai épousé, dans ce pays, plusieurs femmes; quelques-unes mangèrent avec moi, sur ma demande, d'autres ne le firent وبعضهن لمر تأكل متى ولا استطعت ان اراها تأكل ولا نعمتنى حداة في ذلك ،

دكر السبب في اسلام اعدا هذه الجوائر وذكر العفاريت من القدام التقديم المنظور التقات من القدام التقديم التقديم

pas; je ne pus réussir à les voir prendre leur nourriture, et aucune ruse ne me fut utile pour cela.

RÉCIT DU MOTIF POUR LEQUEL LES HABITANTS DE CES ÎLES SE CONVERTIBENT À L'ISLAMISME; DESCRIPTION DES MALINS ESPRITS D'ENTRE LES GÉNIES QUI LEUR CAUSAIENT DU DOMMAGE TOUS LES MOIS.

Des gens dignes de confiance parmi les habitants des Maldives, tels que le jurisconsulte lça Alyamany, le jurisconsulte et maitre d'école 'Aly, le kàdhi 'Abd Allah et autres, me racontèrent que la population de ces fles était idolâtre, et qu'il lui apparaissait tous les mois un malin esprit d'entre les génies, qui venait du côté de la mer. Il ressemblait à un vaisseau rempli de lanternes. La coutume des indigènes, dès qu'ils l'apercevaient, était de prendre une jeune vierge, de la parer et de la conduire dans un boadhhānah, c'est-à-dire un temple d'idoles, lequel était hàti sur le bord de la mer et avait une fenétre d'où on la découvrait. Ils l'y laissaient durant une nuit, et revenaient au matin; alors ils trouvaient

ليلة ثم يأتون عند الصباح فيجدونها مقتصة ميتة ولا يزالون ى كلِّ شهر يقترعون بينهم فن اصابته القرعة اعطى بنته ثم الله قدم عليهم مغربي يسمى باي البركات المربري وكان حافظا للقرآن العظم فنزل بدار عجوز مفهم بجريرة المهل فدخل عليها يومل وقد جعت اهلها وهن يبكين كانبهن ف مَأْتِم فاستفهمهن عن شانهِن فلم يُغهمنه فاق ترجان فاخمره انّ الجوز كانت القرعة عليها وليس لبها الا بنيت واحدة يقتلها العفريت فقال لها ابو البركات انا اتوجّه عوضًا من بنتك بالليل وكان سناطاً لا يُعْيَة له فاحتملوه تلك الليلة وادخلوه الى بدخانة وهو متوضى واقام يتلو القرآن ثم ظهر له العغريت من الطاق فداوم التلاوة فها كان منه بحيث يسمع القراءة la jeune fille privée de sa virginité et morte. Ils ne cessaient pas chaque mois de tirer au sort, et celui qu'il atteignait livrait sa fille. Dans la suite arriva chez eux un Maghrébin, appelé Abou'lbérécât, le Berbère, qui savait par cœur l'illustre Coran. Il se logea dans la maison d'une vieille femme de l'île Mahal, Un jour qu'il visitait son hôtesse, il trouva qu'elle avait rassemblé sa famille et que ces femmes pleuraient comme si elles eussent été à des funérailles. Il les questionna au sujet de leur affliction, mais elles ne lui en firent pas connaître la cause. Un drogman survint et lui apprit que le sort était tombé sur la vieille, et qu'elle n'avait qu'une seule fille, que devait tuer le mauvais génie. Abou'lbérécât dit à la vieille : « J'irai cette nuit en place de ta fille. » Or, il était complétement imberbe. On l'emmena donc la nuit suivante, et on l'introduisit dans le temple d'idoles, après qu'il eut fait ses ablutions. Il se mit à réciter le Coran, puis il aperçut le démon par la fenêtre et continua sa récitation. Dès que le génie fut à portée de l'entendre, il se plongea

غاس في البحو واصبح المغربي وهو يتلوُّ على حاله نجاءت التجوز واهلها واهل للجزيرة ليستخرجوا البنت على عادتهم فيحرتوها فوجدوا المغربي يتلو فضوا به الى مكِلهم وكان يسمى شفورازة بغتع الشين المتجم وضم النون وواو وراء والف وزاى وهاء واعطوة بخبرة فتهب منه وعرض المغربي عليه الاسلام ورقبه فيه فقال له اقِم عندما الى الشهر الآخروان فعلت كفعلك ونحوت من العفريت اسطتُ فاقامر عندهم وشرح الله صــدر الملك للاسلام فاسط قبل تمام الشهر واسلم اهاه واولادة واهل دولته ثم جُهل المغربي لما دخل الشهر الى بدخانة ولم يات العغريت نجعل يتلوحتي الصباح وجآء السلطان والناس معه فوجدوه على حالة من التلاوة فكسروا الاصنام وهدموا بدخانة dans la mer, et quand vint l'aurore, le Maghrébin était encore occupé à réciter le Coran. La vieille, sa famille et les gens de l'île arrivèrent pour enlever la fille, selon leur coutume, et brûler son corps. Ils trouvèrent l'étranger, qui répétait le Coran, le conduisirent à leur roi, que l'on appelait Chénourazah, et lui firent connaître cette aventure. Le roi en ' fut étonné; le Maghrébin lui offrit d'embrasser l'islamisme et lui en inspira le désir. Chénoûrazah lui dit : « Reste près de nous jusqu'au mois prochain; si tu fais encore ce que tu viens de faire et que tu échappes au mauvais génie, je me convertirai. » L'étranger demeura près des idolâtres, et Dieu disposa l'esprit du roi à recevoir la vraie foi. Il se fit donc musulman avant la fin du mois, ainsi que ses femmes, ses enfants et les gens de sa cour. Quand commença le mois suivant, le Maghrébin fut conduit au temple d'idoles; mais le démon ne vint pas, et le Berbère se mit à réciter le Coran jusqu'au matin. Le sultan et ses sujets arrivèrent alors et le

trouvèrent dans cette occupation. Ils brisèrent les idoles,

واسم اهل الجزيرة وبعثوا الى سائر الجزائر فاسم اهلها واقامر الغربي عندهم معظما وتمذهبوا بمذهبه مذهب الامام مالك رضَّه وهم الى هذا العهد يعظَّمون المغاربة بسببه وبنى محمدًا هو معرون باسمه وترأت على مقصورة للحامة منقوشًا في النشب اسم السلطان اجد شنورازة على يد أبي البركات البزيري المغربي وجعل ذلك السلطان ثُلُث بجاني(1) للجزائر صدقة على ابدآء السبيل اذكان اسلامه بسببهم فستى على ذلك حسنى الآن وبسبب هذا العفريت خرب من هذه الجرائر كثير قبل الاسلام ولمَّا دخلناها لم يكن لى عم بشانه فبينا أنا لبلة في بعض شانى اذ سمعت الناس مجهرون بالتهليل والتكبير ورايت et démolirent le temple. Les gens de l'île embrassèrent l'islamisme et envoyèrent des messagers dans les autres îles. dont les habitants-se convertirent aussi. Le Maghrébin resta chez ce peuple, jouissant d'une grande considération. Les indigènes firent profession de sa doctrine, qui était celle de l'imam Malic. Encore à présent, ils vénèrent les Maghrébins à cause de lui. Il bâtit une mosquée, qui est connue sous son nom. J'ai lu l'inscription suivante, gravée dans le bois, sur la tribune grillée de la grande mosquée: « Le sultan-

encore un nom qui rappelle cette circonstance.

A cause du démon dont il a été question, beaucoup d'entreles lles Maldives furent dépeughées avant leur couversion à
l'islamisme. Lorsque nous pénétraines dans ce pays, je n'avais auctine connaissance de cet événement. Une nuit que je
vaquais à une de mes orcupations, j'entendis tout à coup

Ahmed Chénoúrásah a embrassé l'islamisme entre les mains d'Abou'lbérécât, le Berbère, le Maghrébin. Ce sultan assigna le tiers des impôts des lles comme une aumône aux voyageurs, en reconnaissance de ce qu'il avait embrassé l'islamisme par leur entremise. Cette portion des tributs porte الاولاد وعلى روسهم المصاحف والنساء بضربون إيضوبين) ق الطسوت واوان النصاس فصبتُ من فعلهم وقلت ما شانكمر فعالم التعاس فصبتُ من فعلهم وقلت ما شانكمر فعالموا الا تنظير الى البصر فنظرت فادا مثل المركب الليمم وكانّه عملو شُرُجا ومُشاعل فغالوا دلك العفريت وعادته ان يظهر مرة في الشهر فادا فعلنا ما وابتُ انصري عنّا ولم يضرّا ا

دَكُر سلطانة هذه الجرائر وبن عجائمها أن سلطانتها المراة وفي خديجة بنت السلطان جلال الدين عجر بن السلطان صلاح الدين صالح البنجال وكان المثلك لحدّها ثم لابيها محاً مات ابوها ولى اخوها شهاب الدّبن وهو صغير السن فتروج

des gens qui récitaient à haute voix les formules: -Il n'y a pas d'autre dieu que Dieu », et · Dieu est très-grand. · Je vis des enfants portant sur leur tête des Corans et des femmes qui frappaient dans des bassins et des vases de cuivre. Je fus étonné de leur action et je dis: - Que vous est-il donc arrivé? - On me répondit: · Est-ce que tu ne vois pas la mer? · Je la regardai et découvris une espèce de grand vaisseau, paraissant plein de lampes et de réchauds. On me dit: -Cete le dénuon; il a coutume de se montrer une fois par mois. Mais dès que nous avons fait ce que tu as vu, il s'en retourne et ne nous cause pas de domnage.

#### DE LA SOUVERAINE DE CES ÎLES.

Une des merveilles des îles Maldives, c'est qu'elles ont pour souverain une fenme, qui est Khadidjah, fille du sultan Djélál eddin 'Omar, fils du sultan Saláb eddin Salíh Albendjály. La royauté a appartenu d'abord à son aïeul, put a son père, et lorsque ce dernier fut mort, son frère Chihâb eddin devint roi. Il tétait en bas âge, et le vizir 'Abd الوزير عبد الله بن محد التصرى امَّه وغلب عليه وهو الذي تزوج أيضا هذه السلطانة خديجة بعد وفات زوجها الوزيم جال الدّين كا سنذكره فلمّا بلغ شهاب الدّين مبلغ الرجال اخرج ربيبه الوزير عبد الله ونفاه الى جزائر السويد واستقلّ بالملك واستوزر احد مواليه ويسمى على كلك ثمر عبزاد بعد ثلاثة أعوام ونغاة الى السويد وكان يُذكر عن السلطان شهاب الدين الذكور اله يختلف الى خُرُم اهل دولته وخواصة بالليل فخلعوة لذلك ونفوة الى اقلم هلدتني وبعثوا من قندله بها ولم يكن بني من بيت الملك الا اخواته خديجة اللبرى ومريم وفاطمة فقدموا خديجة سلطانية وكانت متزوجية لخطيفهم جمال الدين فصار وزبرًا وغالبًا على الامر وقدم ولده Allah, fils de Mohammed Alhadhramy épousa sa mère et . s'empara de l'autorité sur lui. C'est le même personnage qui épousa la sultane Khadidjah, après la mort de son premier mari, le vizir Djémål eddin, ainsi que nous le raconterons. Quand Chihâb eddîn parvint à l'âge viril, il chassa son beaupère, le vizir 'Abd Allah, et l'exila dans les îles de Souweid. Il resta seul maître du pouvoir, choisit pour vizir un de ses affranchis nommé'Aly Calaky, qu'il destitua au bout de frois années et qu'il exila à Souweid. On racontaît du sultan Chihâb eddîn qu'il allait trouver nuitamment les femmes des fonctionnaires de son royaume et de ses courtisans. Ou le déposa à cause de cela et on le déporta dans la région d'Hélédoutény (plus haut, on lit Hélédommety); puis on y

envoya quelqu'un qui le tua.

Il ne restait plus de la famille royale que les sœurs du défunt, khadidjah, qui était l'ainée, Miryam et l'athimah.
Les indigènes élevérent à la sonveraineté Khadidjah, qui était mariée à leur prédicateur Djémâl eddin. Ce dernier detuit vizir et maître de l'autorité, et premut son fils Moham-

محدًا للخطابة عوضًا منه ولاكن الاوامر أما تُنفُذُ باسم خديجة وهم يكتبون الاوامر في سعف النضل بحديدة مُعرَّجة شب السِّكِينِ ولا يكتبون في اللَّاعْدِ الَّا للصاحف وتُحتُب العلم ويذكرها للخطيب يوم لجمعة وغيرها فيقول اللهم انصر امتك التي اخترتها على علم على العالمين وجعلتها رجة لكاقة المسلمين ألا وهي السلطانة خديجة بنت السلطان جلال الدين بن السلطان صلاح الدين ومن عادتهم اذا قدم الغريب عليهم ومضى الى المشور وهم يسمونه الدار فلا بدّ له ان يستحسب ثوبين فيخدم لجهة هذة السلطانة ويرى باحدها ثم يخدم لوزيرها وهو زوجها جمال الدين ويرى بالشاني وعسكرها محو الف انسان من الغربآء وبعضهم بلديون ويأتون كل يوم med à l'emploi de prédicateur en sa place; mais les ordres ne sont promulgués qu'au nom de Khadidiah. On les trace sur des feuilles de palmier, au moyen d'un fer recourbéqui ressemble à un couteau. On n'écrit sur du papier que des Corans et les traités scientifiques. Le prédicateur fait mention de la sultane le vendredi et d'autres jours. Voici en quels termes il s'exprime: « Mon Dieu, secours ta servante, que tu as préférée, dans ta science, aux autres mortels, et dont tu as fait l'instrument de la miséricorde envers tous les musulmans, c'est-à-dire, la sultane Khadidjah, fille du sultan Djélål eddin, fils du sultan Salah eddin.

Lorsqu'un étranger arrive chez ce peuple et qu'il se rend à la salle d'audience, que l'on nomme dár, la contume exige qu'il emporte avec lui deux pagnes. Il fait une salutation du côté de la sultane et jette un des deux pagnes; puis jitte salue son vixir, qui est aussi son mari. Djémâl eddin, et jui le second. L'armée de cette souveraine se compose d'environ mille hommes d'entre les étrangers; quelques-uns des soldats sont des indigènes. Ils viennent chaque jour à la salle الى الدار فيضادمون وينصرفون ومرتبهم الارز يُعطام من البندرى كلّ شهر فاذا تمّ الشهر اتبوا الدار وخدموا وقالوا الموزير بلّغ عنّا لقدمة وأعلم بانا انينا نطلب مرتبنا فيومر لهم بها عند ذلك وباق ايضا الى الداركلّ يبومر القاصى وارباب القطط وم الوزراء عندهم فيضدمون ويبلغ خدمتُهُم اللتيانُ وينصوفون ؛

ذكر ارباب للخطفا وسِيْرهم وهم يسمون الوزيد الاكبر النائب عن السلطانة كلك بفتح الكان الاولى واللامر ويسمون القاضى مُفَدَّمْ بإرفالوا وضبط ذلك بفآء مفتوح ونون مسكّن ودال مهدل مفتوح وياء آخر للدون والك ورآء وقان والك ولام مضموم واحكامهم كلها راجعة الى القاضى وهو اعظم عندهم من الناس

d'audience, saluent et s'en retournent. Leur solde consiste en riz, qui leur est fourni sur le bender (voyez ci-dessus, p. 120) tous les mois. Lorsque le mois est terminé, ils se présentent à la salle d'audience, saluent et disent au vizir: · Fais parvenir nos hommages (à la souveraine), et apprendi que nous sommes venus demander notre solde. · Là-dessus, les ordres nécessaires sont donnés en leur faveur. Le kâdhi et les fonctionnaires, qui chez ce peuple portent le titre de vizirs, se présentent aussi chaque jour à la salle d'audience. Ils font une salutation, et s'en retournent après que les eunuques ont transmis leur hommage à la souveraine.

# DES FONCTIONNAIRES ET DE LEUR MANIÈRE D'AGIR

Les habitants des Maldives appellent le vizir suprême, lieutenant de la sultane, Calaky, et le kâdhi, Fandayarkâlod. Tous les jugements ressortissent au kâdhi; til est plus considéré, chez ce peuple, que tous les autres hommes, et ses اتحدي وامرة عنقل كامر السلطان واشد وجلس على بساط في الدار وله ثلاث جزائر ياخذ تحياها لنفسه عادة قديمة أجراها السلطان اجحد شغورازة وبسمون الخطيب هندجنوي وسعط ذلك بغتم الهاء وسكون النون وكسر الدال ويآء مد وجم مفتوح وراء ويآء ويسمون صاحب الدبوان الفاملداري بغتم الغاكوا بغتم المم واللدال وضم الامر ويسمون صاحب الشغال مافاكلوا بغتم المم واللدان وضم الالامر ويسمون المحاتجة بالمحمد المحاتجة ومتح المناور والد وياء آخر بكسر الغاء وسكون الناء المعلوة ومتح النون والد وياء آخر الميم مافقوحة البعا وكان ويسمون وترسراً ولا تجن عندهم بنك الجرائر أتما تجسس ارباب الحرائم في بيوت خشعب هي معددهم معدد المتحدة الكتمار وجعدل احدهم في خشية كا يُغتل عنديا بالساري الروم،

ordres sont exécutés comme ceux du sultan et mieux encore. Il siége sur un tapis dans la salle d'audience; il possède truis ilea, dont il perçoit les impôts pour son propre compte, d'après une ancienne coutume qu'a établie le sultan Ahmed Chenodrizah. On appelle le prédicateur Hendidjéry, le chef de la trésorerie Fámeldáry, le receveur genéral des finances Májícaloit, le magistrat de police Fitnáye et l'auniral Mánáyer. Tous ces individus ont le titre de vizir. Il n'y a pa de prison dans ces iles; les coupables sont enfermés dans des maisons de hois destinées à recevoir les denrées des marchands. Chacun d'eux est placé dans une cellule en hois, comme on fait chez nous (au Maroc) pour les prisonniers chrétiens. دكروسول الى عدة الجزائر وتنقرا حالى بها ولما وصدت البها نولت منها بجربرة كفلوس وى جربرة حسدة فيها المساجد الكثيرة ونزلت بدار رجل من صلحائم! واصافتى بها النقيه على وكان فاصلاً له اولاد من طلبة العم ولفيت بها رجلاً اسمه تمد من العل طفار السويس فاصافتى وقال لى إن دخلت جربرة المهل اسمكك الوزير بها فاتهم لا قاصى عشدهم وكان خرصى ان اسافر منها الى المعبر وسرنديب وسنصالة تم الى علمين وكان قدوى عليها في مركب الناخودة قر الهنوري وهو من العام بها عضراً عم الها منوري كان قدوى عليها في مركب الناخودة قر الهنوري وهو من الحام بها عشراً عم الكام بهدية السلطانة

# DE MON ARRIVÉE DANS CES ÎLES ET DES VICISSITUDES QUE J'Y ÉPROUVAI.

Lorsque j'arrivai dans ce pays, je descendis dans l'île de Cannaloûs, qui est belle et où se trouvent de nombreuses mosquées. Je me logeai dans la maison d'un de ses plus pieux habitants. Le jurisconsulte 'Aly m'y donna un festin. C'était un personnage distingué et il avait des fils adonnés à l'étude. Je vis un homme nommé Mohammed et originaire de Zhafàr Alhomoùdh, qui me traita et me dit : « Si tu entres dans l'île de Mabal, le vizir te retiendra par force. car les habitants n'ont pas de kâdhi. Or, mon dessein était de me rendre de ce pays-là dans le Ma'bar (côte de Coromandel), à Serendib (Ceylan), au Bengale, puis en Chine. Or, j'étais arrivé dans les îles Maldives sur le vaisseau du patron de navire 'Omar Albinaoury, qui était au nombre des pèlerins vertueux. Quand nous fûmes entrés à Cannalous, il y demeura dix jours; puis il loua une petite barque pour se rendre de cette île à Mahal, avec un présent destiné à la souveraine et à son mari. Je voulus parوزوجها فاردت السعر معه فقال لا تسعك الكندرة انت واسحابل الم شمت السعر بينفردا عنهم فدونك فابيت ذلك وسافم فلعبت به الرج وعاد البنا بعد اربعة ايام وقد لتى شدائد فاعتذر لى وعزم على السغر معه باسحان فكما نرحل غدوة فنفرل في وسط النهار لبعض الجوائر نرحل فنبيت باخرى ووصلنا بعد اربعة ايام الى اقلم التم وكان الكردون السمى بها علاك فسط على واضافني وجاء الى ومعه اربعة رجال وقد جعل اثنان منهم عودا على اكتافهما وعلقا منه اربع دجاجات وجعلى الآخران عوداً مثله وعلقا منه شحو عشر من جوز النارجيل فعيبت من تعظيمهم لهذا الشيء للقير فأخيرت اتهم صنعوه

tir avec lui, mais il me dit: . La barque n'est pas assez. grande pour toi et tes compagnons. Si tu veux te mettre en route sans eux, tu en es le maître, . Je refusai cette proposition, et 'Omar s'éloigna. Mais le vent lui fut contraire (littéral. joua avec lui), et au bout de quatre jours il revint nous trouver, non sans avoir éprouvé des fatigues. Il me fit des excuses, et me conjura de partir avec lui, accompagné de mes camarades. Nous mettions à la voile le matin, nous descendions vers le milieu du jour sur quelque île; nous la quittions et nous passions la nuit dans une autre. Après quatre jours de navigation, nous arrivames à la région de Teim, dont le gouverneur se nommait Hilâl. Il me salua, me donna un festin et vint ensuite me trouver en compagnie de quatre hommes, dont deux avaient placé sur leurs épaules un bâton et y avaient suspendu quatre poulets. Les deux autres portaient un bâton pareil et y avaient attaché environ dix noix de coco. Je fus étonné du cas qu'ils faisaient de ces méprisables objets; mais on m'apprit qu'ils agissaient ainsi par manière de considération et de respect.

على جهة أقرامة والاجلال ورحلنا عنهم فنزلنا في البومر السادس تحريرة عشان وهو رجل فاصل من خيار الناس فاكرمنا واصافنا وفي البوم الثناس نزلنا تجريرة لوزير يقال له التنهدي وفي البومر العاشر وصلنا الى جريرة المهل حيث السلطانية وزوجها وأرسينا بمرساها وعادتهم ان لا ينزل احد عن المرسى إلا بادنهم فنونوا لنا في النزول وأردت التوجّمه الى بعض المساحد فنعني الخدّام الذيبي بالساحل وقالوا لا بد من سكل عنى لا اعزفه خوفا من امساكهم أياى ولم اعبام أن بعض اهل النُضول تد كتب البهم معونا تحيي وال اعارة خوفا من امساكهم أياى ولم اعبام أن تاهيئا بدهي وطال النُضول تد كتب البهم معونا تحيي وال كنت تاهيئا بدهي وطال وصلنا الى الدار وهو المؤور زلنا في سقائد

Nous quittâmes ces gens-là et descendîmes le sixième jour dans l'île d'Othman, qui est un homme distingué, et un des meilleurs que l'on puisse voir. Il nous recut avec honneur et nous traita. Le huitième jour nous relâchâmes dans une île appartenant à un vizir appelé Télenidy. Le dixième, enfin, nous parvinmes à l'île de Mahal, où résident la sultane et son mari, et nous jetâmes l'ancre dans le port. La coutume du pays, c'est que personne ne débarque, si ce n'est avec la permission des habitants. Ils nous l'accordèrent, et je voulus me transporter dans quelque mosquée; mais les esclaves qui se trouvaient sur le rivage m'en empêchèrent et me dirent : « Il faut absolument visiter le vizir. » J'avais recommandé au patron de dire, lorsqu'on l'interrogerait à mon sujet, « Je ne le connais pas, et cela de peur qu'ils ne me retinssent; car j'ignorais qu'un bavard malavisé leur eût écrit pour leur faire connaître ce qui me concernait, et que j'avais été kâdhi à Dihly. Quand nons arrivames à la salle d'audience, nous nous asعلى الباب الثالث منه وجآء القاضى عيسى الهنى فسلم على وسطت على الوزير وجآء الناخودة ابراهم بعشرة اثواب تخدم لجهة السلطانة ورى بثوب منها ثم خدم الوزير ورى بثوب آخر كذك ورى الثون والدن الموقد ثم اخرجوا البنا التنبول ومآء الورد وذلك عن اللاامة الله عندهم وانزلنا بدار وبعث البنا الطعامر وهو قصعة كبيرة فيها الارز وتدور بها محان فيها اللهم الخليع والدجاج والسمن والسمك ولما كان بالعدة مضيت مع الناخودة والقاضى عيسى المن لوبارة وابعة في طورة الجورة عرفا الشع الصالح تحييب

simes sur des bancs placés près de la troisième porte d'eutrée. Le kâdhi Tça Alyamany survint et me salua. De mon côté, je saluai le viiri. Le patron de navire Ibrâhim (plus hauit, p. 135, il est noumé 'Omar) apporta dix pièces d'étoffe, fit une salutation du côté de la souversine, et jet un de ces pagnes; puis il fléchit le genou en l'honneur du vizir et jeta un autre pagne, et ainsi de suite jusqu'au dernier. On l'interrogea a mon sujet, et il répondit : Je ne le connais pas.

On nous présenta ensuite du bétel et de l'eau de rose, ce qui est une marque d'honneur chez ce peuple. Le vizir nous fit loger dans une maison, et nous envoya un repas consistant en nne grande écuelle pleine de riz et entourée de plats où se trouvaient de la viande salée et séchée au so-leil, des poulets, du beurre fondu et du poisson. Le lendemain je partis avec le patron de navire et le kâdhì 'Iça Alyamay pour visiter un ermitage situé à l'extrémité de l'île, et fondé par le vertueux cheikh Nedjib. Nous revinmes pendant la uuit, et le lendemain matin le vizir m'envoya des vétements et un repas comprenant du riz, du beurre



فيها الارز والسمى والقليع وجوز النارجيل والعسل المسنوع منها وهم يسمونه القرباني بضم القان وسكون الرآء وفتح البآء الموحدة والف ونون وبآء ومعنى ذلك مآء السكر وأنوا عاية والموجدة والف ونون وبعد عشرة أيام تدم مركب من سيلان فيد فقرآء من العرب والنهم يعرفون فعرفوا خدام الوزير بامرى فراد اغتباطاً في وبعث عنى عند استهلال رمضان فوجدت الامرآء والوزرآء واحضر الطعام في موائد بجتمع على المائدة (أأ) طائعة ناجلسني الوزير الى جانبه ومعد القاضي عيسى والوزيم الغاملداري والوزير عد دهرد ومعناه مقدم العسكر وطعامهم الاز والدجاج والسمن والسمك والغايد وهو بهضم الطعام ولي بعده عسل النارجيل مخلوطاً بالغاويد وهو بهضم الطعام ولي

fondu, de la viande salée et séchée au soleil, des noix de coco, du miel extrait de ce même fruit, et que les insulaires appellent korbány, ce qui signifie « eau de sucre. « Ou apporta cent mille cauris pour servir à mes dépenses. Au bout de dix jours arriva un vaisseau de Ceylan, où il y avait des fakirs arabes et persans qui me connaissaient et qui apprirent aux serviteurs du vizir ce qui me concernait. Cela augmenta la joie que lui avait causée, pia venue. Il me manda au commencement de ramadhân. Je trouvai les chefs et les vizirs déjà rassemblés, et l'on servit des mets sur des tables, dont chacune réunissait un certain nombre de convives. Le grand vizir me fit asseoir à son côté, en compagnie du kâdhi 'Iça, du vizir fâmeldâry, ou chef de la trésorerie, et du vizir 'Omar déherd, ce qui vent dire, e général de l'armée. « Le repas de ces insulaires consiste en riz, poulets, beurre fondu, poisson, viande salée et séchée au soleil, et bananes cuites. Après avoir mangé, ils boivent du miel de coco mélangé avec des aromates, ce qui facilite la digestion.

التاسع من روهان مات صهر الوزير زوج بعند وكانت تباه عند السلطان شهاب الدين ولم يدخل بها احد منها لصغرها فردها ابوها الدارة واعطاق دارها وهي من اتجال الدور واعطاق دارها وهي من اتجال الدور واستاذنته في صيافة الفقراء القادمين من زيارة القدم فادن تعلوبة من المعبر والمستامين الفقرة وهي عودوة عندهم لاتها تعلوبة من المعبر والمديار ومقدشو وبعث الاز والدجاج والسمي والابارد بفعثت ذلك كله الى دار الوزير سلهان مانايك فقطع في بها فاحسن في طبخه وزاد فيه وبعث الغرش واواق الكتاس وافطرنا على الدة بددار السلطانة مع الوزير واستاذنته في حضور بعض الوزرة بتلك الصيافة نقال في والاحصر المتحادة بددار العادم عالوزير واستاذنته

Le neuf de ramadhân, le gendre du vizir mourut. Sa femme, la fille de ce ministre, avait été déjà mariée au sultan Chihâb eddîn; mais aucun de ces deux époux n'avait cohabité avec elle à cause de son jeune âge. Le vizir, son père, la reprit chez lui et me donna sa maison, qui était au nombre des plus belles. Je lui demandai la permission de traiter les fakirs revenant de visiter le Pied d'Adam, dans l'île de Ceylan (voir ci-après). Il me l'accorda et m'envoya cinq moutons, animaux qui sont rares chez ces insulaires, car on les y apporte du Ma'bar (côte de Coromandel), du Malabar et de Makdachaou. Le vizir m'expédia également du riz, des poulets, du beurre fondu et des épices. Je fis porter tout cela à la maison du vizir Souleiman, le mânâyec (amiral), qui prit le plus grand soin de le faire cuire, en augmenta la quantité, et m'envoya des tapis et des vases de cuivre. Nous rompimes le jeûne selon la coutume, dans le palais de la sultane, avec le grand vizir, et je le priai de permettre à quelques-uns des autres vizirs d'assister à mon repas. Il me dit: « Moi aussi je m'v rendrai. »

فشكرتم والمصرفات الى دارى نادا به قد حام وسعم الوزراء وارباب الدولة نجلس في قبة خشب مرتفعة وكان كل من يان من الامرآء والوزراء يسلم على الوزير وبرى بثوب غير مختط حتى اجتمع مائة ثوب او تحوها ناخذها الفقراء وثرةم الطعام فالموا ثم قرا الفراء بالاصوات للسان ثم اخذوا في الساع والوقس وأعددت القارفان الفقرآء يدخلونها ويطوّنها بالاقدام ومفهم من يائلها كا توكل للحارة الى ان خدد ،

دكر بعض احسان الوزير الى ولتأغّت الليلة انصرى الوزير ومضيت معم فرزنا بيستان الدكون فقال لى الوزير هذا البستان لك وساهر لك فيم دارًا لسكناك فشكرك فعالم ودعوت له ثمّ

Je le remerciai et retournai à ma maison; mais il y était déjà arrivé avec les vizirs et les grands de l'État. Il s'assit dans un pavillon de bois étevé. Tous ceux qui arrivaient, chefs ou vizirs, saluaient le grand vizir et jetaient une pièce d'étoffe non façonnée, de sorte que le nombre total de ces pagnes monta à cent ou environ, que prirent les fakirs. On servit ensuité les mets et l'on mangea; puis les lecteurs du Coran firent une lecture avec leurs belles voix, après quoi on se mit à chanter et à danser. Je fis préparer un feu; les fakirs y entrèrent et le foulèrent aux pieds; parmi eux il y en eut qui mangérent des charbons ardents, comme on, avale des confitures, jusqu'à ce que la flamme fût éteinte.

RÉCIT D'UNE PARTIE DES BIENFAITS DU VIZIR ENVERS MOI.

Quand la nuit fut achevée, le vizir s'en retourna, et, je l'accompagnai. Nous passames par un jardin apparteuant au fisc, et le vizir me dit: · Ce jardin est à toi; j'y ferai construire une maison pour qu'elle te serve de deneure. le louai sa manière d'agir et fis des veux en sa faveur. Le بعت في من الغد تجارية وقال في خديمه يقول لك الوزير إن المؤتف هاذه في لك وآلا بعشت لك جارية مرضية وكانت للجارية مرضية وكانت للجاري المرضية فبعثها المران المجارية المعتملة في كان المجهل قال استان واعدا ترفر البستان وكانت تغرن المسان المجارية المجارية المجارية المجارية معبوية تسمى عنبري ولما كانت الليلة بعدها جآء الوزير الى بعد العشآء الاخبرة في نغر من المحالة فدخل الدار ومعد غلامان صغيران فسطت عليه وسالتي عن حالى فدعوت له وشكرته نالق احد العدمين بين يديد لحشة الغشة واخبري بين يديد لحشة ابتشاء وفي شبع السبنية واخبر المحادمين بين يديد لحشة ابتشاء وفي شبع السبنية واخبرج العادمين بين يديد لحشة ابتشاء وفي شبع السبنية واخبرج

lendemain il m'envoya une jeune esclave, et son messager me dit : · Le vixir te fait dire que, si cette fille te plait, elle est à toi; sinon, il 'expédiera une esclave mahratte · Les jennes filles mahrattes me plaisaient; aussi répondis-je d'envoyé · . le ne désire que la Mahratte · Le ministre m'en fit mener une, dont le nom était Galistán, cè qui signifie · la fleur du jardin · (ou, plus exactement, · le parterre de fleurs ·). Elle connaissait la langue persane, et elle me plut fort. Les habitants des îles Maldives ont une langue qué je ne comprensis pas.

Le leudemain le vizir m'envoya une jeune esclave du Coromandel, appelée Anbéry (couleur d'ambre gris). La nuit suivante, après la prière de la nuit close, il vint chez moi avec quelques-uns de ses serviteurs, et entra dans la naison, accompagné de deux petits seclaves. Je le saluai, et il m'interrogea sur ma situation. Je fis des vœux en sa faveur et le renierciai. Un des esclaves jeta devant lui une hokchah (bokchah), c'est-à d'ire une espèce de serviette, dont

منها تهاب حرير وحُقًا فيه جوهر وحلى فاعطان دلك وقال في لو بعثته لك مع الجارية لقالت هو مالي جنّب به من دار مولاي والآن هو مالك فأعظه آياها فدعـوتُ له وشكـرتـه وكان إهلاً للشكر ، حد الله،

دڪر تغيره وما اروته مي الدروج ومقامي بعد ذلك وکان الورج بفته فبعث ال الوسول وقال الوسول وقال الوسول وقال الوسول وقال الوسول وقال الديسي مستادت، في ذلك فعاد الى الوسول وقال المركز من المركز وحيال الدين وحيث المركز وحيال المركز وحيال المركز واصابتي اتفاء ذلك حيث مرصب بها ولا بد النام فعاد و المركز واصابتي اتفاء ذلك حيث مرصب بها ولا بد النام فعال المركز واصابتي الفائد والمركز واصابتي الفائد والمركز واصابتي المركز واصابتي الفائد والمركز واصابتي المركز واصابتي واصابتي المركز واصابتي ال

DU CHANGEMENT DE DISPOSITIONS DU VIZIR, DU PROJET QUE JE FORMAI DE PARTIR ET DU SÉJOUR QUE JE FIS ENSUITE AUX MALDIVES.

Le vizir Souleimàn lemànàyecm avait laît proposerd'épousers as lille. J'envoyai donc demander au vizir Djémàl eddin la permission de conclure œ mariage. Mon messager revint me trouver et me dit : · Cela ne lui plalt pas, il désire te marirer à sa fille, lorsque le terme légal du veuvage de celleci sera écoulé · Je refusai de consentir à cette únion, craignant la fâcheuse influence attachée à la fille du grand vizir, puisque deux époux étaient déjà morts près d'elle, avant d'avoir consommé le mariage. Sur ces entrefaites, une fièvre me saisit et j'en fus fort malade. Il faut absolument que toute per-

لكلّ س يدخل تلك للجربرة ان جمّ مغوى عرى على الرحلة عنها نبعت بعض للى بالودع واكتربت مركبًا اسابر فيه لمنجالة فقا ذهبت لوداع الوزير خرج الى القامى فقال الوزيم يقول لك إن شبّت السفر واعطنا ما اعطيناك وسافر فقلت له ان يعض للهى اشتربت به الودع فشأتكم وآياه فعاد الى فقال بقول إمّا اعطيناك الذهب ولم نعطك الودع فقلت له انا ابيعم وآتيكم بالذهب فبعثت الى التجار ليشتربو منى فامرهم اليوران لا يفعلوا وقصده بذلك كلّه ان لا اسافر عشه ثم بعثت الى الورير بقول لك أمّ عندنا ولك كلّ ما احببت فقلت في نفسى انا تحت حكهم وإنّ لم أفيرً

sonne qui entre dans cette île-là ait la fièvre. Je pris une forte résolution de partir de ce pays; je vendis une portion de fues bijoux pour des cauris, et louai un vaisseau afin de me rendre dans le Bengale. Quand j'allai prendre congé du vizir, le kâdhi sortit à ma rencontre et me tint ce discours : · Le vizir te fait dire ceci : · Si tu veux t'éloigner, rendsnous ce que nous t'avons donné et pars ensuite. » Je répondis: « Avec une partie des bijoux j'ai acheté des cauris; faites-en ce que vous voudrez. . Au bout de quelque temps le kadhi revint me trouver. «Le vizir, reprit-il, dit ceci: · Nous t'avons donné de l'or, et non des cauris. · Je répliquai : « Eh bien! je les vendrai et je vous rendrai l'or. » En conséquence, j'envoyai prier les marchands de m'acheter les coquillages. Mais le vizir leur ordonna de n'en rien faire; car son dessein, en se conduisant ainsi, était de m'empêcher de m'éloigner de lui.

Ensuite il me députa un de ses familiers, qui me tint ce discours : « Le vizir te fait dire de rester près de nous et que tu auras tout ce que tu désireras. » Je dis en moi-même : « Je غتازًا اقت مصطرًّه فالاقاصة باختياري اولى وقلت لرسوله نعم الما تهم معه فعاد البه ففرح بذلك واستدعاني فيها دخلت البه قام الى وعند تربيد البعد عمّا فاعتذرك له فقبل عذري وقلت له إنّ اردتم فقالى فا عالم فاعتذرك له فقبل عذري وقلت له إنّ اردتم فقالى فا عالم في قدى ومن عادتهم أن لا يركب احدَّ هُغالك الا الرزم وقلت كنت لمّا اعطول الغرس فركبته (أ) يتبعنى الناس رحالة وصياتا يتجبون متى حتى شكوت له فضريت الدنقرة وترج في الناس ان لا يتبعنى الحد والدنقرة بشمم الدال

suis sous leur autorité; si je ne demeure pas de bonne grâce, je demeurerai par contrainte. Un séjour volontaire est donc préférable. • Je répondis à l'envoyé : • Très-bien, je resterai près de lui. . Le messager retourna trouver son maître, qui fut joyeux de ma réponse et me manda. Lorsque j'entrai chez lui, il se leva, m'embrassa et me dit : « Nous voulons ta proximité et tu veux t'éloigner de nous! » Je lui fis mes excuses, qu'il accueillit, et lui dis : « Si vous désirez que je reste, je vous imposerai des conditions. Le vizir répondit : « Nous les acceptons ; fixe-les donc. » Je repris : « Je ne puis me promener à pied. » Or, c'est la coutume des insulaires que personne ne monte à cheval en ce pays, si ce n'est le vizir. Aussi, lorsqu'on m'eut donné un cheval et que je le montai, la population, les hommes comme les enfauts, se mit à me suivre avec étonnement, jusqu'à ce que je m'en plaignisse au vizir. On frappa sur une donkorah, et l'on proclama parmi le peuple que personne ne me suivît. La donkorah est une espèce de bassin de cuivre, que

c v Congl

النعاس تُعترب تحديدة فيسمع لها صوت على البُعد فادا صربوها حينتُه يُبرِّح في الغاس بما بُراد فقال لى الوزير إن اردت أن تركب الدولة وإلا فعندنا حصان ورمكة فاختر أيها شعّت فاخترت الرمكة فاتون بها في تلك الساعة واتون بكسوة فقلت له وكيف اصنع بالودع الذي اشتريته فقال ابعث احد اصحابك ليبيعه لك ببنجالة فقلت له على أن تبعث انت من يعينه على ذلك فقال نعم فيعثت حينتُد رفيه في ابا مجد بن فرحان (أ) وبعثوا معه رجلاً يسمى للاج علياً فاتفق أن عال الحد بن الجر فرموا بكل ما عندهم حتى الزاد والماء والصاري والقرية وافاموا ست عشرة ليلة لا قلع لهم ولا سُكن ولا غيره ثم

l'on bat avec une baguette de fer, et dont le bruit est entendu au loin. Après l'avoir frappée, on crie en public ce que l'on veut.

Le vizir me dit : « Si tu veux monter dans un palanquin, à merveille; sinon, nous avons un étalon et une cavale. Choisis celui des deux animaux que tu préfères. » Je choisis la cavale, que l'on m'amena sur l'heure. On m'apporta en même temps des vêtements. Je dis au vizir : « Que feraije des cauris que j'ai achetés? « Il me répondit : « Fais partir un de tes compagnons, afin qu'il te les vende dans le Bengale. - Je le ferai, repris-je, à condition que tu expédieras quelqu'un pour l'aider dans cette opération. - Oui, répliqua-t-il. . J'envoyai alors mon camarade Abou Mohammed, fils de Ferhan, en compagnie de qui on fit partir un individu nommé le pèlerin 'Aly. Or il advint que la mer fut agitée; l'équipage du navire jeta toute la cargaison, y compris le mat, l'eau et toutes les autres provisions de route. Ils restèrent pendant seize jours n'ayant ni voile, ni gouvernail, etc. Après avoir enduré la faim, la soif et les faخرجوا ال جزيرة سيلان بعد جوع وعطش وشدائد وتدم على صاحبى ابو مجد بعد سفة وقند زار القدم وزارها مزة تابعة *معرز ع* 

دكر العيد الذي شاهدته معهم ولمّا تمّ شهر رمضان ه بعث الوزير الى بكسوة وخرجنا الى المصلى وقد ربنت الطويق التي يمرّ الوزير عليها من دارة الى المصلى وفرشت الثباب فيها وكيلت كتاق الودع بمنة ويسرة وكلّ من له على طريقه دار من الامرآء وألكبار قد غرس عندها الخيل الصغار من النارجيل واتجار الغوفد والموز ومدّ من مجرة الى اخرى شوائط وعلى منها الجوز الاخصوريقف صاحب الدارعند بابها فاذا مرّ الوزيم

tigues, ils arrivèrent à l'île de Ceylan. Au bout d'une année, mon camarade Abou Mohammed vint me retrouver. Il avait visité le Pied (d'Adam), et il le revit en ma société.

RÉGIT DE LA FÊTE À LAQUELLE J'ASSISTAI EN COMPAGNIE

Lorsque le mois de ramadhàn fut achevé, le vizir m'envoya des vétements, et nous nous reudimes à l'endroit consaré aux prières. Le chemin que devait traverser le ministre, depuis sa demeure jusqu'au lieu des prières, avait
été décoré; on y avait étendu des étoffes, et l'on avait placé,
à droite et à gauche, des monceaux (littéral. des cotta;
voyez-ci-dessus, p. 123) de cauris. Tous ceux d'entre les émirs
et les grands qui possédaient une maison sur ce chemin
avaient fait planter près d'elle de petits cocotiers, des aréquiers et des bananiers. Des cordes avaient été tendues d'un
arbre à l'autre, et des noix vertes y avaient été suspendues.
Le maitre du logis se tenait près de la porte, et quand le

رمى على رجليه تُوبًا من الحرير او القطن فياخذها عبيدة مع الودع الذي يُجعل على طريقه ايضا والوزير ماش على قدميه وعليه فرجية مصرية من المرعز وقامة كبيرة وهو متقلد فوطة حرير وفوق راسه اربعة شطور وفئ رجليه النعل وجهيع الناس سواة خفاة والابواق والانفار والاطبال بين يديه والعساكر امامه وخلفه وجميعهم يكبرون حتى اتوا المصلى لخطب ولده بعد الصلاة ثم أن بتعقّة فركب فيها الوزير وخدم له الامرآء والوزرآء ورموا بالثياب على العادة ولم يكن ركب في التعقة قبل ذلك لانّ ذلك لا يفعاله إلَّا الملوك ثم رفعه الرجال وركبت فرسى ودخلفا القصر تجلس يموضع مرتبغيع وعبفيده البوزرآء vizir passait, ir ui jetait sur les pieds une pièce de soie ou de coton. Les esclaves du ministre s'en emparaient, ainsi que des cauris placés sur sa route. Le vizir s'avançait à pied, couvert d'une ample robe en poil de chèvre, de fabrique égyptienne, et d'un grand turban. Il portait en guise d'écharpe une serviette de soie; quatre parasols ombrageaient sa tête, et ses pieds étaient couverts de sandales. Tous les autres assistants, sans exception, avaient les pieds nus. Les trompettes, les clairons et les timbales le précédaient; les soldats marchaient devant et derrière lui, poussant tous le cri de : Dieu est très-grand, jusqu'à ce qu'ils fussent arrivés au lieu de la prière.

Quand elle fut terminée, le fils du vizir précha; puis on amena une litière dans laquelle le ministre monta. Les émirs et les autres vizirs le saluèrent, en jetant des pièces d'étoffe selon la coutume. Auparavant le grand vizir n'étais, pas monté dans une litière, car les rois seuls agissent ainsi. Les porteurs l'enlevèrent alors, j'enfourchai mon cheval et nous entrâmes au palais. Le ministre s'assit dans un endroit élevé, ayant près de lui les vizirs et les émirs. Les esdroit élevé, ayant près de lui les vizirs et les émirs. Les esوالامرآء رونف العبيد بالترسة والسيون والعصبي تمر أق بالطعام ثم بالفوفل والتنبول تم ان بحفة صغيرة فيها الصندل المقاصري فاذا اكلت جماعة من الناس تلكوا بالصندل ورايت على بعض طعامهم يومكذ حوثا من السردين تملوحاً غيس مطبوخ اهدى لهم من كولد<sup>(11)</sup> وهو بهلاد الملباركثير فاخذ الوزير بسردينة وجعلها ياكلها وقال في كل منه فاته ليس ببلادنا المفاوخ فقلت انا اعرف به فاته ببلادي كثير،

ذكر تزوّق وولايتي القضاء وق الثان من شوال اتفقت مع الوزير سلمان مانايك على تزوج بنته فبعثت الى الوزير جال

claves se tinrent debout, avec des boucliers, des épées et des hâtoas. Alors on servit des mets, puis des noix d'arec et du bétel, après quoi on apporta une petite assiette contenant du sandal mokaziry. Aussibit qu'une partie des assistants avaient mangé, ils se frottaient de sandal. Ce jourlà je vis au-dessus de quelqu'un de leurs mets un poisson de l'espèce des sardines, salé et cru, qu'on leur avait apporté en présent de Caouleu. Ce poisson est très-abondant sur la côte du Malabar. Le vizir prit une sardine et se mit à la manger. Il me dit en même temps: «Mange de cela; il ne s'en trouve pas dans notre pays. » Je répondis: Comment en mangerais je? Cela n'est pas cuit. — C'est cuit, « reprit-il; mais je répliquai : » Je connais bien ce poisson, car il abonde dans mapatrie. »

DE MON MARIAGE ET DE MA NOMINATION À LA DIGNITÉ DE KADHI.

Le deuxième jour de chawwâl, je convins avec le vizir Souleïmân Mânâyec, ou amiral, que j'épouserais sa fille, et j'envoyai demander au vizir Djémâl eddin que le contrat de الدين ان يكون عقد النكاح بين يديد بالقصر فاجاب ال دلك واحصر الناس وابطا الوزيم سليمان فأستُدى فلم يات ثم استُدى ثانية فاعتـ فريمـرض البنت فقال في الوزير سرّا أن بفته استفعت وفي مالكة اسر نفسها والناس قد اجتمعوا فهل لك ان تتزوج بربيبة السلطانة زوجة ابيها وفي التي ولده متروج بنتها فقلت له نعم فاستدى القاصى والشهود ووقعت الشهادة ودفع الوزير الصداق ورفعت الشهادة ودفع الوزير الصداق ورفعت النها بعد ايام فكانت من خيار النسآء وبلغ أن كسن معاشرتها انها كانت اذا تروجت عليها تطبيني وتنضر اثواني وفي ساحكة لا يظهر عليها تغير ولما ترجعتها اكوني الوزير على القضاء لا يظهر عليها تغير ولما الوضى الوزير على القضاء

mariage eût lieu en sa présence, dans le palais. Il y consentit et fit apporter le bétel, selon la coutume, et le sandal. La population fut présente à la cérémonie. Le vizir Souleiman tarda d'y venir; on le manda; mais il n'arriva pas. On le manda alors une seconde fois, et il s'excusa sur la maladie de sa fille; mais le grand vizir me dit en secret : « Sa fille refuse de se marier, et elle est maîtresse de ses propres actions. Voilà que les gens se sont réunis. Veux-tu épouser la belle-mère de la sultane, veuve du père de celle-ci? » (Or le fils du grand vizir était marié à la fille de cette femme.) Je répondis : « Oui , certes. » Il convoqua le kâdhi et les notaires. La profession de foi musulmane fut récitée, et le vizir paya le don nuptial. Au bout de quelques jours mon ... épouse me fut amenée. C'était une des meilleures femmes qui existassent. La bonté de ses manières était telle, que, quand je fus devenu son mari, elle m'oignait de bonnes odeurs et parfumait-mes vétements; pendant cette opération, elle riait et ne laissait voir aucune incommodité.

Lorsque j'eus éponsé cette fenune, le vizir me contrai-

وسبب دلك اعتراضى على الناصى كلوند كان ياحد المُصَّر من التركات ادا قسمها على اربابها نقلت لد أما لك اجرة تشفق بها مع الورثة ولم يكن بحسن شيئًا ضغا وليث اجتهدت جهدى في انامة رسوم الشرع وليست هنالك خصومات كا في بعلادنا فاول ما غيرت من عوائد السوء مكت للطلقات في ديار المطلقين وكانت احدادي لا ترال في دار المطلق حتى تتروج غيرة نحسمت علة ذلك وأن ال بنصو خسة وعشرين رجلاً تمن فعل ذلك فضريتُهم وشهرتُهم بالاسواق واخرجت النساء عنهن (عنهم) ثم اشتددت في اتامة الصلوات وامرت الرجال

gnit à accepter les fonctions de kâdhi. Le motif de ma nomination, c'est que je reprochai au kâdhi de prendre la dixième partie des successions, quand il en faisait le partage entre les ayants droit. Je lui dis : « Tu ne dois avoir qu'un salaire dont tu conviendras avec les héritiers. . Ce juge ne faisait rien de bien. Après que j'eus été investi des fonctions de kâdhi, je déployai tous mes efforts pour faire observer les préceptes de la loi. Les contestations ne se passent point dans ce pays-là comme dans le nôtre. La première méchante coutume que je réformai concernait le séjour des femmes divorcées dans la maison de ceux qui les avaient répudiées. Car chacune de ces femmes ne cessait de demeurer dans l'habitation de son ancien époux, jusqu'à ce qu'elle fût mariée à un autre. J'empêchai d'agir ainsi sous aucun prétexte. On m'amena environ vingt-cinq hommes qui s'étaient conduits de la sorte; je les fis frapper à coups de fouet et promener dans les marchés. Quant aux femmes, je les contraignis de sortir de la demeure de ces gens-là. Ensuite je m'efforçai de faire célébrer les prières; j'ordonnai à des hommes de se rendre en hâte dans les rues et les marchés, aussitôt بالمبادرة الى الازقة والاسواق الرصلاة الجمعة في وجدوة لم يصلً ضريَّتُه وشهرته والرمت الاصّة والمودّنين احماب المرتبات المواظمة على ما هم بسبيله وكتبت الى جميع الجوائر بنصو ذلك وجهدت إن الحسو النسآء فق اقدر على ذلك ،

ذكر قدوم الوزير عبد الله بن محد للصرى الذي نفاة السلطان شهاب الدين الى السويد، وما وقع بينى وبينه وكنت قد تزوجت ربيبته بنت زوجته واحببتها حبًّا شديدًا ولمًّا بعث الوزير عنه إوردة الى جوبرة المهل بعثت له التصف وتلقيته ومضيت معه الى القصو فسمٍ على الوزير وانزله في دار جبدًة فكنت ازورة بها واتلى ان اعتكفت في ومضان فرارني

après la prière du vendredi. Quiconque ils découvraient n'ayant pas prié, je le faisais bâtonner et promener en public. J'obligeai les imâns et les mouezzins en possession d'appointements fixes de s'acquitter assidument de leurs fonctions. J'écrivis dans le même sens aux magistrats detoutes les îles. Enfin j'essayai de faire adopter des vêtements aux femmes; mais je ne pus y parvenir.

de l'arrivée du vizir abd-allah , fils de mohammed alhadhramy, que le sultan chihâb eddîn avait exilé  $\lambda$  souweïd; récit de ee qui se passa entre nous.

- l'avais épousé la belle-fille de ce personnage, la fille de sa femme, et j'aimais cette épouse d'un amour très-fort. Quand le grand vizir l'eut mandé et rappelé dans l'île de Mahal, je lui envoyai des présents, allai à sa rencontre et l'accompagnai au palais. Il salua le vizir supréme, et celuici le logea dans une superbe maison, où je lui rendis souvent visite. Il advint que je passai en prières le mois de ramadhân, et que tous les habitants me visitèrent, exceptéجميع الناس آلا هو وزارن الوزير جهال الذيبي مدخل هو معه حكم ألموافقة فوقعت بيننا الوحشة فها خرجت من الاعتكان شكا الى اخوال زوجتى ربيبته اولاد الوزير جهال الدين السخبري ناناً اباهم أوصى عليهم الوزير عبد الله وان مالهم باق بيدة وقد خرجوا عن حجرة حكم الشرع وطلبوا احضارة بجهلس الحكم وكافت عادل اذا بعثت عن خصم من القصوم ابعث له قطعة كاغد مكتوبة او غير مكتوبة أن نعند ما يقف عليها يعادر الى عباس للكم الشرى وإلا عاتبته نبعثت اليه على العادة بعادر الى حباس للكم الشرى وإلا عاتبته نبعثت اليه على العادة ما وحقدها لى واضعر عداول ووكل من يتكلم عنه وبلغنى عنه كلام تبدي وكانت عادة الناس من صغير وكبير ان

'Abd-Allah. Le vizir Djémâl eddîn lui-même vint me voir, et Abd-Allah avec lui, pour lui tenir compagnie. Une inimitié s'éleva entre nous. Or, quand je sortis de la retraite, les oncles maternels de ma femme, belle-fille d'Abd-Aflah. se plaignirent à moi. Ils étaient fils du vizir Djémâl eddîn Assindjary. Leur père avait nommé pour leur tuteur le vizir 'Abd-Allah, et leurs propriétés se trouvaient encore entre ses mains, quoiqu'ils fussent sortis de sa tutelle, d'après la loi. Ils demandèrent sa comparution dans le tribunal. J'avais coutume, quand je mandais une des parties adverses, de lui envoyer un morceau de papier, avec ou sans écriture. Aussitôt qu'elle en avait connaissance, elle se rendait au tribunal, ou sinon je la châtiais. J'envoyai donc un papier à 'Abd-Allah, selon mon habitude. Ce procédé le mit en colère, et à cause de cela il concut de la haine contre moi. Il cacha son inimitié et chargea quelqu'un de parler en sa place. Des discours déshonnêtes me, furent répétés comme ayant été tenus par lui.

La coutume des insulaires, faibles ou puissants, était de

بخدموا له كما بخدمون (() المؤربر جمال الدين وخدمتهم ان يوصلوا السيابة الى الارس ثم يقبلونها ويضعونها على رؤسهم فامرت المنادى فنادى بدار السلطان على رؤس الاشهاد الله من خدم المؤربر عبد الله كما يخدم المؤربر اللبير لنرمه العقاب الشديد واخذت عليه ان لا يشرك النائل لذلك فنزادت عداوته وتروجت ايشا زوجة اخرى بنت وزير معظم عندهم كان جدّه السلطان داود حفيد السلطان احد شنورازة تم تروجت روجة كانت تحت السلطان شهاب الدين وقرت وقرت ربية الوزير عبد الله تسكن في دارها وي احبهن ال فخط

'saluer le vizir 'Abd-Allah de la même manière que le vizir Diémâl eddin. Leur salutation consiste à toucher la terre avec l'index, puis à le baiser et à le placer sur leur tête. Je donnai des ordres au crieur public, et il proclama dans le palais du souverain, en présence de témoins, que tout individu qui rendrait hommage au vizir 'Abd-Allah de la même manière qu'au grand vizir encourrait un châtiment sévère. l'exigeai de lui un engagement de ne plus laisser les hommes agir ainsi. Son inimitié envers moi en fut augmentée. Cependant j'épousai encore une autre femme, fille d'un vizir très-considéré des insulaires, et qui avait eu pour aïeul le sultan Dâoud, petit-fils du sultan Ahmed Chénourazah; puis j'en épousai une qui avait été mariée au sultan Chihab eddîn, et je fis construire trois maisons dans le jardin que m'avait donné le vizir. Quant à ma quatrième femme, qui était belle-fille du vizir 'Abd-Allah, elle habitait sa propre demeure. C'était celle de toutes mes épouses que je chérissais le plus. Lorsque je me fus allié par mariage aux indiصاهرتُ من ذكرته عابنى الوزير واهل للوزيرة وتحوضوا سنّى لاجل ضعفهم وسعوا بينى وبين الوزير بالنمائم وتولّى الوزيمُ عبد الله كُبُرُ ذلك حتى تمكّنت الوحشة،

دَكر انفعالى عنهم وسبب ذلك واتفيق في بعض الايامر الله عبداً من عبيد السلطان جلال الدين شكته زوجته الى الوزيم واعظته أنه عند سُرية من سرارى السلطان برق بها فبعث الوزير الشهود وحَمُوا دار السرية فوجدوا الغلام ناكما معها في فراعه واحد وحبسوها فلما اصحت وعلمت بالخير توجهت إلى المغور وجلست في موضع جملوسي ولم اتكم في شيء من أمرها لخير والى بعض الخواج فقال بقول لك الوزير الله حاجة أمرها لخير إلى بعض الخواجي فقال بقول لك الوزير الله حاجة

vidus que j'ai cités, le vizir et les habitants de l'île me craignirent beaucoup, à cause de leur faiblesse. De faux rapports furent répandus près de moi et du vizir suprême, en grande partie par les soins du vizir 'Abd-Allah, si bien que notre éloignement réciproque fut définitif.

DE MA SÉPARATION D'AVEC CES GENS-LÀ, ET QUEL EN PUT LE MOTIF

Il arriva un certain jour que la femune d'un esclave du défunt sultan Djelâl eddin se plaignit de lui au vizir, et raporta à celui-ci qu'il se trouvait près d'une concubine du sultan, avec laquelle il avait un commerce adultère. Le vizir envoya des témoins, qui entrèrent dans la maison de la jeune femme, trouvèrent l'esclave endormi avec elle sur le méme tapis, et les emprisonnèrent. Lorsque le mait fut venu et que j'eus appris cette nouvelle, je me rendis à la salle d'audience et m'assis dans le lieu où j'avais coutume de m'asseoir. Je ne dis pas un mot de cette affaire. Un courtisan s'approcha de moi et me dit: le vizir te fait dennan-

فعلت لا وكان تصدد ان اتكلم في شان السرية والعلام أدّ كانت عادق أن لا تقع تصبة ألّا حكت فيها فلما وقع التغيّر والوحشة تصرت في دلك فانصرفت الى دارى بعد ذلك وجلست بموضع الاحكام فاذا ببعض الوزراء فقال لى الوزير يقول لك أنّه وقع البارحة حييت وحييت لقضية السرية والغلام فاحكم فيها بالشرع فقلت له صدة تضية لا يغبق أنهيكون الحكم فيها الا بدار السلطان فقدت اليها واجتمع الناس واحضرت السرية والغلام فامرت بضربها للخلوة واطلقت سراح المراة وحيست الغلام وانصوفت الى دارى فبعث الوزير الى جماعة من كبرآء فاسه

der si tu as quelque besoin. - Non, » répondis-je. Le dessein du ministre était que je parlasse de l'affaire de la concubine et de l'esclave; car c'était mon habitude qu'il ne se présentat aucune cause sans que je la jugeasse. Mais comme j'éprouvais coutre lui du mécontentement et de la haine, je négligeai d'agir ainsi. Je m'en retournai ensuite à ma maison, et m'assis dans l'endroit où je rendais mes sentences. Aussitôt arrive un vizir, qui me dit, de la part du grand vizir : « Hier il est advenu telle et telle chose, à cause de l'affaire de la concubine et de l'esclave; juge-les tous deux conformément à la loi. » Je répondis : « C'est une cause sur laquelle il ne convient pas de rendre un jugement, si ce n'est dans le palais du sultan. » J'y retournai donc, le peuple se rassembla, et l'on fit comparaître la concubine et l'esclave, J'ordonnai de les frapper tous deux à cause de leur tête-à-tête; je prononçai la mise en liberté de la femme et je retins en prison l'esclave, après quoi je m'en retournai à ma maison.

Le vizir me dépêcha plusieurs de ses principaux servi-

ق شان تسريج العلام فقلت لهم أتُشَقّع في غلام رخمي يهتك "ا حرمة مولاة وانم بالامس خلعتم السلطان شههاب الدين وقتلقوة بسبب دخوله لدار غلام له وامرت بالغلام عند دلك فصرب بتُضيان الغيران وفي اشد وتعا من السياط وشهرته بالمزيرة وفي عنقه حبل فدهبوا الى الوزير فاعهوه فقام وقعد واستشاط غضبا وتهع الوزراء ووجوة العسكر وبعث عتى لجنتُه وكانت عادق ان اخدم لمه فم اخدم وقلت سلام عليكم ثم قلت المحاصرين اشهدوا على الى قد عرلت نفسي عين القضاء للهبري عنه فكهني الوزير قصعدت وجلست يموضع الماه فيه

teurs pour me parler de la mise en liberté de l'esclave. Je leur dis : . L'on intercède près de moi en faveur d'un esclave nègre qui a violé le respect qu'il devait à son maître, et hier, yous avez déposé le sultan Chihab eddin et yous l'avez tué, parce qu'il était entré dans la maison d'un de ses esclaves. » Et aussitôt j'ordonnai de frapper le coupable avec des baguettes de bambou, ce qui produit plus d'effet que les coups de fouet. Je le fis promener par toute l'île, ayant la corde au cou. Les messagers du vizir allèrent le trouver et l'instruisirent de ce qui s'était passé. Il montra une grande agitation et fut enflammé de colère. Il réunit les autres vizirs, les chefs de l'armée, et m'envoya chercher. Je me rendis près de lui. Or j'avais coutume de lui rendre hommage en fléchissant le genou. Cette fois là je ne le fis pas, et me contentai de dire: « Que le salut soit sur vous » Puis je dis aux assistants : . Sovez témoins que je me dépouille des fonctions de kâdhi, parce que je suis dans l'inipuissance de les exercer. Le vizir m'ayant adressé la parole, je montai et m'assis dans un endroit où je me trouvais visà vis de lui; puis je lui répondis de la manière la plus

وحاويته اغلظ جواب وادن مودن المغرب فحد ضد الى داره وهو يكول ويقولون الى سلطان وهُنَّا دَا طلبته لاغضب عليه فغضب علي وأمَّا كانا اعتزازى علمهم بسبب سلطان الهند لائهم تحتقوا مكانى عنده وإن الموا على بُعد منه تحوف له تلويهم متمَّنى فطا دخل الى دارة بعت الى القيامي للموول وكان جرى اللسان فقال لى أن مولانا يقول لك كيف عتكت حرمته على رؤس الاشهاد ولم تخدم له فقلت له اتما كنت اخدم له حين كان تابي طبيًا عليه فياً وتع التغير تركت ذلك اخدم له عبيمه المسائين الما في السلامي الما وقد سهت فبعثه الى نانية فقال أوتع النغير تركت ذلك المسائين الما في السلام وقد سهت فبعثه الى نانية فقال أما عاط عاطوا صدفات النساء وديون النساس

dure. Sur ces entrefaites, le mouezzin appela à la prière du coucher du soléil, et le grand vizir entra dans sa maison en disant: « On prétend que je suis un souverain; or, voici que j'ai mandé cet homme, afin de me mettre en colère contre lui, et il se fâche contre moi. » Jen rétais considéré de ces insulaires qu'à cause du sultan de l'Inde, car ils connaissaient le rang dont je jouissais près de lui. Quoiqu'ils soient éloigués de lui, ils le craignent fort daus leur cœur.

Quand le grand vizir fut rentré dans sa maison, il manda le kàdhi destitué, qui était éloquent, et qui m'adressa ce discours : Notre maître te fait demander pourquoi tu as violé, en présence de 1émoins, le respect qui lui est dû, et pourquoi tu ne lui as pas rendu hommage? » Je répondis : • Je ne le saluais que quaud mon œur était satisfait de lui; muis puisqu'un mécontentement est survenu, j'ai renoncé à cet usage. La salutation des musulmans ne consiste que dans le mot assédám (le salut soit sar vous), et je l'ai prononcé. • Le virir m'envoya une seconde fois cet individu, qui me dit: • Tu n'as d'autre but que de nous quitter; paye les dots de tes femmes et ce que tu dois aux hommes, et pars

وانصرن ادا شئت تحدمت له على هذا الغول وذهبت إلى داري تحد اعطانى في تملك الأيامر فيهمت ممّا على من الدين وكان تحد اعطانى في تملك الأيامر من دار وجهازها من اوان تحاس وسواها وكان يعطينى كل ما اطلعه ويحدّنى وبكرمنى ولاكنه غير خاطره وخُون منى ما قالم ويكلّ في السفر نحم على ما قالم وتكلّ أى الاذن ال في السفر غلقت بالايان للمُلْظَمّة الى لا بدّ من سفرى ونقلت احدى من سفرى ونقلت احدى الروجات وكانت احدادى على الجعر وطلقت احدى الروجات وكانت احدادى على البعر الما تحدى الموران عدت فيها وآلا نامرها بيدها وجلت من روجيتى الذي المجلح وجلت من روجيتى الذي المولة السلطان شهاب الدين لاسطها لابيها جوروة

quand tu voudras. - Sur cette parole, je m'incliani, je m'en allai à ma demeure, et acquittai les dettes que j'avais contractées. Vers ce temps-là le vizir m'avait donné des tapis et un mobilier, consistant en vases de cuivre et autres objets. Il m'accordait tout ce que je demandais, m'aimait et me traitait avec considération; mais il changea de dispositions, et on lui inspira des craintes à mon sujet.

Lorsqu'il apprit que j'avais payé mes dettes et que je me disposais à partir, il se repentit de ce qu'il avait dit e différa de m'accorder la permission de me mettre en route. Le jurai par les serments les plus forts qu'il me fallait absolument reprendre mon voyage, je transportai ce qui m'appartenait dans une mosquée située sur le rivage de la mer, et répudiai une de mes femmes. Une autre était enceinte, je lui assignai un terme de neuf mois, pendant lequel je devais revenir, à défaut de quoi elle serait maîtresse d'en user à sa volonté. J'enumenai avec moi celle de mes femmes qui avait été mariée au sultan Chihàb eddin, afin de la remettre entre les mains de son père, qui habitait l'île de Moloûc, et ma

مُلُوكُ ورَوجَى الاولى التى بنتها اخت السلطانة وتوافقت "ا مع الوزير قبر دهُرْد والوزير حسن قائد الجرعى ان امضى الى بلاد المعبر وكان مكلها سلق قان منها بالعساكر لترجع الجرائر الى حكم وانوب انا عنه فيها وجعلت بدنى وبينهم علامةً رفع اعلام بيض في المراكب فاذا راوها ثاروا في المرولم أكن حدّثت نبسى بهذا قطحتى وتع ما وقع من التغير وكان الوزيم خائمًا منى يقول المناس لا بدّ لهذا أن ياخذ الوزارة أما في حيان أو بعد موق وكثر السوال عن حالى وبقول سعت أن ملك الهند بعث البه الاموال ليشور بها على وكان بخنان من سغرى لنكلا آن بالجيوش من بلاد المعروبعت الى أقدم حتى

première épouse, dont la fille était sœur consanguine de la sultane. Je convins avec le vizir 'Omar deherd (ou général de l'armée; voy. plus haut, p. 139), et le vizir Haçan, l'amiral, que je me rendrais dans le pays de Ma'bar (Coromandel), dont le roi était mon beau-frère, que j'en reviendrais avec des troupes, asin que les îles fussent réduites sous son autorité, et qu'alors j'y exercerais le pouvoir en son nom. Je choisis, comme devant servir de signaux entre eux et moi. des pavillons blancs, qui seraient arborés à bord des vaisseaux. Aussitôt qu'ils les auraient vus, ils devaient se soulever dans l'île (litt. sur terre). Je n'avais jamais ambitionné cela, jusqu'au jour où j'éprouvai du mécontentement. Le vizir me craignait et disait au peuple: « Il faut absolument que cet homme-là s'empare du vizirat, soit de mon vivant, soit après ma mort. » Il faisait de nombreuses questions sur ce qui me concernait et ajoutait : « J'ai appris que le roi de l'Inde lui a envoyé de l'argent, afin qu'il s'en serve pour exciter des troubles contre moi. » Il redoutait mon départ, de peur que je ne revinsse de la côte de Coromandel avec

يحبر لى مركبًا نابيت وشكت اخت السلطانة اليها بسغر امها مع نارادت منعها فع تقدرً على ذلك فعا رأت عرمها على السغر قالت لها أنَّ عرمها على السغر قالت لها أنَّ جميع ما عندك من ألحلى هو من مال الهندر بأن كان لك شهود بأنَّ جبلا الدين وهبه لك وألا فرُده وكان حليًا له خَطَرُ مردته اليهم واتاق الوزرَآم والوجود وابا بالمحمد وطلبوا منى الرجوع فقلت لهم لولا انَّ حلفت لفحت فقالوا تدهب الى بعض الجرائر ليمر قسمك وتعود فقلت لهم نعم ارضاء لهم فها اتبحت لوداع الوزير فغانقي وبك حتى قطرت دموهم على قدى (أأ وبأت تلك الولير فغانقي وبك حتى قطرت دموهم على قدى (أأ وبأت تلك الطبلة بحترس الجوردة بنفسه خوقًا ان يشور عليم اصهاري

des troupes. Il me fit donc dire de rester jusqu'à ce qu'il eût équipé pour moi un navire; mais je refusai.

La sœur consanguine de la sultane se plaignit à celle-ci du départ de sa mère avec moi. La sultane voulut l'empêcher, sans pouvoir y parvenir. Lorsqu'elle la vit résolue à partir, elle lui dit : « Tous les bijoux que tu possèdes proviennent de l'argent de l'entrepôt de la douane. Si tu as des témoins pour attester que Djelâl eddin te les a donnés, à merveille; sinon, restitue-les. . Ces bijoux avaient beaucoup de valeur; néanmoins ma femme les rendit à ces personnes-là. Les vizirs et les chefs vinrent me trouver pendant que l'étais dans la mosquée et me prièrent de revenir. Je leur répondis : « Si je n'avais pas juré, certes, je m'en retournerais. . Ils reprirent : . Va-t'en dans quelque autre île, afin que ton serment soit vrai, après quoi tu reviendras. - Oui, · répliquai-je, afin de les satisfaire. Lorsque arriva le jour où je devais partir, j'allai faire mes adieux au vizir. Il m'embrassa et pleura, de sorte que ses larmes tombèrent sur mes pieds. Il passa la nuit suivante à veiller واسحان ثم سامرت ورصلت الى جوبرة الوزير على ناصابت زرجتى . اوجاع عظيمة واحبت الرجوع فطلقتها وتركتها عنالك . وكنبت الوزير بذلك الآنها أم زرجة ولده وطلقت التي كنت ضويت لها الاجل وبعثت عن جارية كنت احبها وسرنا لى . تلك الجزائر من اتلم الى اتلم،

ذكر النساء دوات الثادى الواحد وق بعض تلك الإرائر رايت امراة لها تدى واحد ق صدرها ولها بنتان احداها كثلها دات تدى واحد والاخرى دات تديكي الآ أنَّ احدها كبير فيه اللبي والآخر صغير لا لبي فيه فتهبت من شانهن ووصلنا الى جربرة من تلك الإرائر صغيرة لبس بها الّا دارواحدة

lui-même sur l'île, de peur que mes parents par alliance et mes compagnons ne se soulevassent contre lui.

Enfin je partis et arrivai à l'île du vizir 'Aly. De grandes douleurs atteignirent ma femme, et elle voulut s'en retourner. Je la répudiai et la laissai là, et j'écrivis cette nouvelle au vizir, car cette femme était la mère de l'épouse de son fils. Je répudiai aussi l'épouse à laquelle j'avais fixé un terme (pour mon retour), et mandai une jeune esclave que j'aimais. Cependant nous naviguâmes au milieu de ces îles, passant d'une région (ou groupe) dans une autre.

# DES PEMMES QUI N'ONT QU'UNE SEULE MAMELLE.

Dans une de ces lles je vis une femme qui n'avait qu'une seule mamelle. Elle était mère de deux filles, dont l'une lui ressemblait en tout, et dont l'autre avait deux mamelles, sauf que l'une était grande et renfermait du lait; l'autre était petite et n'en contenait pas. Je fus étonné de la conformation de ces femmes.

Nous arrivâmes ensuite à une autre de ces îles, qui était petite et où il n'y avait qu'une seule maison, occupée

فيها رجل حائك له روحة واولاد وتحيلات نارجيل وتارب صغيم يصطاد فيه السمك ويسير به الى حيت اراد من الجرائر وق جورته ايضا تجيرات موز ولم نرفيها من طيور المر غير غرابين خرجا البنا لما وصلنا الجزيرة وطانا عمركبنا فغيطت والله ذلك الرجل ووددت ان لو كانت ناف الجزيرة في فانقطعت فيها الى أن ياتيني البقين تم وصلت الى جزيرة ملوك حيث للركب الذي المناخودة ابراهم وهو الذي عرصت على السغر فيمه الى المعبد لمجابه واصافون صبائة حسنة وكان الوزيم تدركت في ال أعلى بهذه الجزيرة ماية وعشرين بستوا من الكورة وفي الودع وعشرين قددت من الاطوان وهو عسل

par un tisserand. marié et père de famille. Il possédait de petits cocotiers et une petite barque, dont il se servait pour prendre du poisson et se transporter dans les iles où il voulait aller. Sur son ilot il y avait encore de petits banaiers; nous n'y vimes pas d'oiseaux de terre ferme, à l'exception de deux corbeaux, qui volèrent au-devant de nous à notre arrivée et firent le tour de notre vaisseau. J'enviais vraiment le sort de cet homme et formais le vœu, dans le cas où son ile m'eût appartenu, de m'y retirer jusqu'à ce que le terme inévitable arrivit pour moi.

Je parvins easuite à l'île de Moloùc, où se trouvait le navire appartenant au patron Ibràhim et dans lequel j'avais résolu de me rendre à la côte de Coromandel. Cet individu vint me trouver avec ses compagnons, et ils me traitèrent dans un beau festin. Le visir avait écrit en ma faveur un ordre prescrivant de me donner dans cette île cent vingt bottoû (voy. ci-dessus, p. 122) de cauris, vingt gobelest d'athouân, ou miel de coco, et d'y ajouter chaque jour une الغارجيل وعددًا معلومًا من التنمول والفوف والسمك في كلّ يوم واقت بهذه الجويرة سبعين يومًا وتحروجت بها امراتين وهي من احسن الجوارً خضوة نضوة وابيت من مجائبها ان المُهمن يقتطع من مجرها ويُركز في الارت او المائط فيورق ويصيم مجودة ورابت الريّان بها لا ينفطع له ثمر بطول الشفة وخان اهل هذه الجويرة من الناخودة ابراهيم ان ينهبهم عند سفوه فوقعت فارادوا امساك ما في مركبه من السلاح حتى يوم سفوه فوقعت فلماجوة بسبب ذلك وعدنا الى المهل ولم ندخلها وكتبت للشاجرة بسبب ذلك وعدنا الى المهل ولم ندخلها وكتبت الى لا سبيل لاخذ السلاح وعدنا الى الموير معكمًا بذلك فكتب ان لا سبيل لاخذ السلاح وكدنا الى ملوك وسافوا منها في نصف ربيع الثان عام جسة واربعين

certaine quantité de bétel, de noix d'arec et de poisson. Je passai à Moloûc soixante et dix jours, et j'y épousai deux femmes. Moloûc est au nombre des îles les plus belles, étant verdoyante et fertile. Parmi les choses merveilleuses que l'on y voit, je remarquai qu'un rameau qui aura été coupé sur un de ses arbres, et planté en terre ou dans une muraille, se couvrira de feuilles et deviendra lui-même un arbre. Je vis aussi que le grenadier ne cesse d'y porter des fruits durant toute l'année. Les habitants de cette île craignirent que le patron Ibrâhîm ne les pillât au moment de son départ. En conséquence ils voulurent se saisir des armes que contenait son vaisseau, et les garder jusqu'au jour de son départ. Une dispute s'engagea pour ce motif, et nous retournâmes à Mahal, où nous ne débarquâmes pas. J'écrivis au vizir pour lui faire savoir ce qui avait eu lieu. Il envoya un écrit portant qu'il n'y avait pas de raison de prendre les armes de l'équipage. Nous retournames donc à Moloûc, et nous en repartimes au milieu du mois de rébi' second de l'apnée 745 (26 août 1344). Dans le mois de cha'ban de

ولى شعبان من هذه السنة تولى الوزير جبال الدين رجم الله وكانت السلطانة حاملاً منه فولدت اكر وفاته وتزوجها الوزيم عبد الله وسافرنا ولم يكن معنا رائس عارت ومسافة ما بين الجرائر وللعبر تلاتة ايام فسرنا نحن تسعة ايام وق التاسع مقها خرجنا ال جزيرة سيلان وراينا جبل سرنديب فيها ذاهيئ في السماء كانه عود دخان ولما وصلناها قال الجريبة أن هذا للرسي ليس في بلاد السلطان الذي يدخل التجاراً في بلادة لمناها المناها المناها التي شكرون وهو من النتاة المفسدين وله مراكب تقطع في الجحر تخففا أن نفراً. يمرساء تم اشتذت المرج تخففا الغون فقلت اللناخوذة الراخي

cette même année (décembre 1344) mourut le vizir Djemâl eddîn. La sultane était enceinte de lui et accoucha après sa mort. Le vizir 'Abd Allah l'épousa, Quant à nous, nous naviguâmes, n'ayant pas avec nous de capitaine instruit, La distance qui sépare les Maldives de la côte de Coromandel est de trois jours. Cependant nous voguâmes pendant neuf jours, et le neuvième nous débarquames à l'île de Ceylan. Nous apercumes la montagne de Sérendib, qui s'élève dans l'air comme si c'était une colonne de fumée. Quand nous arrivames près de cette île, les marins dirent : · Ce port n'est pas dans le pays d'un sultan dans les États duquel les marchands entrent en toute sureté; mais il se trouve dans ceux du sultan Airy Chacarouaty, qui est au noinbre des hommes injustes et pervers. Il a des vaisseaux qui exercent la piraterie sur mer. . En conséquence, nous craignimes de descendre dans sou port; mais, le vent ayant augmenté, nous redoutâmes d'être submergés, et je dis au patron : « Mets-moi à terre, et je prendrai pour toi un saufالى الساحل وانا آخذ لك الامان من هذا السلطان ففعل ذلك وانزلني بالساحل فاتأنأ أكلقار فقالوا ما انتم فاخبرتهم ان سلف سلطان المعبر وصاحبه جئت لزيارته وان الذي في المركب هدية لعيفذهبوا الى سلطانهم فاعطوه بذلك فاستدعاني فذهبت له الى مدينة بطَّالة وصبط اسمها بغتج البآء الموحدة والطآء المهل وتشديدها وي حضرته مدينة صغيرة حسنة عليها سور خشيب وابراج خشب وجميع سواحلها مملوة بأعواد القرفة تأتى بها السيول فتجتمع بالساحل كانها الروابي ويجلها إهل المعبر والمليبار دون عمن الد انهم يهدون السلطان في مقابلة ذلك الثوب ونحوة وبين بلاد المعمر وهذه للريرة مسيرة يوم وليلة وبها ايضا من خشب البقم كثير ومن العود conduit de ce sultan. » Il fit ce que je lui demandais et me déposa sur le rivage. Les idolâtres s'avancèrent au-devant de nous et dirent : « Qui êtes-vous? » Je leur appris que j'étais beau-frère et ami du sultan du Coromandel, que j'étais parti pour lui rendre visite, et que ce qui se trouvait à bord du vaisseau était un présent destiné à ce prince. Les indigènes allèrent trouver leur souverain et lui firent part de ma réponse. Il me manda, et je me rendis près de lui dans la ville de Batthâlah (Putelam), qui était sa capitale. C'est une place petite et jolie, entourée d'une muraille et de bastions de bois. Tout le littoral voisin est couvert de troncs de cannelliers entraînés par les torrents. Ces bois sont rassemblés sur le rivage et y forment des espèces de collines. Les habitants du Coromandel et du Malabar les emportent sans rien payer; seulement, en retour de cette faveur, ils font cadeau au sultan d'étoffes et de choses analogues. Entre le Coromandel et l'île de Ceylan, il y a une distance d'un jour et d'une nuit. On trouve aussi dans cette île beaucoup de hois de brésil, ainsi الهندى للعرون باللَّحٰي إِلَّا انَّه ليس كالقارى والعَاتُــلى وسنذكرة ،

ذكر سلطان سيلان واسعه ابرى شكروق بفتح الهموزة وسكن معتمم مفتوح وكان وسكن الباء وكسر الرآء ثمر يآء وشبى معهم مفتوح وكان مثله ورآء معلوة مكسورة ويآء وهو سلطان ترى في الحر رابت مرة وانا بالمعبر ماية مركب من مراكبه بين صغار وكبار وصلت الى هفالك وكانت بالمردى أعانية مراكب السلطان برحم السغر الى اليمن فامر السلطان بالاستعداد وحشد الناس لحماية اجفائه فيها تألو يقسوا من انتهاز الفوصة فيها قالوا أتما جمّنا في جاية مراكب لنا تسيم ايضا الى المهن ولما تسيم الما الما الما وقالت ال

que l'aloès indien, nommé alcalakhy (peut-être du grec αγάλλοκον), mais qui ne ressemble pas au kamāry, ni au kā-kouly. Nous en parlerons ci-après.

#### DU SULTAN DE CEYLAN.

On l'appelle Airy Chacarouaty, et c'est un souverain puissant sur mer. Je vis un jour, tandis que je me trouvais sur la côte de Coromandel, cent de ses vaisseaux, tant petits que grands, qui venaient d'y arriver, Il y avait dans le port buit navires appartenant au sultan du pays et destines à faire un voyage dans le Yaman. Le souverain ordonna de faire des preparatifs, et rassembla des gens pour garder ses vaisseaux. Lorsque les Céylanais désespérèrent de trouver une occasion de s'en emparer, ils dirent : Nous ne sommes venus que pour protéger des vaisseaux à nous appartenants, et qui doivent aussi se rendre dans le Yaman.

Quand j'entrai chez le sultan idolàtre, il se leva, me fit

واجلسنى الى جانبه وكلهنى باحسن كلامر وقال يغزل اتحابك على الامان ويكونون في صباختى الى ان يسافروا فأن سلطان المعبم بينى وبينه التحية ثم امر وانزال فاقت عنده ثلاثة ايامر في اصرام عظم متزيد في كلّ يوم وكان يفهم اللسان الغارسي ويتعبد ما احدثه به عن الملوك والبلاد ودخلت عليه يومنا وعنده جواهر كثيرة أن بها من مغاص الموهر الذي ببلاده واتحابه يميزون الغنيس منها من غيره فقال لى هل وايت معاص الموهر في البلاد التي جنّت منها فقلت له نعم وابتم بحيرة قيس وجوبرة كش الله لابي السّواملى فقال سعت بها ثم اخذ حيات منه فقال ايكون في تلك الموروة مثل

asseoir à son côté et me parla avec la plus grande bonté. · Que tes compagnons, me dit-il, débarquent en toute sûreté et qu'ils soient mes hôtes jusqu'à ce qu'ils repartent. Il existe une alliance entre moi et le sultan de la côte de Coromandel. » Puis il ordonna de me loger, et je restai près de lui pendant trois jours, avec une grande considération, qui augmentait chaque jour. Il comprenait la langue persane, et goûtait fort ce que je lui racontais touchant les rois et les pays étrangers. J'entrai cha ce prince un jour qu'il avait près de lui des perles en quantité, qu'on avait apportées de la pêcherie qui se trouve dans ses États. Les officiers de ce prince séparaient celles qui étaient précieuses de celles qui ne l'étaient pas. Il me dit : . As-tu vu des pêcheries de perles dans les contrées d'où tu viens? - Oui, lui répondis-je, j'en ai vu dans l'île de Keis et dans celle de Kech, qui appartient à Ibn Assaouâmély. - J'en ai ouî parler, · reprit-il; puis il prit plusieurs perles et ajouta : · Y at-il dans cette ile-la des perles pareilles à celles-ci? . Je repliصده نقلت له رايت ما هو دونها ناهجيه ذلك وقال في لك وقال في لك مند وصلت صدة الجويرة الآرائي القدم الكرعة قدم ادم عم مند وصلت صدة الجويرة الآرائي القدم الكرعة قدم ادم عم وهم يسمونه بابا ويسمون حوا ماما فقال صدة هيئ نبعت معك من يوصلك فقليت ذلك اربد ثم قلت لا وهذا المركب الذي مراكبك فقال تعم فها ذكرت ذلك لصاحب للمركب قال لى السافر حتى تعود ولو اقت سنة بسبيك فاخيرت السلطان بذلك فقال يقم في صافحتى حتى تعود فاعطان دولة بجلها بدده على اغتانهم وبعث متى اربعة من الجوكية الذين عادتهم عبيده على اغتانهم وبعث متى اربعة من الجوكية الذين عادتهم

quai: Je n'en ai vu que d'inférieures. Ma réponse lui plut, et il me dit : Elles t'appartiennent. Ne rougis pas, jouta-t-il, et demande moiceque tu voudras. Je repris donc: Je n'ai d'autre désir, depuis que je suis arrivé dans cette ile, que celui de visiter l'illustre Pied d'Adam. Jes gens du pays appellent ce premier homme bábé (père) et ils appellent Eve mama (mère). Cela est facile, répondit-il; nous enverrons avec toi quelqu'an qui te conduirs. — C'est ce que je veux, 1 lui dis-je; puis j'ajoutai: Je vaisseau daus lequel je suis veau se rendra en toute sûreté dans le Ma'bar (Coromandel), et quand je serai de retour, tu me reuverras dans tes vaisseaux. — Certes, répliqua-t-il.

Lorsque je rapportai cela au patron du navire, il me dit;

"le ne partirai pas jusqu'à ce que tu sois revenu, quand
meme je devrais attendre un an à cause de toi. "Je fis part au
sultau de cette réponse, et il me dit: "Le patron sera mon
hôte jusqu'à ce que tu reviennes. "Il me donna un palauquin que ses esclaves portaient sur leur dos, et envoya avec
moi quatre de ces digeuis auju ont coutume d'entreprendre

السغر كلُّ عام الى زيارة القدم وثلاثية من البراهية وعشرة من سائر احمامه وخسة عشر رجلا بجلون الزاد واما المآء فهو بتلك الطريق كثير ونزلنا ذلك اليوم على واد جزناه في معدية مصنوعة من قضب الخيزران ثم رحلنا من هنالك الى منار مندلى وصبط ذلك بكثم المم والنون والف ورآه مسكفة ومم مفتنوح ونون مسكن ودال مههل مفتوح ولام مكسور ويبآء مدينة حسنة في آخِر عالة السلطان اضافنا اهلها صيافة حسنة وصيافتهم مجول الحواميس يصطادونها بغابة هنالك ويأتنون بنها احيآء ويأتون بالارز والسمن وللوت والدجاج واللبن ولمرنر بهذه المدينة مسلما غير رجل خراساني انقطع بسبب مرضه فسافر معنا ورحلنا الى بسفدر سلاوات وضبطه بغتم البآء الموحدة وسكون النون وفتم البدال المهمل وسكون الرآء وفتح السبن المهمل واللام والواو والف وتآء معلوة بلدة annuellement un pèlerinage pour visiter le Pied; il y joignit trois brahmanes, dix autres de ses compagnons, et quinze hommes pour porter les provisions. Quant à l'eau, elle se trouve en abondance sur la route.

Le jour de notre départ, nous campâmes près d'une rivière, que nous traversàmes dans un bac formé de rameaux de bambous. De là nous nous rendimes à Ménâr Mendely, helle ville, située à l'extrémité du territoire du saltan, et dont la population nous traita dans un excellent festin. Ce repas consistait en jeunes buffles, pris à la chasse dans un hois voisin et ramenés tout vivants; en riz, beurre fondu, poisson, poules et lait. Nous ne vimes pas en cette ville de musulman, à l'exception d'un Khorāçānien, qui y citait resté pour cause de mahadie et qui nous accompagua. Nous partimes pour Bender Séláouat, petité ville, et, après

صعيرة وسافرها منها في اوعار كثيرة المياه وبها الفيئة الكثيرة الآمها لا توفيى الروار والغرباء وذلك بمركمة الشعج إلى عبد الله بن خفيف رجه الله وهو اول من ضقع هذا الطريق الى زيارة القدم وكان عولاء الله المهار يمنعون المسطمين من ذلك ويوفونهم ولا يواكلونهم ولا يبايعونهم فيها اتباق الشعج الى عبد الله ما ذكراة في السغر الاول من قتل الغيلة لاحتابه وسلامته من بينهم وجهل الغيل له على ظهرة صار الكارمن ذلك العهد يعظمون المسطمين ويدخلونهم دورام ويطعمون معهم ويطمئنون لهم بأهلهم واولادهم وهم الى الآن يعظمون الشعج المخلوة وهم الى الآن يعظمون الشعبة المحتورة هم الى الآن يعظمون الشعبة المحتورة هم الى الآن يعظمون الشعبة المعبد يعظمون الشعبة المعتمرة الشعبة الكبيرة م وصلنا الشعبة المحتورة الشعبة الكبيرة موسلنا

l'avoir quittée, nous traversames des lieux apres et pleins d'eau. On y trouve de nombreux éléphants, mais qui ne font pas de mai aux pèlerins, ni aux étrangers, et cela par la sainte influence du cheikh Abou 'Abd Allah, fils de Khafif, le premier qui ouvrit ce chemin pour aller visiter le Pied. Auparavant les infidèles empêchaient les musulmans d'accomplir ce pèlerinage, les vexaient, ne mangeaient ni ne commerçaient avec eux. Mais quand l'aventure que nous avons racontée dans la première partie de ces voyages (t. II, p. 86, 81) fut arrivée au cheikh Abou 'Abd Allah, c'est à savoir, le meurtre de tous ses compagnons par des éléphants, sa préservation, et la manière dont un éléphant le porta sur son dos, à dater de ce temps-là les idolâtres se mirent à honorer les musulmans, à les faire entrer dans leurs maisons et à manger avec enx. Ils ont même confiance en eux, en ce qui règarde leurs femmes et leurs enfants. Jusqu'à ce jour ils vénèrent extrêmement le cheikh susdit et l'appellent le grand cheikh.

بعد ذلك الى مدينة كنكار وضبط اسمها بعنم الكان الاولى وفتح النون والكان الثانية وآخره رآء وي حجيرة السلطان الثانية وآخره رآء وي حجيرة السلطان كبير بستى خور الباتوت لآن الباتوت يوجد به وتحارج صغدة للدينة مجيد الشوع عثمان الشيراري للعرب بساوى بشينين معممين بينها واو مضموم وسلطان هذه المدينة بشينين معممين بينها واو مضموم وسلطان هذه المدينة كولها بدورونه و يعظمونه وهو كان الدليل الى القدم فيا كولها يده ورجده صار الادتم اولاده وغلانة وسبب قطعم أنه دي بقرة وحكم كثار الهنود أنه من دي بقرة دي كمتلها و جُعدا و جدها وحرة وكان الشيخ عثمان معظمًا عندهم وجعدها وحرق وكان الشيخ عثمان معظمًا عندهم فقطعو لده ورجده واعطوه يجين بعض الاسواق ،

Cependant nous parvinmes à la ville de Conacâr, résidence du principal souverain de ce pays. Elle est construite dans une tranchée, entre deux montagnes, près d'une grande baie, que l'on appelle la baie des pierres précieuses, parce que des gemmes y sont trouvées. A l'extérieur de cette ville se voit la mosquée du cheikh 'Othman, le Chirazien, surnommé Cháoách (l'huissier). Le souverain et les habitants de la place le visitent et lui témoignent de la considération. C'est lui qui servait de guide pour aller voir le Pied. Quand on lui eut coupé une main et un pied, ses fils et ses esclaves devinrent guides à sa place. Le motif pour lequel il fut ainsi mutilé, c'est qu'il égorgea une vache. Or la loi des Hindous ordonne que celui qui a tué une vache soit massacré comme elle, ou enfermé dans sa peau et brûlé. Le cheikh 'Othman étant respecté de ces gens-là, ils se contentèrent de lui couper une main et un pied, et lui sirent cadeau de l'impôt levé sur un certain marché.

دكر سلطانها وهو يُعرَى باللّغار بضم الـكان ومنم الـنون والف ورآه وعنده الغيل الابيض لم ارق الدنيا فيلاً ابيض سواء يركبه ق الاعباد ويجعل على جبهته احجار الياتوت العظيمة واتفق له ان تام عليه اهل دولته وكملوا عينيه وولوا ولده وهو هنالك اهى ،

ذكر اليانوت واليانوت التعيب البهرمان أنما يكون بهذه البلدة فنه ما تُحرَم من الدر وهو عزير عندهم ومنه ما تِحلم عنه وجديرة سيالان يوجد اليانوت في تجييع مواضعها وفي مملكة فيشترى الانسان التطعمة منها وجعفر عن الهائوت فيجد احجازًا بيضا مشعبة وفي التي يتكون اليانوت في اجوافها

### DU SULTAN DE CONACAR.

Il est désigné par le nom de Conar, etapossède l'éléphant blanc. Je n'ai pas vu dans l'univers d'autre éléphant blanc. Le souverain le monte dans les solennités, et attache au front de cet animal de grosses gemmes. Il advint à ce monarque que les grands de son empire se soulevèrent contre tui, l'aveuglèrent et firent roi son fils. Quant à lui; il vit encore dans cette ville, privé de la vue.

## DES PIERRES PRÉCIEUSES.

Les gemmes admirables dites albahramán (rubis ou escarboucles) ne se trouvent que dans cette ville. Parmi elles il y en a que l'on tire de la baie, et ce sont les plus précieuses aux; yeux des indigênes; d'autres sont extraites de la terre. On rencontre des gemmes dans toutes les localités de l'île de Ceylan. Dans ce pays le sol tou'i entier constitue une propriété particulière. Un individu en achète une portion, et creuse afin de trouver des gemmes. Il rencontre des pierres blanches et ramifiées; c'est dans l'intérieur de ces pierres qu'est cachée la genme. فيعظيها للخاصين فيحكونها حتى تنغلق عن اهجار الباتوت شخصه الاجر ومنه الاصغر ومنه الارزق ويسمونه النبية بفتح النبون واللام وسكون الياء آخر الحرون وعادتهم ان ما بلغ ثمنه من احجار الياتوت الى ماية ضم بفتح الفآء والنفون فهو المسلطان يعتلى ثمنه وياخذه وما نقص عن تلك القهة فهو لاتحابه وصون ماية فام ستّة دائير من الذهب وجمعة النساء بحريرة سيلان لهن القلائد من الباتوت الملون وجمعلنه في ايديهن وارجلهن عوضاً من الاسورة والخلاضيل وجوارى السلطان يصنعن منه شبكة بمعلنها على روسهن واقد رايت على جمهة الفيل الابيض سبعة احجار منه كل حجر اعظم من بيضة الدجاجة ورايت عند السلطان ايرى شكرون سُكرجة

Le propriétaire lasemet à des lapidaires, qui la frottent jusqu'à ce qu'elle soit séparée des pierres qui la récèlent. Il y en a de rouges (rubis), de jaunes (topazes) et de bleues (saphirs), que l'on appelle neilem (nilem). La coutume des indigènes, c'est que les pierres précieuses dont la valeur s'élève à cent fanem sont réservées au sultan, qui en donne le prix, et les prend pour lui. Quant à celles qui sont d'un prix inférieur, elles demeurent la propriété de ceux qui les ont trouvées. Cent fanem équivalent à six pièces d'or.

Toutes les femmes dans I'île de Ceylan possèdent des colliers de pierres précieuses de diverses couleurs, elles en auctent à leurs mains et à leurs pieds, en guise de bracelets et de khalkháls (anneaux que les femmes passent à la cheville). Les concubines du sultan font avec ces gemmes un réseau qu'elles placent sur leur tête. J'ai vu sur le front de l'éléphant blanc sept de ces pierres précieuses, dont chacune était plus grosse qu'un œuf de poule. J'ai vu également près du sultan Airy Chacarouaty une écuelle de rubis.

على مقدار الكفّ من الباقوت فيها دهن العود يجعلت الحسب منهها فيقال ال عندنا ما هو انختم من دلك ثم سافرنا من كنكار فنولنا يمقارة تُعرَّن باسم أُسطا مجود اللوري بعدم اللام وكان من الصالحين واحتفر تلك للغارة في سنم جبل عند. خور صغير هنالك ثمر رحلنا عنها ونولنا بالخور للعرون تخور بموزند بالباء الموحدة وواو وزاى ونون وقاء وبوزند هر القدد ،

در القرود والقرود بتلك للجال كثيرة جدًّا وفي سود الالكوان لها الالوان لها الاناب طوال ولدكورها لحمي كما في الآدميسين واخبرق الشبخ عشان وولدة وسوائها انَّ هذه القرود لها

aussi grande que la paume de la main, et qui contenait de l'huile d'aloès. Je témoignai mon étonnement au sujet de cette écuelle; mais le sultan me dit: « Nous possédons des objets de la même matière plus grands que celui-là. »

Cependant nous partimes de Conacăr, et nous nous arrétâmes dans une caverne appelée du nom d'Ostha Mahmoud Alloûry. Ce personnage était au nombre des gens de bien; il a creusé cette caverne sur le penchant d'une montagne, près d'une petite baie. Après avoir quitté cet endroit, nous campames près de la baie nommée Khaour bouzneh (baie des singes). Bouzneh (en persan boûtineh) désigne la meime chose que alborod (plaired d'alkird, singe) en arabe.

#### DES SINGES.

Ces animant' sont très-nombreux dans ces montagnes; ils sont de couleur noire et ont de longues queues. Ceux qui appartiennent au sexe masculin ont de la barbe comme les hommes. Le cheikh 'Othmān, son fils et d'autres personnes m'ont racoutét que ces singes out un chef à qui ils مقدم تتبعد كاتّم سلطان يشدّ على راسد عصابة من اوراق الانجار وبتوكاً على عصاً وبكون عن يمينه ويسارة اربعة من القرود لها عصى بايديها والله ادا جلس القرّد المقدّم تقف القرود الاربعة على راسه وتأن أنّماء واولادة فتقعد بهي بعديه كلّ يوم وتأن القرود فتقعد على بُعد منه م يكلها احد القرود الاربعة فتنصرن القرود كلها ثم يأتي كلّ ورد منها عموزة او ليهونة الإسبه ذلك فياكل القرد المقدّم واخلاده والقرود الاربعة واخبرن بعض الجوكية أنّم بإلى القرود الاربعة بين يحدى مقدّمها وهي تتصرب أن بعض القرود طارعت وبرة بعد صوبة وكر لى الشقاب انه ادا فاطعي طفر قرد من هذه القرود بصبية لا تستطيع الدفاع عن نفسها طفرة وددن هذه القرود بصبية لا تستطيع الدفاع عن نفسها

obéissent comme si cétait un souverain. Il attache sur sa tête un bandeau de feuilles d'arbres et s'appuie sur un bàton. Quatre singes, portant des bâtons, marchent à sa droite et à sa gauche, et quand le chef s'assied, ils se tiennent debout derrière lui. Sa femelle et ses petits viennent et s'ascevent devant lui tous les jours. Les autres singes arrivent et s'accroupissent à quelque distance de lui; puis un des quatre susmentionnés leur adresse la parole, et tous se retirent; après quoi, chacun apporte une banane ou un limon, ou quelque fruit semblable. Le roi des singes, ses petits et les quatre singes principaux mangent. Un certain djogui m'a raconté avoir vu ces quatre singes devant leur chef et occupés à frapper un autre singe à coups de bâton, après quoi il la ui arrachèrent les poils.

Des gens dignes de foi m'ont rapporté que, quand un de ces singes s'est emparé d'une jeune fille, celle ci ne peut se dérober à sa lubricité. Un habitant de l'île de Ceylan m'a جامعها واخبرق بعض اهل هذه الجريرة انه كان بدارة قرد منها فدستات بنت له بعض البيوت فدخل عليها فصاحت به فغلمها قال ودخلنا عليها وهو بين رجليها فقتلناة ثمر كان رحيلنا الى خور الجيزان ومن هذا الخور اخرج ابو عيد الله بن خفيف اليانورتين التين اعطاف السلطان هذه المؤروة حسيما خصران في السفر الاول ثمر رحلنا الى موضع يعرن بعيت المجهوز وهو آخر العمارة ثم رحلنا الى مغارة بابا السين المهل وكسر الباء المرحدة ويآء مد وكان وكان السبيك بفتح السين الكام وانظم للمبادة هناك ،

raconté qu'il y avait chez lui un singe, qu'une de ses filles entra dans une chambre et que l'animal l'y suivit. Elle cria contre lui, mais il lui fit violence. Nous accourûmes près d'elle, continuait ce personnage, nous vimes le singe, qui la tenait embrassée, et nous le tuàmes.

Cependant nous partimes pour la baie des bambous, de laquelle Abou abd Allah, fils de Khafif, tira les deux rubis qu'il donna au sultan de cette lie, ainsi que nous l'avons raconté dans la première partie de ces voyages (t. II, p. 81); puis nous marchâmes vers un endroit nomme La Maison de la vieille, et qui se trouve à l'extréme limite des lieux habités. Nous en partimes pour la caverne de Bábá Thábir, qui était un homme de bien, et ensuite pour celle de Sébic. Ce Sébic a été au nombre des souverains idolâtres et s'est retiré en cet endroit pour s'y livrer à des pratiques de dévotion.

1.0

الحكر العُلَق الطبار وبهذا الموضع رابنا العلق الطبار ويسمونه الرابي والاثمر ويكون بالانجار وللمشاسس التي تقرب من الماء فاذا قرب الانسان منه وثب عليه نحيشا وقع من جسدة خرج منه الدم الكثير والناس يستعدون له اللهون يعصرونه عليه فيسقط عنهم وجردون الموضع الذي يقع عليه بسكين خشب معدّ لذلك ويذكر أن بعض الزوار يقع عليه بسكين خشب معدّ لذلك ويذكر أن بعض الزوار عليه اللهون فندن دمه ومات وكان اسمه بابا خوزي بالحاء عليها اللهون فندن دمه ومات وكان اسمه بابا خوزي بالحاء للمتحمم المادور والزاي وهنالك مغارة ثنسب اليه ثمر رحلنا الل السبع مغارات ثم الى عقبة اسكندر وثم مغارة الاصغهال

### DE LA SANGSUE VOLANTE.

Dans ce lieu-là nous vîmes la sangsue volante, que les indigènes appellent zoloù. Elle se tient sur les arbres et les herbes qui se trouvent dans le voisinage de l'eau, et quand un homme s'approche d'elle, elle fond sur lui. Quelle que soit la place du corps de cet individu sur laquelle tombe la sangsue, il en sort beaucoup de sang. Les habitants ont soin de tenir prêt, pour ce cas, un limon dont ils expriment le jus sur le ver, qui se détache de leur corps; ils raclent l'endroit sur lequel il est tombé avec un couteau de bois destiné à cet usage. On raconte qu'un certain pèlerin passa par cette localité, et que des sangsues s'attachèrent à lui. Il montra de l'impassibilité, et ne pressa pas sur elles un citron; aussi tout son sang fut épuisé et il mourut. Le nom de cet homme était Bâbâ Khoûzy, et il y a là une caverne qui porte le même noni. De ce lieu nous nous rendîmes aux sept cavernes, puis à la colline d'Iskender (Alexandre). Il y a ici la grotte dite d'Alisfahany, une source d'eau et un château

وعين ماء وقلعة غير عامرة تعتها.خور يعرن بغوطة كأه عارفان وهناك مغارة النارنج ومغارة السلطان وهندها دروازة لإبل أى بابه ء

ذكر جبل سونديب وهو من اعلى جبال الدنيا رايناه من الحر وبيننا وبينه مسيرة تسع ولما صعدناه كنّا نرق التحاب استدل منّا تد حال بينننا وبين روّية اسقاء وفيه كثير من الانجار التي لا يسقط لها ورق والازاهير الملوّسة والورد الاجم على تدر آلك ويرقون ال أن ذلك الورد كتابة يُقرا منها اسم الله واسم رسواء عم وي للبل طريقان الى المدها احداثا

inhabité, sous lequel se trouve une baie appelée Le Liea de la submersion des contemplatifs. Dans le même endroit se voient la caverne de l'orange et celle du suffan. Près de celle-ci est la porte (derwâzeh en persan, bûb en arabe) de la montague.

# DE LA MONTAGNE DE SÉRENDÎB (PIC D'ADAM).

C'est une des plus hautes montagues du monde; nous l'aperçûmes de la pleine mer, quoique nous en fussions séparés par une distance de neuf journées de marche. Pendant que nous en faisions l'ascension, nots voyions les nuages audessous de nous, qui nous dérobaient la vue de sa partie inférieure. Il y a sur cette montagne beaucoup d'arbres de l'espèce de ceux qui ne perdent pas leurs feuilles, des fleurs de diverses couleurs, et une rose rouge aussi grande que la paume de la main. On prétend que sur cette rose il y a une inscription dans laquelle on peut lire le nom i du Dieu très-haut et celui de son prophète. Sur le mont il y a deux chemins qui conduisent au Pied d'Adam. L'un

يعرن بطريق بابا والآخر بطريق ماما يعنون آدم وحواء عليها السلام فاما طويق ماما فطريق سهل عليه يرجع الروار اذا رجعوا ومن مضى عليه فهو عندهم كمن لمريزر واما طويق بابا فصعب وُهُر للرَق وق اسفل للجيل حيث دروارته مفارة كنسب ايضا الاسكندر وعين مآء وحت الاولون في للجيل شبه درج يصعد عليها وغرزوا فيها اوتاذ للديد وعلقوا منها السلاسل ليقسك بها من يصعده وفي عشر سلاسل شنتان في اسفل للبل حيث الدروازة وسبع متوالية بعدها والعاشرة في سلسلة للبل حيث الدروازة وصبع متوالية بعدها والعاشرة في سلسلة الشهادة لان الانسان اذا وصل اليها ونظر الى اسفل للبل

est connu sous le nom de Chemin du père, et l'autre sous le nom de Chemin de la mère. On désigne ainsi Adam et Éve. Quant à la route de la mère, c'est une route facile, par laquelle s'en retournent les pèlerins; mais celui qui la prendrait pour l'aller serait regardé comme n'ayant pas fait le pèlerinage. Le chemin du père est àpre et difficile à gravir. Au pied de la montagne, à l'endroit où se trouve sa porte, est une grotte qui porte aussi le nom d'Iskender, et une source d'eau.

Les anciens ont taillé dans le roc des espèces de degrés, à l'aide desquels on monte; ils y ont fiché des pieux de fer, auxquels on a suspendu des chaînes, afin que celui qui entreprend l'ascension puisse s'y attacher. Ces chaînes sont au nombre de dix, savoir: deux au bas de la montagne, à l'endroit où se trouve la porte, sept contigués les unes aux autres, après les deux premières; quant à la dixième, c'est la chaîne de la profession de foi (musulmane), ainsi nommée parce que l'individu qui y sera arrivé et qui regardera en bas de la montagne sera saisi d'hallociation et, de peur de

السلسلة وجدت طريقاً مبهلاً ومن السلسلة العاشرة الى مام مغارة للخصر سبعة اميال وفي ق موضع فسيع عندها عين مام تنسب البد ايفنا ملآي بالحوت ولا يصطاده احد وبالقرب منها حوضان مخونان في الجارة عن جنبتى الطريق ومغارة الخضم يترك الروار ما عندهم ويصعدون منها ميلين الى اعلى البمل حيث القدم ع

ذكر القدم واثر القدم الكريمة قدم ابينا آدم صلعم ف مخرة سودآء مرتفعة يموضع فسيم وقد غاصت القدم الكريمة في العضرة حتى عاد موضعها منضغضًا وطولها احد عشر شبرًا واتى اليها اهل الصين قديمًا فقطعوا من العضرة موضع الإبهام tomber, il récitera les mots : « J'atteste qu'il n'y a d'autre dieu que Dieu, et que Mahomet est son prophète. » Quand tu auras dépassé cette chaîne, tu trouveras un chemin mal entretenu. De la dixième chaîne à la caverne de Khidhr, il v a sept milles. Cette caverne est située dans un endroit spacieux, et elle a près d'elle une source d'eau remplie de poissons, laquelle porte aussi le nom de Khidhr. Personne ne pêche de ces poissons. Dans le voisinage de la caverne, il y a deux bassins creusés dans le roc, de chaque côté du chemin. C'est dans la grotte de Khidhr que les pèlerins laissent ce qui leur appartient; de là ils gravissent encore deux milles jusqu'à la cime du mont, où se trouve le pied.

#### DESCRIPTION DU PIED.

La marque du noble pied, celui de notre père Adam, se voit dans une roche noire et haute, et dans un endroit spa-\*cieux. Le pied s'est enfoncé dans la pierre, de sorte que son emplacement est tout dépriné; sa longueur est de onze empans. Les habitants de la Chine y vinrent jadis; ils ont coupé dans la pierre la place du gros orteil et de ce qui l'avoiوما يليه وجعلوه في كنيسة يمدينة الريتون يقصدونها من التصم لللاد وفي التخرة حيث القدم تسع حُكر محوتة يحيد الدّوم تسع حُكر محوتة يحيد الرُوار من اللقار فيها الذهب واليوانيت والجواهر فترى الفقرآء اذا وصلوا مغارة الخصر يتسابقون منها لاحد ما بالخُكم ولم تحد نحن بها إلا يسير حُيرات وذهب اعطيناها الدليل والعادة أني يقم الروار معارة الخصر ثلاثة ايم يانون فيها الى المقدم عُدوة وعشيا وكذلك فعلنا ولما تحت الايام الثلاثية عددا على طريق ماما فنزلنا بمعارة شم وهو شيت بن آدم عليها السلام ثم الى خور السبك ثم الى قرية كرملة بصم عليها السراء المودن الرآء وضم للم ثم الى توية جبركاوان بفتح الجام الراء وضم للم ثم الى توية جبركاوان بفتح الجام والباء الموحدة وسكون الرآء وضع الماتح الكان والواو وآخرة فون

sine, et ont déposé ce fragment dans un temple de la ville de Zeitoûn (Tseu-thoung), où ils se rendent des próvinces les plus éloignées. Dans la roche où se trouve l'empreinte du pied, on a creusé neul trous, dans lesquels les pélerins idolatres déposent de l'or, des pierres préciseuse et des perles. Tu pourras voir les fakirs, quand ils seront arrivés à la grotte de Khidhr, chercher à se devancer les uns les autres, pour prendre ce qu'il y a dans les creux. Pour nous, nous ny trouvàmes que quelques petites pierres et un peu d'or, que nous donnâmes à notre guide. C'est la coutume que les pélerins passent trois jours dans la caverne de Khidhr, et que, durant ce temps, ils visitent le pied matin et soir. Nous flues de même.

Lorsque les trois jours furent écoulés, nous nous en retournâmes par le Chemin de la mêre, et nous campânes \* près de la grotte de Cheim, qui est le même que Cheith (Seth), fils d'Adam. Nous nous arrêtâmes ensuite près de la baie des poissons, des bourgades de Cornolalt, de Djeher-

ثم الى قرية دل دينوة بدالين مهلين مكسورين بينها لام مسكّن ويآء مدّ ونون مفتوح وواو مفتوح وتآء تأنيث ثمّ الى ترية آت تلنجة بههزة مفتوحة وتآء مثناة مسكنة وتأن ولام مفتوحيين ونون مسكن وجيم مفتوح وهنالك (كان) يشتي (1) الشيخ ابو عبد الله بن خفيف وكلُّ هذه القرى والمفازل في بالجبل وعند اصل الببل في هذا الطريــق درخت روان ودرخت في بفتح الدال المهمل والرآء وسكون الفآء للمجمر وتاآء معلوة وروان بفتم الرآء والواو والف ونون وهي مجرة عادية لا يسقط لها ورق ولم ارمن راى ورقها( العيرفونها ايضا بالماشية لان الناظر اليها من اعلى الجبل يراها بعيدة منه عربيبة من اسغل لجبل والناظر اليها من اسغل لجبل يراها بعكس ذلك ورايت هذالك جملة من الجوكيين ملازمين اسفل الجبل ينتظرون سقوط ورقها وهي بحيث لا يمكن التوصل اليها البتة ولهمر câouân, de Dildinéouch et d'Atkalendjeh. C'est dans cette dernière localité que passait l'hiver le cheikh Abou 'abd Allah, fils de Khafif. Toutes ces bourgades et ces stations sont situées dans la montagne. Près du pied de celle-ci, dans ce même chemin, se trouve Dérakht (dirakht) rewân · l'arbre marchant, · qui est un arbre séculaire, duquel il ne tombe pas une seule feuille. Je n'ai rencontré personne qui ait vn ses feuilles. On le désigne aussi sous le nom de mâchiah (marchant), parce que l'individu qui le considère du haut de la montagne le juge placé à une grande distance de lui et rapproché du pied de cette montagne, tandis que celui qui le regarde du bas de celle-ci, le croit dans une position tout opposée. J'ai vu en cet endroit une troupe de djoguis qui ne quittaient pas le pied du mont, attendant la chute des feuilles de cet arbre. Il est placé dans un lieu

أكاديث في شانها من كللتها أن من أكل من أوراقها عاد له الشباب إن كان شبختا وذلك بأطال وتحت عذا الجبل الخور الشباب إن كان شبختا وذلك بأطال وتحت عذا الجبل الخور العين شديد الرزقة ورحلنا من هذالك يومين الى مدينة دينور وصبط اسمها بدال مهها مكسور وياء مدّ ونون وواو مفتوكين ورزاً مدينة عظهة على البصر يسكنها التجار وبها الصمام والجوكية ونحو جسماية من النساء بنات الهنود وبغني كل المام ليلة عند الصام ومرقصين والدينة وتجابيها وقلّ على الصمام وكلّ من بالله يشتري كلّ المامة ومرقصين والدينة وتجابيها وقلّ على الصمام وكلّ من باللهنية ومن يرد عليها يأكلون من ذلك والصمام من ذهب على قدر الآدي وق موضع العيندين منه يأتوتشان من il n'est en'aucune manière possible de l'atteindre. Les

ou il n'est en accune manière possible de l'atenibre. Les diolatres débitent à son sujet des mensonges, au nombre desquels est celuici : quiconque mange de ses feuilles recouvre la jeunesse, quand bien même il serait un vieillard. Mais cela est faux.

Sous cette montagne se trouve la grande haie d'où l'on tire les pierres précieuses. Ses eaux paraissent aux yeux extrémement bleues. De cet endroit nous marchâmes pendant deux jours jusqu'à la ville de Dinéwer, qui est grande, située près de la mere thabitée par des marchands. On y voit dans un vaste temple une idole qui porte le même nom que la ville. Il y a dans ce temple environ mille brahmanes et djoguis, et environ cinq cents femnies, nées de pères idolâtres, lesquelles chantent et dansent toutes les nuits devant la statue. La ville et ses revenus sont la propriété particulière de l'idole; tous ceux qui demeurent dans le temple et ceux qui le visitent sont nourris là-dessus. La statue est d'or et de la grandeur d'un homme. Elle a, en

عظيمتان اخبرت البها تعين بالليل كالقنديلين ثم رحلنا ال مدينة قال بالقان وكسر اللام وفي صغيرة على سقة فراج من يدينو روبا رجل من للسلامي يعين بالناخودة ابراهم المانا على وصغة ورحلنا ألى مدينة كلنبو وضبط المها بغتي ألكان واللام وسكّن النون وضم الهاء الموحدة وواو وفي من احسن بلاد سرنديب واكبرها وبها يسكن الوزيز حاكم فوصلنا بعد كلامة ابان معالمة وقد تقدم ذكرها وحفاله الله سائنة من المبشقة ثم رحلنا ال سطانها الذي تقدّم ذكره ووجدت الناخودة ابراهم في انتظاري فسافرا بقصد بلاد للمعبر وقويت الرح وكاد الماء يدخل في للركب ولد بكن لنا رأس عارت عو وطائا ال مجازة بدعو المنا المجازة

place d'yeux, deux grands rubis, et l'on m'a rapporté qu'ils éclairaient durant la nuit comme deux lanternes.

Cependant nous partimes pour la ville de Kàly, qui est petile et à six parasanges de Dinéwer. Il s'y trouve un musulman, appélé le patron de navire Ibràhim, qui nous traita dans son habitation. Nous nous mimes en route pour la ville de Calephou (Colombo), uncels plus bellest etdes plus grandes de l'ile de Sérendih. C'est là que demeure le vizir prince de la mer, Djàlesty, qui a près de lui environ cinq cents Abyssins. Trois jours après avoir quitté Calenbou, nous arrivàmes à Batthàlah, dont il a déjà été question. Nous en visitàmes le sultan, dont il a été parlé c'dessus. Je trouvai le patron de navire Ibràhim qui m'attendait, et nous partimes pour le pays du Ma'bar. Le vent devint fort, et l'eau fut sur le point d'entrer dans le vaisseau. Nous n'avions pas de capitaine instruit. Nous arrivàmes ensuite près de certaines roches, et peu s'en fallut que le vaisseau ne s'y

لاد المركب بنكسر فيها ثم دخلفا بحرًا قصيرًا فتجلس المركب ورايضا الموت عباناً ورى الناس بما معهم وتوادعوا وقطعفا صارى المركب فرميضا به وصفع الحرية معدية من الخشب وكان ببيننا وبين البر فرعضان فاردت أن انزلي المعدية وكان لى جاريتان وصاحبان من اتحال فقالا التنزل وتتركنا فآثرتهما على نفسي وقلت انزلا انتها والجارية الني احبها فقالت الجارية أن احسن السباحة فاتعلق تحبل من حبال المعدية واعوم معهم فنول رفيقاي واحدها أن مجد بن فرحان التوزري والآخر رجل مصرى والجارية معهم والاخرى تسبح وربط الحرية في المعدية حبالاً وسنحوا بها وجعلت معهم ما عتر الحرية المعرية ما عر

brisåt; puis nous entràmes dans une eau peu profonde, le bâtiment toucha, et nous vînres la mort de très-près (littér. de nos propres-yeux). Les passagers jetèrent à la nier ce qu'ils possédaient et se firent leurs adieux. Nous coupâmes le mât du navire et le lancâmes à l'eau; les marins construisirent un radeau avec des planches. Il y avait entre nous et la terre une distance de deux parasanges. Je voulus descendre dans le radeau. Or j'avais deux concubines et deux compagnons. Ceux-ci me dirent : « Descendras-tu et nous abandonneras-tu? Je les préférai à moi-même et je leur dis : Descendez tous deux, ainsi que la jeune fille que j'aime. L'autre jeune fille dit : « Je sais bien nager, je m'attacherai à une des cordes du bac et je nagerai avec ces gens-là. Mes deux camarades descendirent; un d'eux était Mohammed, fils de Ferhan Attaonzéry, et l'autre, un Égyptien. Une des jeunes filles était avec eux , la seconde nageait. Les marins lièrent des cordages au radeau et s'en aidèrent pour nager. Je mis près de ces gens-là ce que je possédais de précieux,

على من المناع والجواهر والعنبر فوصلوا الى المرسلين لان الربح كانت تساعدهم واقت بالمركب ونزل صاحبه الى البرعلى الدقة وشرع البحرية في قبل اربع من للعادى نجآء الليل قبل غامها ودخل معنا المآء فصعدت الى للوخر واقت به حتى الصباح وحبنيد حآء الينا نغر من اللغار في تارب لهم ونزلنا معهم الى الساحل ببيلاد للمعبر فاعضناهم أنا من اصحاب سلطانهم وهم تحت دمته فكتبوا اليه بذلك وهو على مسيرة يومين في العزو وكتبت انا البه اعظم عا انفق على وادخلنا إولائك اللغار الى غيضة عظهة فاتونا بناكهة تشهم البطع يشوها شجر المغل في داخلها شبه شطئ ضيمه عسلية

en meubles, joyaux et ambre. Ils arrivèrent à terre sains et saufs, car le vent leur venait en aide. Pour moi, je restai sur le vaisseau, dont le patron gagna la terre sur une planche. Les marins entreprirent de construire quatre radeaux; mais la nuit survint avant qu'ils fussent achevés, et l'eau nous envahit. Je montai sur la poupe et y restai jusqu'au matin. Alors plusieurs idolâtres vinrent nous trouver dans une barque qui leur appartenait. Nous descendimes avec eux sur le rivage, dans le pays du Ma'bar, et nous leur apprimes que nous étions au nombre des amis de leur sultan, à qui ils payaient tribut. Ils lui écrivirent pour lui donner avis de cela. Le souverain était occupé à faire la guerre aux infidèles, à deux journées de distance ; je lui envoyai une lettre pour lui annoncer ce qui m'était arrivé. Les idolàtres en question nous firent entrer dans un grand bois, et nous apportèrent un fruit qui ressemble à la pastèque et que porte l'arbre de mokl (doûm ou palmicr nain). Ce fruit renferme une espèce de coton qui contient une substance mielleuse, que l'on extrait, et dont on fabrique يستضرجونها ويصنعون منها حلوآه يسترنها التل وق تشبه السكر واتوا بسمك طيب واقمنا ثلاثة ايام ثم وصل من جهة السلطان امير بعرن بقر الدين معه تهاعة فرسان ورجال ورجاد والدولة وبعشرة افراس فرحيت ورحيب الساب المركب واحدى للجاريتين وجلت الاخرى في الدولة ووصاحب المركب وحدث شركاتو وصبط اسمه بفتح الهآء وسكون. الرآء وفتح الكان والله وتآء معلوة مصمومة وواو وبتمنا به وتركت فيم الجواري وبعض الغطان والاسحاب ووصانا في اليوم الثاني الى تعدة السطان ،

دُكر سلطان بلاد المعبر وهو غيات الدين الداسغان وكان في اول امره نارسا من فُرسان الملك تجير بن ابن الرجا احد خدّام السلطان محد شعر خدم الامير حاق بن

une patisserie nonmée tell et pareille au sucre. On nous servit encore du poisson excellent. Nous restàmes là trois jours, au bout desquels arriva, de la part du sultan, un émir appelé Kamar eddin, et accompagné d'un détachement de cavaliers et de fantassins. Ils amenaient un palanquin et dix chevaux. Je montai à cheval, ainsi que mes camarades, le patron du navire et une des deux jeunes filles; l'autre fuit portée dans le palanquin. Nous parvinnes au fort de Hercàtoù (Arcote), dans lequel nous passames la nuit. J'y laissui les jeunes filles, une partie de mes esclaves et de mes compagnons. Le second jour nous arrivàmes au camp du sultan.

# DU SULTAN DU PAYS DE MA'BAR.

C'était Ghiyâth eddîn Addâméghâny, et, dans le principe, il était cavalier au service de Melic Modjir, fils d'Abou'rredjâ, un des officiers du sultan Mohammed; puis îl servit l'émir السيد السلطان جلال الدّين ثم ول الملك وكان يدى سراج الدين قبله فلما ولى تسمى<sup>(1)</sup> غياث الدين وكانت بلاد للعمر خت حكم السلطان مجد ملك دهل ثمر ناربها صهري الشويف جلال الدين احسن شاء وملك بها خسمة اعوام ثمر مُثل وولى احد أمراته وهو علاء الدين أديجى بشهم الهرة وفتح الدال المهمز وعلاء الدين أديجى بشهم اموالا الجم فلك سفة ثم خرج الى غرو اللفار اخذ لهم اموالا كثانية فهروجهم وقتل مفهم مقتلة عظيمة واتفق بوم تقدل الثانية فهروجهم وقتل مفهم مقتلة عظيمة واتفق بوم تقدل المهم ان رفع المفتر عن راسه ليشوب فاصابه سهم غرب فات من حينة فولوا صهرة تقطب الذين ثمر لم يجدوا سيرت الهظنر، fils du seivel sultan Dielal eddin. Enfin. il fut in

Hàdiy, fils du seiyd sultan Djelâl eddin. Enfin, il fut investi de la royauté. Avant cela il s'appelait Siràdj eddin; mais à partir de son avénement il prit le nom de Ghiyâth eddin. Auparavant le pays de Ma'bar avait été soumis à l'autorité du sultan Mohammed, roi de Dihly. Dans la suite, mon beau-père, le chérif Djelâl eddîn Ahçan Châh, y excita nn soulèvement et y régna pendant cinq ans, après quoi il fut tué et remplacé par un de ses émîrs, 'Alà eddin Odeidjy, qui gouverna une année. Au bout de ce temps, il se mit en marche pour combattre les infidèles, leur prit des richesses considérables et d'amples dépouilles, et revint dans ses États. L'année suivante, il fit une seconde expédition contre les idolâtres, les mit en déroute et en massacra un grand nombre. Le jour même où il leur fit éprouver ce désastre, le hasard voulut qu'il retirât son casque de dessus sa tête, afin de boire; une stèche lancée par une main inconnue l'atteignit et il mourut sur-le-champ. On mit sur le trône son gendre Kothb eddîn; mais comme on n'approuva pas sa فقتلوه بعد اربعين يوماً وولى بعده السلطان غيات الدين وتدوج بنت السلطان الشريف جلال الدين التي كنت متروجاً اختها بدهلي ،

دَكر وصولى الى السلطان غيات الدين ولما وصلفا الى قرب من مغزله بعت بعض الخياب لتلقيفا وكان تاعداً في بهج خشب، وعادتهم بالهند كلها ان لا يدخيل احد على السلطان دون خُف ولم يكن عندى خَف فاعطان بعض اللغار خفا وكان عناك من المسطين جماعة فتعبت من كون الكافر كان التم مُرُوّةً منهم ودخلت على السلطان فامرني بالجلوس ودعا القادمي كانج صدر الزمان بها، الدين وافرقي في جواره في شادة من الاخبية وهم يستمونها الخيام وبعث بالغرض أن conduite, on le tua au bout de quarante jours. Le sultan Ghiyāth eddin fut investi de l'autorité, il épouss la fille da sultan et chért fi jelài eddin, celle-là même dont javais sultan et chért fi jelài eddin, celle-là même dont javais

RÉCIT DE MON ARBIVÉE PRÈS DU SULTAN GHIYÂTH EDDÎN.

épousé la sœur à Dihly.

Lorsque nous parvimmes dans le voisinage de son campement, il envoya à notre rencontre un de ses chambellans. Le sultan était șasis dans une tour de bois. C'est la coutume-dans toute l'Inde, que personne n'entre sans bottines chez le souverain. Or je n'en avais pas, mais un idolătre m'en donna, quoiqu'il y eût en cet endroît un certain nombre de musulmans. Je fus surpris que l'idolâtre eût montré plus de générosité qu'eux. Je me présentai donc devant le sultan, qui m'ordonna de m'asseoir, manda le kâdhi et pêlerin Sadr azzémán (le chef de l'époque) Béhà eddin, et me logea dans trois tentes situées dans son voisinage. Les habitants de ce pays appellent ces tentes khýsm (pluriel de khaīmah).



وبطعامهم وهو الارز والشم وعادتهم هغالك ان يسقوا اللبي الرائب على الطعام كما يغعل ببلادنا ثم اجتمعت به بعد ذلك والمتبدئة أنه أمر جوارًا درديمة المهل وأن يمبعت الجيش البها فاحد في ذلك بالعزم وعتى المراقب لذلك وعتى الهديمة السلطانية والخلاج الوزيراء والامراء والعطايا لهم وفرين الى قحد نقد نكاح جميع (نكاحه مع) أخّت السلطانية وامر بوسي تخذت مراكب بالصدقة لفقرآم الجزائر وقال لى يمروجوعك بعد خسة المحدقة المحقولة للا قائد الصرخواجة سراكب بعد خسة المحرقة المحرقة المهرمين الآن معراكب المعلولة المحرقة المحر

Le sultan m'envoya des tapis, ainsi que les mets en usage dans le pays, c'est-à-dire du riz et de la viande. La coutume en cet endroit consiste à servir du lait aigri après le repas ainsi qu'on fait dans nos contrées.

Apriles tout cela, jeus une entrevue avec le sultan et lui proposai l'affaire des iles Maldives et l'envoi d'une armée dans cès iles. Il forma la résolution d'accomplir ce projet, et désigna pour cela des vaisseaux. Il destina un présent à la souveraine des Maldives, des robes d'honneur et des dons aux émirs et aux vizirs. Il me confia le soin de rédiger son contrat de mariage avec la sœur de la sultane; enfin, il ordonna de charger trois vaisseaux d'aumônes pour les pauvres des îles et me dit: -Tu reviendras au hout de cinqiours. L'amiral Khodjah Serlec lui dit: -Il ne sera possible de se rendre dans les les Maldives qu'après trois mois révolus à partir de ce moment. Le sultan reprit en s'adressant à moi - Puisqu'il en est ainsi, viens à Fatan, afin que nous terminions cette eryédition-ci, et que nous retour-

ومنها تكون للركة فاقت معه بخلال ما بعثت عن الجوارى والاتصاب ،

ذكر ترتيب رحياد وشنيع نعاد في قتل النسآد والولدان وكانت الارض التي نسكلها غيضة واحدة من الانجار والقصي جميت لا يسئلها احد نامر السلطان اللي يكون مع كل واحد من في الجيش من كبير وصغير تادوم لقطع ذلك نادا نزلت المحالة ركب إلى الغابة والناس معد فقطعوا تلك الانجار من غدوة النهار إلى الروال ثم يُونَى بالطعام فياكل جميع الناس طائلة بعد أخرى ثم بعودون إلى قطع الانجار إلى العشي وكل من وجدوه من الكفار في الغيضة اسروه وصفعوا خشبة

nions dans notre capitale de Moutrah; c'est de là que l'on partira. • Je séjournai donc près de lui, et, en attendant, je mandai mes concubines et mes camarades.

RÉCIT DE L'ORDRE DE LA MARCHE DU SULTAN, ET DE SA PATEUSE CONDUITE EN TUANT DES FEMMES ET DES ENPANTS.

Le terrain que nous devions traverser était un bois formé d'arbres et de roseaux, et tellement touffu que personne ne pouvait le parcourir. Le sultan ordonna que chacun des individus composant l'armée, grand ou petit, emportât une bache pour couper ces obstacles. Dès que le camp eut été dressé, il s'avança à cheval vers la forêt, en compagoie des soldats. On abatiti les arbres depuis le matin jusque vers midi. Alors on servit des aliments, et tout le monde mangea, troupe par troupe; après quoi on se remit à couper des arbres jusqu'au soir. Tous les idolâtres que l'on trouva dans le hois, on les fit prisonniers; on fabriqua des pieux aiguisés à leurs deux extrémités et



محددة الطرفين نجعلوها على كتفيد بجلها ومعد امرات واولاده ويوق بهم الى التعلق وعادتهم أن يصنعوا على التعلة سورًا من خشب يكون له اربعة ابواب ويسمونه الكشكر بفتم الكَافين وسكون التآء المعلوة وآخِرة رآء ويصفعون على دار[1] السلطان كتكرًا ثانيًا ويصنعون خارج الكتكر الاكبر مصاطب. ارتفاعها نحو نصف تامة ويوقدون عليها النار بالليل ويجيت عندها العبيد والمشآءون ومع كلّ واحد منهم حُرّمة من رقيق القصب فاذا أن أحد من الكفّار ليضربوا على الحدّة ليلاً اوقد كلُّ وأحد منهم الحرصة التي بيدة فعاد الليل شب النهار للثرة الضياء وخرجت الغرسان في اتباء اللغار فاذا كان عفد الصباح قسم الكفار للماسورون بالامس اربعة اقسام وأتى on les plaça sur les épaules des captifs, afin qu'ils les portassent. Chacun était accompagné de sa femme et de ses enfants, et on les amena ainsi au camp. La coutume de ces peuples, c'est d'entourer leur campement d'une palissade munie de quatre portes, et qu'ils appellent catcar. Ils disposent autour de l'habitation du souverain un second catcar; en dehors de la principale enceinte, ils élèvent des estrades hautes d'environ une demi-Lrasse et y allument du feu pendant la nuit. Les esclaves et les sentinelles passent la nuit en cet endroit; chacun d'eux tient un faisceau de roseaux très-minces, et quand quelques infidèles s'approchent afin d'attaquer le camp durant la nuit, tous ces gens-là allument le fagot qu'ils ont dans leurs mains. Grâce à l'intensité de la lumière, la nuit devient semblable au jour, et les cavaliers sortent à la poursuite des idolâtres.

Or, dès que le matin fut arrivé, les Hindous qui avaient été faits prisonniers la veille furent partagés en quatre troupes, dont chacune fut amenée près d'une des portes du الى كل باب من ابواب اللتكر بقسم منهم فركزت الفكتب الى كانوا بجلونها بالامس عنده ثم ركزوا فيها حتى تنفذهم ثمر تدخيج نسبارهم وبريطين بشعورهن الى تلك الخشبات ويدذيج الاولاد الصغار في حيورهن ويتركون هنالك وتدنزل الحداة ويشتغلون بقطع غيضة اخرى ويصنعون عن اسروه كذلك امر شنيع ما عفته لاحد من لللوك وبسبيم عجل الله حيدة ولقد رايته يوما والقاضى عن يمينه وانا عن شهاله وهو ياكل معنا وقد أن بكافر معه امراته وولده سقة سعع فاشار الى السافين بيده ان يقطعوا راسة ثم قال لهم وزن او ويسر او معناه وابنه وزيخته متروعة بصورى عنهم

grand catcar. Les pieux qu'ils avaient portés furent plantés en terre dans cet endroit, et ils furent eux-mêmes fichés sur les pieux, jusqu'à ce que ceux-ci les traversassent de part en part. Ensuite leurs femmes furent égorgées et attachées par leurs cheveux à ces pals. Les petits enfants furent massacrés sur le sein de leurs mêres, et leurs corps laissés en cet endroit. Puis on dressa le camp, l'on s'occupa à couper les arbres d'une autre forêt, et on traita de la même manière les Hindous qui furent encore faits captifs. Cest là une conduite honteuse, et que je n'ai vu tenir par aucun autre souverain. Ce fut pour cela que Dieu hâta la mort de Ghiyàth eddin.

Un jour que le kâdhi était à la droite de ce prince, que je me trouvais à se gauche, et qu'il prenait son repas avec nous, je vis qu'on avait amené un idolátre, accompagoé de sa femme et de son fils, âgé de sept ans. Le sultan fit signe de la main aux bourreaux de couper la tête à cet homme; puis il leur dit: wé zeni ou wé pouseri ou, ce qui signifie en arabe: et (à) son fils et (à) sa femme. On leur tranفها آیت وجدت رُوسهم مطووحة بالارض وحضرت عنده یوما وقد ان برجل من اللغار فتکلم بما لم افهها فاذا بجاعة من الزبانية قد استلوا سكاكينهم فبادرت الغيام فعال لى الى اين فقلت اسلى العصر ففهم عنى وحمك وامر بقطع يديه ورجليه فإلما عُدت وجدته متخطّعا في دمانه ،

ذكر هريمته المكفار وفي من اعظم فتوحات الاسلامر وكان في ما يجاور بلاده سلطان كافر يستى بلال دير بغتج الباء الموحدة ولام والف ولام ثانية ودال مهمل مكسور وباء آخم للورن مفتوحة وواو مسكن وهو من كبار سلاطين اللفار يزيد عسكره على ماية الف ومعه محمو عشرين الفاا من للسطين اعل

cha le cou, et je détournai ma vue de ce spectacle. Lorsque je me levai, je trouvai leurs têtes, qui gisaient à terre.

J'étais une autre fois en présence du sultan Ghiyáth eddîn, à qui on avait amené un Hindou. Il prononça des paroles que je ne compris pas, et aussitôt plusieurs de ses satellites tirèrent leurs poignards. Je m'empressai de me lever, et il me dit: «Où vas-tu?» Je répondis: «Je vais faire la prière de quatre heures de l'après-midi. «Il comprit quel était le motif de ma conduite, sourit, et ordonna de couper les mains et les pieds de l'idolâtre. A mon retour, je trouvai ce malheureux nageant dans son sang.

DE LA VICTOIRE QUE GHIYÀTH EDDÎN REMPORTA SUR LES IDOLÂTRES, ET QUI EST AU NOMBRE DES PLUS GRANDS SUCCÈS DE L'ISLAMISME.

Dans le voisinage de ses États il y avait un souverain infidèle nommé Bélàl Diao, qui était au nombre des principaux souverains hindous. Son armée dépassait cent mille hommes, et il avait en outre près de lui environ vingt mille individus musulmans, soit gens débauchés et coupahles الذهارة وذوى للمنايات والعبيد الغاربي فطمع في الاستيلاء على بلاد المعبر وكان عسكر المسجين بها ستم الذي منهم النصف من للجياد والنصف الثانى لا خير فيهم ولا غناء عندهم فلقوه بظاهر مدينة كبان فهومهم ورجعوا الى حضرة مُترة وزول الكفر على كبان وفي من الحيام مدنهم واحصنها وحاصرها عشرة اشهر ولم يبق لهم من الطعام الاقوت اربعة عشر يوما فيعنت لهم الكفر أن يحرجوا على الامان ويتركوا له البلد فيعنت لهم الكفر أن يحرجوا على الامان ويتركوا له البلد فيالوا له لا بدّ من مطالعة سلطاننا بذلك فوعدهم الى تما اربعة عشر يوما الكتباهم على الناس يوم للمعقد فيكوا والوا نبيع انفسنا فقراً كتابهم على الناس يوم للمعقد فيكوا والوا نبيع انفسنا

de crimes, solt esclaves fugitifs. Ce monarque convoita la conquête de la côte de Coromandel, où l'armée des musulmans ne s'élevait qu'à six mille soldats, dont la moitié était d'excellentes troupes, et le reste ne valait absolument rien. Les mahométans en vinrent aux mains avec lui près de la ville de Cobbân; il les mit en déroute et ils se retirèrent à Moutrah (Madura), capitale du pays. Le souverain idolâtre campa près de Cobban, qui est une des plus grandes et des plus fortes places que possèdent les musulmans. Il l'assiégea pendant dix mois, et au bout de ce temps la garnison n'avait plus de vivres que pour quatorze jours. Bélàl Diao envoya proposer aux assiégés de se retirer avec un sauf-conduit, et de lui abandonner la ville; mais ils répondirent: « Nous ne pouvons nous dispenser de donner avis de cette proposition à notre sultan. • Il leur promit donc une trêve, qui devait durer quatorze jours, et ils écrivirent au sultan Ghiyath eddin dans quelle situation ils se trouvaient. Ce prince lut leur lettre au peuple le vendredi suivant. Les fidèles pleurèrent et dirent: « Nous saمن الله فان الكافر أن أحد تلك المدينة انتقال الى حصارنا فالموت تحت السيون أول بنا فتعاهدوا على الموت وخرجوا من الغد ونزعوا العمام عن رُوسهم وجعلوها في أعناق الخيل وفي علامة من يريد الموت وجعلوا فرى النجدة والابطال ممهم في المقدمة وكانوا تلاكماية وجعلوا على المهندة سيف الدين بهادور وكان فغيها ورعا شجاعا وعلى الميسرة الملك مجد السلطان في القلب ومعه تلائمة آلات وجعلم الشد الدين الماتري سائمة المهمر وعليهم اسد الدين كينسر الغارس وقصدوا تعلق الكافر عند القابلة أنا وأهلها على غرة وخيلهم في المربى فأعاروا عليها وطن اللهار الهم سواق على غرة وخيلهم في المربى فأعاروا عليها وطن اللهار الهم سواق على غرة وخيلهم في المربى فأعاروا عليها وطن اللهار الهم سواق

crifierons notre vie à Dieu. Si l'idolâtre prend cette ville-là, il viendra nous assiéger : monrir par le glaive est préférable pour nous. . Ils prirent donc entre eux l'engagement de s'exposer à la mort, et se mirent en marche le lendemain, ôtant de leurs têtes leurs turbans, et les plaçant au cou des chevaux, ce qui indique quelqu'un qui cherche le trépas. Ils postèrent à l'avant-garde les plus courageux et les plus braves d'entre eux, au nombre de trois cents; à l'aile droite Seif eddin Béhådoùr (le héros), qui était un jurisconsulte pieux et brave; et à l'aile gauche Almelic Mohammed assilahdar (armiger). Quant au sultan, il se plaça au centre, accompagné de trois mille hommes, et mit à l'arrière garde les trois mille qui restaient, sous le commandement d'Açad eddîn Keikhosrew Alfâricy. Ainsi rangés, les musulmans se dirigèrent, au moment de la sieste, vers le camp du prince infidèle, dont les soldats n'étaient pas sur leurs gardes, et avaient envoyé leurs chevaux au pâturage. Ils fondirent sur le campement; les idolâtres, s'imaginant que c'étaient

فترجوا البهم على غير تعبية وتاتلوم فوصل السلطان غيات الدين فانهوم الكارشر هوعة واراد سلطانهم أن يركب وكان أن أعادي فانه الدين فانهوم الأولى الدين بن أق السلطان الذي ولى الملك بعدة فاراد تتلاه ولم يعوفه فقال له أحد غلمانه هو السلطان فاسرة وجله الى الأه فاكومه فى الظاهر حتى جبى منه الاموال والفيلة وللهيل وكان يُعدة السراح فها استصفى ما عندة ذبحه وسائعه ومُن جلده بالتين فعلق على سور منت ورابته بها معلقا ولمنك الكلامنا فنقول ورحات عن المحلة فوصلت الى مدينة فين بغتم الفاء والتاء المشاق المحلة فوصلت الى مدينة فين بغتم الفاء والتاء المشاق بند منعت فيه تبة خشب كبيرة الساحل ومرساها عجيب المحام

des voleurs, sortirent au-devant d'enx en désordre et les combattirent. Sur ces entrefaites, le sultan Ghiyath eddin survint, et les Hindous essuyèrent la pire de toutes les déroutes. Leur souverain essaya de monter à cheval, quoiqu'il fût âgé de quatre-vingts ans. Nàssir eddin, neveu du sultan, et qui lui succéda, atteignit le vieillard et voulut le tuer, car il ne le connaissait pas. Mais un de ses esclaves lui ayant dit: - C'est le avuverain (hindou), - il le tit prisonoier et le mena à son oncle, qui le traita avec une considération apparente, jusqu'à ce qu'il eût extorqué de lui ses richesses, ses élépants et ses chevaux, en promettant de le relâcher. Quand il lui ent enlevé toutes ses propriétés, il l'égorgea et le fit écorcher; sa peau fut remplie de paille et suspendue sur la muraille de Moutrah, où je l'ai vue dans la même position.

Mais revenons à notre propos. Je partis du camp et arrivai à la ville de Fattan, qui est grande, beile et située sur le rivage. Son port est admirable, on y a construit un grand pavillon de bois. élevé sur de grosses poutres et où l'on يُسعد اليها على طويق خشب مستَّف بادا جاء العدو مسواً اليها الاجفان التي تكون بالمرسى وصعدها الرجال والرُماة و فلا يصيب العدو فرصة وبهذه المدينة محيد حسن مبنى بالجهارة وبها العنب اللشير والرمان الطيب ولغيت بها الشيخ الصالح تجد النيسابورى احد الفقرآء المولهيين الذيبن يسدلون المعرض على اكتافهم ومعه سبعً ربّاه ياكل مع الفقرآء ويقعد معهم وكان معد تحو ثلاثين فقيرًا لاحدهم غزالة تكون مع الاسدائ في موضع واحد فلا يعرض لها واقت كدينة فتى وكان السلطان غيات الدين قد صنع لم احد الحدام الدين قد صنع لم احد الحدام الحرية المخلطة الخلاطة

monte par un chemin en planches, recouvert d'une toiture. Quand arrive l'ennemi, on attache à ce pavillon les vaisseaux qui se trouvent dans le port; les fantassins et les archers y montent, et l'assaillant ne trouve aucune occasion de nuire. Dans cette ville, il y a une belle mosquée hâtie de pierres, et on y voit beaucoup de raisin, ainsi que d'excellentes grenades. Je rencontrai à Fattan le pieux cheikh Mohammed Anneiçaboûry, un de ces fakirs dont l'esprit est troublé, et qui laissent pendre leurs cheveux sur leurs épaules. Il était accompagné d'un lion qu'il avait apprivoisé, qui mangeait avec les fakirs et s'accroupissait près d'eux. Le cheikh avait près de lui environ trente fakirs, dont l'un possédait une gazelle qui habitait dans le même endroit que le lion, et à laquelle celui-ci ne faisait aucun mâl. Je séiournai dans la ville de Fattan.

Cependant un djogui avait préparé pour le sultan Ghiyâth eddîn des pilules destinées à augmenter ses forces lors de la copulation charnelle. On dit que, parmi les ingrédients بُرادة للديد ناكل منها فوق الناجة فرس ووصل ال فتى غرجت الى لقائد واهديت له عدية فلاً استقربها بعث عن قائد الحر خواجة سرور فقال له لا تشتغل بسوى . المراكب للعقبقة السغر الى الجرائر واراد ان يُعطبُنَى أنا تهمة الهدية فابيث ثم ندمت الله مات فلم آخذ شقاً واتام بفتى نصف شهر رحلت الى حضرته وق مدينة مترة بضمر للم وسكون النام للعلوة وفتع الرآء مدينة متبعة الشوارع واول من أتخذها حضرة صغرى السلطان الشريف جلال الدين احسن شاد وجعلها شبعهة بدهلى واحسن بفاءها والما قدمة الماد وجعلها شبعهة بدهلى واحسن بفاءها والماد قدمة الإعادة والمنا ورجعالها شبعهة بدهلى واحسن بفاءها ولما

de ces pilules, se trouvait de la limaille de fer (cf. ci-dessus, p. 41). Le sultan en avala plus qu'il n'était nécessaire et tomba malade. Dans cet état il arriva à Fattan; je sortis à sa rencoatre et lui offris un présent. Quand il fut établi dans la ville, il manda l'amiral Khodjah Sorour et lui dit : « Ne t'occupe que des vaisseaux désignés pour l'expédition aux Maldives. » Il voulut me remettre le prix du cadeau que je lui avais fait; je refusai, mais je m'en repentis ensuite, car Ghiyath eddin mourut, et je ne reçus rien. Le sultan resta la moitié d'un mois à l'attan, puis il partit pour sa capitale; je demeurai encore une quinzaine de jours après son départ, et je me mis en route pour sa résidence, qui était Moutrah, ville grande et possédant de larges rues. Le premier prince qui la prit pour sa capitale fut mon beau-père, le sultan chérif Djélal eddin Ahçan Châh, qui la rendit semblable à Dihly, et la construisit avec soin.

A mon arrivée à Moutrah, j'y trouvai une maîadie contagieuse, dont on mourait en peu de temps. Ceux qui en موس مات من ثان يوم موسد او ثالثه وإن ابطأ موته بإلى الربع فكنت اذا خرجت لا ارى الا مربعثا او مبتا واشتريت المارية على المارية على المارية على المارية على المارية على المارية على المارية المارية المارية المارية المارية المارية على المارية على المارية على المارية على المارية على المارية المارية على المارية المارية على المارية المارية المارية المارية على المارية على المارية على المارية على المارية على المارية على المارية المارية على المارية المارية على المارية المارية

étaient atteints succombaient dès le second ou le troisième jour. Si leur trépas était retardé, ce n'était que jusqu'au quatrième jour. Quand je sortais, je ne voyais que malades ou morts. J'achetai en cette ville une jeune esclave, sur l'assurance qu'on me donna qu'elle était saine; mais elle mourut le lendemain. Un certain jour une femme, dont le mari avait été au nombre des vizirs du sultan Ahçan Châh, vint me trouver, avec son fils âgé de huit ans, et qui était un enfant plein d'esprit, de finesse et d'intelligence. Elle se plaignit de son indigence, et je lui donnai, ainsi qu'à son fils, une somme d'argent. Tous deux étaient sains et bien constitués; mais dès le lendemain la mère revint, demandant pour son fils un linceul, car il était mort subitement. Je voyais dans la salle d'audience du sultan, au moment de sa mort, des centaines de servantes qui avaient été amenées afin de broyer le riz destiné à préparer de la nourriture pour d'autres personnes que le souverain ; je voyais, dis-je, ces femmes qui, étant malades, s'étaient jetées par terre, exposées à l'ardeur du soleil.

ولما دخل السلطان مترة وجد أمّه وامراته وولده مرضى فاتام بالمدينة ثلاثة ايام ثمّ خرج ال نهر على فريح منها كانت عليه كنيسة لكلفار وخرجت اليه ق يوم خيس فامر بإنزالي الى جانب القاضى فيها عُمريت لى الاخبية وابث الفاس يسرعون ويمونج بعشهم في بعض في تأثّر أن السلطان مات ومن تأثّر أن ولدة هو الميت ثم تحققنا دلك فكان الولد هو للميت ولم يكن له سواه فكان موتمه ثمّا زاد في مرضة وق للميس بعدة توفيت أم السلطان ،

ذكر وفاة السلطان وولاية ابن اخبه وانصراق عنه وق السلطان غياث الدين وشعرتُ بذلك

Lorsque Ghiyáth eddin entra dans Moutrah, il trouva sa mère, sa femme et son fils en proie à la maladie. Il resta dans la ville durant trois jours, puis il se transporta près d'un fleuve situé à une parasange de distance, et sur la rive duquel il y a un temple appartenant aux infidèles. J'allai le trouver un jeudi, et il ordonna de me loger près du kâdhi. Quand des tentes eurent été dressées pour moi, je vis des gens qui se hâtaient et dont les uns se poussaient sur les autres; l'un disait, «Le sultan est mort; « l'autre assurait que c'était son fils qui avait succombé. Nous recherchâmes la vérifé, et nous connûmes que le fils était mort. Le sultan n'avait pas d'autre fils; aussi ce trépas fut une des causes qui augmentèrent la maladie dont il était atteint. Le jeudi suivant la mère du souverain mourut.

DE LA MORT DU SULTAN, DE L'AVÉNEMENT DU FILS DE SON FRÈRE, ET DE MA SÉPARATION D'AVEC LE NOUVEAU PRINCE.

Le troisième jeudi, Ghiyath eddin monrut. J'appris cela

فبادرت الدخول الى المدينة خُون الفتنة ولقيت ناصر الدين بن اخيم الوالى بعدة خارجًا الى العلة قد وُجّه عنه أذ ليس السلطان ولد فطلب(1) في الرجوم معم قابيت واثر ذلك في قليم وكان ناصر الدين هذا خدعًا بدهلي قبل ان علك عد فظا ملك عد هرب في زي العقرآء اليد فكان من القدر ملكه بعدة ولما بويع مدحقه الشعرآء فاجزل لهمر العطآء واوَّل من قام منشدًا القاضى صدر الزمان فأعطاه خسماية دينار وخلعة ثم الوزير المستى بالقاضى باعطاه الغي دينار دراهم واعطاني انا ثلاثماية دينار وخلعة وبث الصدقات في الفقرآء والمساكين ولمَّا خطب القطيب اول خطبة خطبها et m'empressai de rentrer dans la ville, de peur du tumulte. Je rencontrai le neveu et successeur du défunt. Nassir eddin, qui se transportait au camp, où on l'avait mandé, le sultan n'ayant pas laissé de fils. Il m'engagea à retourner sur mes pas en sa compagnie; mais je refusai, et ce refus fit impression sur son esprit (litt. son cœur). Ce Nåssir eddin avait exercé l'état de domestique à Dihly, avant que son oncle parvint au trône. Quand Ghiyàth eddin fut devenu roi, le neveu s'enfuit près de lui, sous le costume des fakirs, et la destinée voulut qu'il régnât après lui. Lorsqu'on eut prêté serment à Nassir eddin, les poêtes récitèrent ses louanges, et il leur accorda des dons magnifiques. Le premier qui se leva pour débiter des vers fut le kâdhi Sadr azzémán, à qui il donna cinq cents pièces d'or et un habit d'honneur; puis vint le vizir nommé Alkâdhi (le juge), que le sultan gratifia de denx mille pièces d'argent. Quant à moi, il me sit cadeau de trois cents pièces d'or et d'un habit d'honneur. Il répandit des aumônes parmi les fakirs et les indigents. Quand le prédicateur prononça le premier discours où il inséra le nom du nouveau souverain, on réباسمه نُثرت عليه الدنانير والدراهم في اطباق الدهب والفضة وقد عراق السلطان غيات الدين فكانوا بحضون القرآن على تبرع كل يوم ثم يقت بالطعام فياكل الناس تبرع كل يوم ثم يقت بالصوان الدراهم كل انسان على تسدره واتاسوا على ذلك اربعين يوما ثم يغعلون ذلك في مثل يوم وناته من كل سنة واول ما بدا به السلطان ناصر الدين ان عزل وزير قم وطلبه بالاموال وول الوزارة الملك بدر الدين الذي يعتم قم الى وال بنا ليتلقال فتوى سريعاً فول الوزارة خواجة سرور تأثد الحروام ان تحاطب الوزيم بدعلى ومن خاطبه بخور ذلك غرم دنانير معلوسة ثم الى بدهلى ومن خاطبه بغير ذلك غرم دنانير معلوسة ثم الى بدهلى ومن خاطبه بغير ذلك غرم دنانير معلوسة ثم الى

pandit sur celui-ci des drachmes et des dinárs placés dans des assiettes d'or et d'argent. On célébra la pompe funèbre du sultan Ghiyáth eddin. Chaque jour on lissit le Coran tout entier près de son tombeau. Puis ceux dont l'emploi était de lire la dixieme partie du saint livre faissient une lecture, après quoi, on servait des aliments, et le public mangeait; enfin, on donnait des pièces d'argent à chaque individu, en proportion de son rang. On continua d'agir ainsi pendant quarante jours. On renouvela cette cérémonie chaque année, le jour anniversaire de la mort du défant.

La première mestre que prit le sultan Nàssir eddin, ce fut de destituer le vizir de son oncle, et d'exiger de lui des sommes d'argent. Il investit du vizirat Mélic Bedr eddin, le même que son oncle avait expédié à ma rencontre, pendant que j'étais à Fattan. Ce personnage ne tarda pas à mourir, et le, sultan nomma vizir Khodjah Soroûr, l'amiral, et ordonna qu'on l'appelàt Khodjah Djihân, tout comme le vizir de Dihly. Quiconque luï adresserait la parole sous un autre titre devait payer un certain nombre de pièces

السلطان ناصر الدين قتل ابن قته للتزوج بغت السلطأن غيات الدين وتزوجها بعدة وبلغه أنَّ لللك مسعودًا زارة في تحبسه قبل موته فيقتله أيضًا وقيقل لللك بهادور وكان من الشجعان الكرماء الفضلاء وامر لي بجيع ما كان عين عد من من المراكب برسم الجزائر ثم اصابتني الحمي القاتلة هنالك فظننت انَّها القاضية والهني الله الى الثمر الهندى وهو هنالك كثير فاخذت نحو رطل منه وجعلته في المآء ثم شربته فاسهلني بُدائمة ايام وعاناني الله من مرضى فكرهب تلك للدينة وطلبت الاذن في السغر فقال لى السلطان كيف تسافر ولمريبق لايام السغرالى للجزائر غيرشهر واحد اقم حتى تعطيك جميع ما امرك بد خوند عالم نابيت وكتب لى الى d'or. Après cela, le sultan Nassir eddin tua le fils de sa tante paternelle, qui étaitmariéà la fille du sultan Ghiyath eddiu, et épousa ensuite celle-ci. On lui rapporta que Mélic Maç-'oûd avait visité son cousin dans la prison, avant qu'il fût mis à mort, et il le fit périr, ainsi que Mélic Béhâdour, qui était au nombre des héros généreux et vertueux. Il ordonna de me fournir tous les vaisseaux que son oncle m'avait assignés pour me rendre aux Maldives. Mais je fus atteint de la fièvre, mortelle en cet endroit. Je m'imaginai que ce serait pour moi le trépas. Dieu m'inspira d'avoir recours au tautarin, qui est fort abondant en ce pays; j'en pris donc environ une livre, que je mis dans de l'eau. Je bus ensuite ce breuvage, qui me relâcha pendant trois jours, et Dieu me guérit de ma maladie. Je pris en dégoût la ville de Moutrah, et demandai au sultan la permission de voyager. Il me dit : · Comment partirais-tu? Il ne reste pour se rendre aux Maldives qu'un mois. Demeure donc jusqu'à ce que nous te donnious tout ce que le maître du monde (le feu sultan) فتى لاسافر ق اى مركب اردت وعدت الى فنى فوجدت ثمانية من المراكب تسافر الى اليمن فسافرت ق احدها ولقينا اربعة اجفان فقاتلتنا يسيرًا ثم انصرفت ووصلنا الى كولم وكان في بقية مرس فاقت بها ثلاثة اشهر ثم ركبت في مركب بقصد السلطان جال الدين الهنوري نخرج علينا اللغار بين هنور وناكنور،

ذكر سلب اللغار لنا ولما وصلنا الى الجريرة المغرى بدئ طنور وناكفور خمرج علينا اللغار في التي عشر مركبا حريبة وتاتلونا تقالا شديدا وتغلبوا علينا ناخذوا تجميع ما عندى وتاتلونا تقالا شديدا وتغلبوا علينا ناخذوا تجميع ما عندى a ordonné de te fournir. Je refusai, et il écrivit en ma faveur à Fattan, afin que je partisse dans n'importe quel vaisseau je voudrais. Je retourai en cette ville; j'y trouvai huit vaisseaux qui mettaient à la voile pour le Yaman, et je m'embarquai dans un d'eux. Nous rencourtaines quatre navires deguerre, qui nous combattirent pendant peu de temps, puis se retirèrent; après quoi nous arrivàmes à Caoulen. Comme j'avais un reste de maladie, je séjournai dans cette ville durant trois mois; puis je m'embarquai sur un vaisseau, afin d'aller trouver le sultan Djémál eddin Alhinaoury; mais les idolatres nous attaquérent entre Hinaour

COMMENT NOUS PUMES DÉPOUILLÉS PAR LES HINDOUS.

et Fàcanaour.

Quand nous fûmes arrivés à la petite île située entre Hinaour et Fâcausour, les idolâtres nous assaillirent avec douze vaisseaux de guerre, nous combattirent vivement et s'emparèrent de nous. Ils prirent tout ce que je possédais et que j'avais mis en réserve contre les adversités, ainsi que les peries, les pierres précieuses qui n'avaient été données

اعطانيها ملك سيلان واخذوا ثياني والزوادات التي كانت عندى ما اعطانية الصالحون والاوليآء ولم يتركوا لي ساترا(!) خَلَا السراويل واحدوا ما كان لجيع الناس وانزلونا بالساحل فرجعت الى قالقوط فدخلت بعض للساجد فبعث الى احد الغقهآء بثوب وبعث القاضى بعمامة وبعث بعض التجار بثوب آخر وتعرفت هنالك تزوج الوزير عبد الله بالسلطانة خديجة بعد موت الوزير جال الدين وبأن زوجتي التي تركتُها حاملاً ولدت ولدًا ذكرًا نخطر لى السغر الى الجزائر وتذكّرتُ العداوة التي بيني وبنين الوزير عبد الله فضحت للحف فخرج لى تتفرَّل عليهم الملائكة انَّ لا تخافوا ولا تحزفوا فاستضرت الله وسافرت فوصلت بعد عشرة ايام الى جرائر ذيبة المهل ونزلت par le roi de Ceylan, mes habits et les provisions de route dont m'avaient gratifié des gens de bien et de saints personnages. Ils ne me laissèrent d'autre vêtement qu'un calecon. Ils se saisirent aussi de ce qui appartenait à tous les passagers et marins, et nous firent descendre à terre. Je retournai à Calicut et entrai dans une de ses mosquées. Un jurisconsulte m'envoya un habillement, le kâdhi un turban, et un certain marchand, un autre habit. J'appris en ce lieu le mariage du vizir 'Abd Allah avec la sultane Khadidiah. après la mort du vizir Djémâl eddin, et je sus que la femme que j'avais laissée enceinte était accouchée d'un enfant mâle. Il me vint à l'esprit de me rendre dans les îles Maldives; mais je me rappelai l'inimitié qui avait existé entre moi et le vizir 'Abd Allah. En conséquence j'ouvris le Coran, et ces mots se présentèrent à moi : « Les anges descendront près d'eux et leur diront : « Ne craignez pas et ne soyez pas \* tristes. • (Coran, XLI, 30.) J'implorai la bénédiction de Dieu. me mis en route, arrivar au bout de dix jours aux îles Malمنها بكة لمرس ناكرمني والبها عبد العرسر للقدشاوي وإصافتي وجهّر لى كندرة ووصلت بعد ذلك الى فُلُى وفي المُوسِّق النها برسم التنفرج والسباحة ويستون ذلك التحبراأ ويلعبون في المراكب ويبعت لها الوزراء والامراء بالهدايا والتحف مني كانت بها ووجدت بها اخت السلطانة وزوجها المحلم عكد بن الوزير جهال الدين وامها التي كانت زوجتي فجاء القطيب الى واتوا بالطعام ومرّ بعض اعلى الدين عملي قدم مني وأخير الى حدوي نصال عن حالى وقتي قدم مني وأخير الى جنّ برسم جل ولدي وكانت سنّه تحو عامين وانته الم تشكو من ذلك فقال

dives, et débarquai dans celle de Cannalois. Le gouverneur de cette île, 'Abd Al'azi Almakdachāouy, macueillit avec considération, me traita et équipa pour moi une barque. J'arrivai ensuite à Hololy, qui est l'île où la sultane et ses sœurs se rendent pour se divertir et se baigner. Les indigenes appellent ces amusements tetdier, et se livrent à des jeux sur les vaisseaux. Les vizirs et les chefs envoient à la sultane des présents et des cadeaux, tant qu'elle se trouve dans cette île. J'y rencontrai la sœur de la sultane, son mari le prédicateur Mohammed, fils du vizir Djémâl eddin, et sa mère, qui avait été ma femme. Le prédicateur me visita, et l'on servit à manger.

Cependant quelques-uns des habitants de d'ile se transportierent près du vizir 'Abd Allah, et lui annoncèrent mon arrivée. Il fit des questions touchant mon état et les personnes qui m'avaient accompagné. On l'informa que j'étais venu afin d'emmener mon fils, qui était âgé d'environ deux ans. La mère de cet enfant se présenta au vizir, afin de se plaindre de mon projet; mais il lui dit: y Je ne l'empêche-

لها أنا لا أمنعـه من جــل ولده وصادرني (١) في دخول الدريــرة وانزلني بدار تقابل برج قصره ليتطلع على حالى وبعث الى بكسوة كاملة وبالتنبول ومآء الورد على عادتهم وجئت بثوبي حرير للرى عند السلام فاخذوها ولم يخمج الوزير الى ذلك أليوم واق الى بولدى فظهر لى ان اتأمت معهم خير له فرددته اليهم واقت خسة ايام وظهر لى ان تجيل السغم · اولى فطلبتُ الاذن ق ذلك فاستدعاني الـوزير ودخلت عليه واتونى بالثوبين الذين اخذوها منى فرميتهما عند السلام على العادة واجلسني الى جانبة وسالني عن حالى واكلت معه . الطعام وغسلت يدى معم في الطست وذلك شيٌّ ً لا يفعله مع احد واتوا بالتغبول وانصرفت وبعث الى باثواب وبساق من rai pas d'emmener son fils. . Il me pressa d'entrer dans l'île (de Mahal), et me logea dans une maison située vis-à-vis de la tour de son palais, afin d'ayoir connaissance de mon état. Il m'envoya un vêtement complet, du bétel et de l'eau de rose. selon la coutume de ces peuples. Je portai chez lui deux pièces de soie, afin de les jeter au moment où je le saluerais. On me les prit, et le vizir ne sortit pas pour me recevoir ce jour-là. On m'amena mon fils, et il me parut que son séjour près des insulaires était ce qui lui valait le mieux. Je le leur renvoyai donc, et demeurai cinq jours dans l'île." Il me sembla préférable de hâter mon départ, et j'en demandai la permission. Le vizir m'ayant fait appeler, je me rendis près de lui. On m'apporta les deux pièces d'étoffe que

l'on m'avait prises, et je les jetai en saluant le vizir, comme c'est la coutume. Il me sit asseoir à son côté, et m'interrogea touchant mon état. Je mangeai en sa compagnie et lavai mes mains dans le même bassin que lui, ce qu'il ne fait avec personne. Ensuite on apporta du bétel, et je m'en retournai. الردع واحسن & انعاله واتجل وسافوت باتضا على ظهر البصر تبلانا واربعين ليلة ثم وصلنا الى بلاد بخبالة وضبطها بفتح الباء الموحدة وسكون النون وجم معقود والف ولام مفتوح وهي بلاد متسعدة كثيرة الارز ولم از ق الدنيا ارخص اسعارًا منها لآكنها مظلمة واهل خراسان يسمونها دورَخَسّت (دورَخ) تبور (ير) نعبة معناء جهتم ملاّتي بالنعّم رايت الارزيباع في اسواتها خسة وعشرين رطلاً دهلية بدينار فضى والدينار اللخسي هو ثمانية دراهم ودرقهم كالدرهم النقرة سوآة والرطل الدهلي عشرون رطلاً مغربية وسمتهم يقولون أن ذلك غلاء عندهم وحدّثني تجد المصمودي المغربي وكان من الصالحين وسكن هذا البلد قديمًا ومات عندي بدهلي أنه كانت له

Le vizir m'envoya des pagnes et des bostoû (centaines de mille) de cauris, et se conduisit parfaitement.

Cependant je partis; nous restâmes en mer quarante-trois jours, après quoi nous arrivantes dans le Bengale, qui est un pays vaste et abondant en riz. Je n'ai pas vu dans l'univers de contrée où les denrées soient à meilleur marché que dans celleci ; mais elle est brumeuse, et les individus venus du Khorâcân l'appellent douzakhast (douzakhi) pouri ni'met, ce qui signifie, en arabe, « un enfer rempli de biens. » J'ai vu vendre le riz, dans les marchés de ce pays, sur le pied de vingt-cinq rithl de Dihly pour un dinar d'argent; celui-ci vaut huit drachmes, et leur drachme équivaut absolument à la drachme d'argent, Quant au rithl de Dihly, il fait vingt rithl du Maghreb. J'ai entendu des gens de la contrée dire que ce prix était élevé pour eux (en proportion du taux habituel). Mohammed Almasmoudy, le Maghrébin, qui était un homme de bien, ayant habité le Bengale anciennement, et qui mourut chez moi, à Dihly, me raconta qu'il avait une femme et un serviteur,

زوجة وخادم فكان يشترى الارزق قشره حسأب ثمانيين وطلاً 
دراهم (أ) واله كان يشترى الارزق قشره حسأب ثمانيين وطلاً 
جعلية بها نيتدراهم فادا دقم خرج مله خسون وطلا صافية 
وهي عشرة قناطير ووابت البقرة ثباع مها للحلب أن بشادت 
ددانير فضة وبقرهم الجواميس ووابت الدجاج السمان ثبان 
بحراب غان بحرهم واحد وفراخ العام يباع خسة عشر منها 
بحرهم ورابت أليش السمين يباع بحرابين وراب الكبين المسكر باربعة 
دراهم ووطل دهلى ووطل العيرج بدولين ووابت دراهم ووطل 
السمى باربعة دراهم ووطل السيرج بدولين ووابت وب القطن 
المني باربعة دراهم ووطل السيرج بدولين ووابت وب القطن 
الرقيق الجيد الذي درعة تلاثون دراعاً يباع بدينارين ووابت 
الرقيق الجيد الذي درعة تلاثون دراعاً يباع بدينارين ووابت

et qu'il achetait la nourriture nécessaire à eux trois, pour une année, movennant huit drachmes. Or il pavait le riz dans son écorce (ou balle) sur le pied de huit drachmes les quatre-vingts rithl, poids de Dihly. Quand il l'avait broyé, il en retirait cinquante rithl, poids net, ce qui faisait dix quintaux. Jai vu vendre dans le Bengale une vache à lait pour trois dinârs d'argent. Les bœufs de ce pays-là sont des buffles. Quant aux poules grasses, j'en ai vu vendre huit pour une drachme. Les petits pigeons étaient payés une drachme les quinze. J'ai vu donner un bélier gras pour deux drachmes; un rithl de sucre, poids de Dihly, pour quatre drachmes; un rithl de sirop pour huit drachmes; un rithl de beurre fondu pour quatre drachmes, et un d'huile de sésame pour deux drachmes. Une pièce de coton fin, d'excellente qualité, et mesurant trente coudées, a été vendue, moi présent, deux dinârs. Une belle jeune fille, propre à servir de concubine, se payait, en ma présence, un dinàr

ديفاران ونصف ديفار من الذهب القربي واشتربت بنصو هذه القبق جارئة تعمى عاشورة وكان لها جمال بارع واشترى بعض احتبابي غلامًا صغير السن حسناً المعه لولو بدينارسي من الذهب واول مدينة دخلفاها من بلاد بنجالة معدينة معدكاوان وهبط اسمها بضم السبي وسكون الدال المهلين وفتح الكان والواو وآخِرة نون وقي مدينة عظيمة على ساحل البحر العظم وجهضع بها فهر القلنات الذي تح البه المهنود ونهر الجون ويصعان في التحر ولهم في الفهر مراكب كثيرة يأتانون ويسان في التحر ولهم في الفهر مراكب كثيرة يأتانون ويسان في التحر ولهم في الفهر مراكب كثيرة

ذكر سلطان بنجالة وهو السلطان نخر الدين للملقب بغرة القاء (2) والحآء المجم والرآء سلطان ناضل محبّ في الغرباء

d'or, ce qui fait deux dinârs et demi en or du Maghreb. Tachetai, environ à ce prix-là, une jeune esclave nommée Achoùrah, qui était douée d'une exquise beauté. Un de unes camarades acheta un joli petit esclave, appelé Loùloù perle -, pour deux dinârs d'or.

La première ville du Bengale où nous entràmes était Sodcàwàn, grande place située sur le rivage de la vaste mer (l'océan Indien). Le fleuve Gange, vers lequel les Hindous se rendent en pélerinage, et le fleuve Djodn (Djoumpatri die Brahmapoutra), se réunissent près d'elle et se jettet dans la mer. Les Bengalis ont sur le fleuve (Gange) de nombreux navires, avec lesquels ils combattent les habitants du pays de Lacnaoutle.

## DU SULTAN DU BENGALE.

C'est le sultan Fakhr eddin, surnommé Fakhrah, qui est un souverain distingué, aimant les étrangers, surtout les وخصوصا الغقراء والمتصوفة وكانت تعلقة هذه البلاد المسلطان باصر الدين بن السلطان غيات الدين بلبي وهو الذي ول ولمّه معر الدين الملك بدهمل متوجه لقتاله والفقها بالنهم وسمي لقاؤها لقاء السعدين وقد ذكرا ذلك وانه دول المله لولده وعاد الى بخبالة ناتام بها الى أن توق وولى ابغه شهس الدين الى ان توق فول ابغة شهاب الدين الى أن غلب عليه اخرة غيات الدين بهادور بور ناستنصر شهاب الدين بالسلطان غيات الدين تعلق فنصو واخذ بهادور بور اسبراً ثم أطافة ابغة تجد لما ملك على أن يقاسعه مكله فنكت عليد فقائداه هحتى تناه وول على هذه البلاد صهراً له فقتانه العسكر واستول

fakirs et les soufis. La royauté de ce pays a appartenu au sultan Nassir eddîn, fils du sultan Ghiyath eddîn Balaban, et dont le fils, Mo'izz eddin, fut investi de la souveraineté à Dihly. Nâssir eddîn se mit en marche pour combattre ce fils; ils se rencontrèrent sur les bords du fleuve (Gange), et l'enr entrevue fut appelée la rencontre des deux astres beureux. Nous avons déjà raconté cela (t. III, p. 177, 178; cf. l'Avertissement, p. xvi), et comment Nåssir eddin abandonna l'empire à son fils et retourna dans le Bengale. Il y séjourna jusqu'à sa mort, et eut pour successeur son (autre) fils, Chams eddîn, qui, après son trépas, fut lui-même remplacé par son fils, Chibàb eddin, lequel fut vaincu par son frère, Ghiyâth eddin Béhâdoùr Boûr (ou Boûrah; cf. t. III, p. 210). Chihâb eddîn demanda du secours au sultan Ghiyâth eddîn Toghlok, qui lui en accorda, et fit prisonnier Béhádoùr Boûr. Celui-ci fut ensuite relâché par le fils de Toghlok, Mohammed, après son avénement, à condition de partager avec lui le royaume du Bengale; mais il se révolta contre lui, et Mohamed lui fit la guerre jusqu'à ce qu'il le tuât. Il nomma alors gouverneur de ce pays un de

على ملكها على شاه وهو إذّذاك ببلاد اللكنوق مضا راى تخير الدين ان لللك قد خرج عن اولاد السلطان ناصر الدين وهو مولى لهم خالف بشدكاوان وبلاد بنجالة واستقلّ بالملك واشتدت الفتنة بينه وبين على شاه نادا كانت ايام المتاء والوحل اغار تحر الدين على بلاد الكنوق في البحر لقوده فيه واذا عادت الايام التي لا مطر فيها اغار على شاه على بنجمالة في المرتبدة فيه فيه م

حَكَاية وانتهى حبّ الفقرآء بالسلطان نخر الدين الى ان جعل احدَم بأنيًا عنه في الملك بسدكاوان وكان يستى شَيدا بفتح الشين للجم والدال المهل بينهما يآء آخِر الحرورة

ses beaux-frères, que les troupes massacrèrent. 'Aly Châh, qui se trouvait alors dans le pays de Lachaouty, s'empara de la royauté du Bengale. Quand Fakhr eddin vit que la puissance royale était sortie de la famille du sultan Nâssir eddin, dont il était un des affranchis (ou clients), il se révolta à Sodcàwan et dans le Bengale, et se déclara indépendant. Une violente inimitié survint entre lui et 'Aly Châh. Lorsqu'arrivaient le temps de l'hiver et la saison des pluies (littér. des boues), Fakhr eddin faissit une incursion sur le pays de Lacnaouty, au moyen du fleuve (Gange), sur lequel il était puissant. Mais quand revenaient les jours où il ne tombe pas de pluie, 'Aly Châh fondait sur le Bengale par la voie terre, à cause de la paissance qu'il avait sur celle-ci.

#### HISTORIETTE.

L'affection du sultan Fakhr eddin pour les fakirs alla si loin, qu'il plaça un d'eux comune son vice-roi à Sodcâwân. Cet individu était appelé Cheïda (en persan, « fou d'amour »). وخرج (أ) الى تتال عدو له تخالف عليه شيدا واراد الاستبداد بالملك وقتل ولدا أيس المدين لم يكن له ولد غيره فعم بذلك فكر عائدا الى حضرته فقر شيدا ومن اتبعه الى مدينة شنركاوان (أ) وي منيعة فبعت السلطان بالعساكر الى حضارة نحان اعلها على إنفسهم فقيضوا على شيدا وبعثوه الى عيكر السلطان فكتبوا اليم بامرة فامرهم أن يمعثوا له راسة فبعثوة وقتل بسببه جماعة كبيرة من الفقرة ولما دخلت شدكاوان لم ارسطانها ولا لقيته لانه مخالف على ملك الهند فيفت عاتبة دلك وسافرت من سدكاوان بقصد جبال كامرو وي يغتج الكان وللم وضم الرآه وبيثها وبين سدكاوان مصيرة

Le sultan s'étant éloigné, afin de combattre un de ses ennemis, Cheidà se révolta contre lui, voulut se rendre indépendant, et tua un fils du souverain, qui n'en avait pas d'autre que celui-là. Fakhr eddin apprit cette conduite, et reviot sur ses pas vers sa capitale. Cheidà et ses adhérents s'enfuirent vers la ville de Sonorcàwán (Sonargènou, Soonergong), qui est très-forte. Le sultan envoya des troupes, afin de les assiéger; mais les babitants, craignant pour leur vie, so saisirent de Cheidà et le firent mener au camp du souverain. On donna avis de cette nouvelle à Fakhr eddin, et il ordonna qu'on lui expédiât la tête du rebelle, ce qui fut exécuté. Un grand nombre de fakirs furent tués, à cause de la cougluite de leur camarade.

A mon entrée à Sodcàwân, je ne visitai pas le sultan de cette ville et n'eus pas d'entrevue avec lui, parce qu'il était révolté conte l'empereur de l'Inde, et que je craignais les suites qu'aurait pu avoir une différente manière d'agir. Je partis de Sodcàwân pour les montagnes de Càmaroù (le pays d'Assam), qu'en sont à un mois de marche. Ce sont des

شهر وى جبال متسعة متصلة بالصين وتنصل ابصا ببعلاد التمث ببعلاد التمثير حيث غُرِّلان المسك واهل هذا الجبل يشبهون الترك ولهم توقع على الخدمة والغلام منهم يساوى اعتان ما يساويه الغلام من غيرهم وهم مشهورون بمعاباة الحشر والاستبغال بم وكان تصدى بالمسير الى هذه الجبال لِقاّم ولى من الاولياء بها وهو الشهر جلال الدين التبويون ،

ذكر الشعج جلال الدين وهذا الشعج من كبار الاولياء وافواد الرجال له أقلوامات الشهيرة والمآثر العظيمة وهو من المعبوين اخبرق رحمه الله أنه ادرك العليمة المستعصم بالله العباسي ببغداد وكان بها حين تتله واخبرق احتابه بعد

montagnes étendues, qui confinent à la Chine et aussi an pays de Thebet (Thibet), où l'on trouve les gazelles qui produisent le musc. Les habitants de ces montagnes ressemblent aux Turcs, et ce sont de vigoureux travailleurs; aussi un esclave d'entre eux vant-il plusieurs fois autant qu'un esclave d'une autre nation. Ils sont connus comme s'adonnant beaucoup à la magie. Mon but, en me dirigeant vers le pays montagneux de Câmarot, était de voir un saint personnage qui y demeure, c'est-à-dire, le cheikh Djélâl eddin Attibrizy.

# DU CHEÎRH DJELÂL EDDÎN.

Il était au nombre des principaus saints et des hommes les plus singuliers; il avait opéré des actes importants, des miracles célèbres. C'était un homme fort agé; il me raconta avoir vu à Bagdàd le khalife Mostricim billah l'Abbàcide, et s'être trouvé en cette ville au moment de l'assassinat de ce souverain. Dans la suille, ses disciples me rapportèrent. هذه للدة انته مات ابن ماية وخسين والله كان له تحو اربعين سنة يسرد<sup>(۱)</sup> الصوم ولا يقطر آلا ببعد مواصلة عشر وكانت له بقرة يقطر عل حلبيها ويقوم الليل كله وكان تحيث لجسم طوالاً خفيف العارضين وعلى بديد اسم اهل تلك لجبال ولذلك اتام بينهم ،

كرامة له اخبرل بعض الحسابه اند استدعام قبل موته بيوم واحد واوصام بتقوي الله وقال لهم ان اسامر عمكم غذا إن شاء الله وخليفتي عليكم الله الذي لا الم الا وقبل علي الم الله وقبل على الظهر من العد قبضه الله ق آخر مجدة منها ووجدوا ي جانب الغار الذي كان يسكنه قبرًا تعفورًا

qu'il était mort à l'âge de cent cinquante ans; que, pendant environ quarante années, il observa le jeûne, et ne le rompait qu'après l'avoir continué pendant dis jours consécutifs. Il possédait une vache, avec le lait de laquelle il mettait fin à son jeûne. Il restait debout durant toute la nuit; il était maigre, de grande taille, et avait peu de poils sur les joues. Les habitants de ces montagnes embrassèrent l'islamisme entre ses mains, et ce fut pour ce motif qu'il séjourna parmi eux.

### MIRACLE DE CE CHEÎKH.

Plusieurs de ses disciples me racontèrent qu'il les convoqua un jour avant sa mort, leur recommanda de craindre Dieu, et leur dit · Certes, je vous quitterai demain, s'il plaît à Dieu; et mon successeur, près de vous, ce sera le Dieu seul et unique. · Quand il eut fait la prière de midi, le lendemain, Dieu prit son âme, péndant la dernière prosternation de cette prière. On 'trouva, à côté de la caverne qu'il habitait, une tombe toute creasée, près de laquelle étaient le

عليه اللغن والفنوط فغسلوة وكغنوة وصلّوا عليه ودهنوة به رجه الله ،

كرامة له ابعث ولما تصدت زبارة هذا الشيخ لقيني اربعة من اصحابه على مسيرة يومين من موضع سكناه ناخبرول ان الشيخ قال اللفقرآء الذين معه قد جآء كمر سائح المغرب فاستقبلوه وانهم الوا لذلك بامر الشيخ ولم يكن عنده عم بشيء من امري واتما كوشف به وسرت معهم الى الشيخ فوصلت الى زاويته خارج الغار ولا هارة عندها واهل تلك فوصلت الى زاويته خارج الغار ولا هارة عندها واهل تلك ناسلاد من مسم وكافر يقصدون زيارته ويادن بالهدايا والتُحك فيا مناها الفقرآء والواردون وإما الشيخ فقد اقتصر على بقرة التدويا و العادية والعادية و التدويا و العادية التدويا و العادية التدويا و العادية الدويا و العادية و الوادون و اما الشيخ فقد اقتصر على بقرة الدويا و العادية و ا

## AUTRE MIRACLE DE CE CHEÎKII.

Lorsque je me dirigeai pour visiter le cheikh, quatre de ses disciples me rencontrèrent à deux jours de distance du lieu de son habitation, et m'informèrent que leur supérieur avait dit aux fakirs qui se trouvaient près de lui : « Le voyageur de l'Occident arrive vers vous; allez à sa rencontre. » Ils ajoutèrent qu'ils étaient venus au-devant de moi par l'ordre du cheikh. Or, celui-ci ne connaissait rien de ce qui ne concernait; mais cela lui avait été révélé. Je me mis en route avec ces gens-là ponr aller voir le cheikh, et arrivai à son ermitage, situé hors de la caverne. Il n'y a pas d'endroits cultivés près de cet ermitage, mais les gens de la contrée, tant musulmans qu'infidèles, viennent visiter le cheikh, et lui apportent des dons et des présents. C'est làdessus que vivent les fakirs et les voyageurs. Quant au cheikh, il se borne à la possession d'une vache, avec le lait

يفطر على حليبها بعد عشر كا قدّمناه ولما دخلب عليه تامر الا وعانقنى وسالتى عن بلادى واسفارى فاخبرته فقال لى انت مسافر العرب فقال له من حضر من اتحابه والكهم يا سيدنا فقال والكهم فاكرموه فاحتملون الى الزاوية واصافون تعددة ايام ،

الى الشيخ رايت عليه فرجية مرعر فاعجبتنى وقلت في نفسى ليث الشيخ رايت عليه فرجية مرعر فاعجبتنى وقلت في نفسى ليث الشيخ إعطائية المخالفة المحافظة المح

## ANECDOTE ÉTONNANTE ET QUI RENPERME LE RÉCIT DE PLUSIEURS MIRACLES DU CHEÎKH.

Le jour même où j'entrai chez le cheikh, je vis sur lui une ample robe de poil de chèvre, qui me plut. Je dis donc en moi-même : · Plùt à Dieu que le cheikh me la donnât i · Quand je le visitai pour lui faire mes adieux, il se leva, vint dans un coin de sa caverne, dus ar nobe et me la fit re-vêtir, ainsi qu'un haut bonnet, qu'il retira de dessus sa tête; lui-nême se couvrit d'un habit tout rapiécé. Les fats m'informèrent que le cheikh u'avait pas coutume de

تلك الغرجية واتما لبسها عند قدوى واند فال لهم هذه الغرجية يطلبها للغرن وبأخذها منه سلطان كافز ويعطيها لاخينا برهان الدين الصاغرى وفي لد وبرسمه كانت فطا اخبرني الغفرآء بذلك قلت لهم قد حصلت لي بركةُ الشيخ بان كساني لباسه وانا لا ادخال بهذه الفرجية على سلطان كافر ولا مسم وانصرفت عن الشيخ فاتَّفق لى بعد مدَّة طويلة اتى دخلت بلاد الصرى وانتهيت الى مدينة النسا فافترق منى اصابي كاثرة الرحام وكانت الفرجية على فبينا انا في بعض الطرق اذا بالوزير في موكب عظم فوقع بصره على فاستدعاني واخذ بيدى وسالني عن مقدى ولم يفارقني حتى وصلت الى دار السلطان معم فاردت الانفصال فنعنى وادخلني على se vêtir de cette robe, qu'il ne l'avait prise qu'au moment de mon arrivée, et leur avait dit : « Le Maghrébin demandera cette robe; un souverain idolâtre la lui prendra et la donnera à notre frère Borhân eddin Assâghardjy, à qui elle appartient, et pour qui elle a été faite. » Lorsque les fakirs m'eurent rapporté cela, je leur dis : « J'ai obtenu la bénédiction du cheikh, puisqu'il m'a revêtu de son habillement; je n'entrerai avec cette robe chez aucun sultan idolatre, ni musulman. . Je quittai le cheikh, et il m'advint longtemps après de pénétrer dans la Chine et d'arriver dans la ville de Khanså (Hang-tcheou-fou). Mes compagnons se séparèrent de moi, à cause de la foule qui nous pressait. Or j'avais sur moi la robe en question. Tandis que je me trouvais dans une certaine rue, le vizir vint à passer avec un grand cortége, et sa vue tomba sur moi. Il me fit appeler, me prit la main; me questionna touchaut mon arrivée, et

ne me quitta pas jusqu'à ce que nous fussions parvenus à la demeure du souverain. Je voulus alors me séparer de lui;

السلطان فسالني عن سلاطين الاسلام ناجبته ونظر الى الفرجية واستحسنها فقال في الوزير جردها دم يمكنني خلاق دلك ناخذها وامر في بعشر خلع وفرس لعبهر ونفقة وتنغير خاطري لذلك ثم تذكرت قول الشيع انه ياخذها سلطان كافر فطال تجني من ذلك ولما كان في السنة الاخزي دخلت دار ملك الصعين بحان بالق فقصدت زاوية (أ) الشيخ برهان الدين الصاغرى فوجدته يقرا والفرجية عليه بعينها فعيت من ذلك وتلبتها بدى فقال في أكر تقلبها وانت تعرفها فقلت له نعم في التي اخذها في سلطان الفنسا فقال في هذه له نعم في التي اخذها في سلطان الفنسا فقال في هذه الدين برسمي وكتب الى مذه الدين برسمي وكتب الى ان

mais il m'en empêcha, et m'introdnisit près du prince, qui m'interrogea au sujet des sultans musulmans, Pendant que je lui répondais, il regarda ma robe et la trouva belle. Le vizir me dit, Tire-la », et il ne me fut pas possible de résister à cet ordre. Le souverain prit la robe, ordonna de me donner dix vêtements d'honneur, un cheval tout harnaché et une somme d'argent. Mon esprit fut mécontent à cause de cela; ensuite je me rappelai le mot du cheikh, à savoir, qu'un souverain idolatre s'emparerait de cette robe, et je fus fort étonné de l'événement. L'année suivante, j'entrai dans le palais du roi de la Chine, à Khân Bâlik (Pékin), et me dirigeai vers l'ermitage du cheikh Borhân eddîn Assâghardjy. Je le trouvai occupé à lire, et ayant sur lui la même robe. Je sus surpris de cela, et retournai l'étoffe dans ma main. Il me dit : « Ponrquoi la manies-tu ; tu la connais donc? - Je répondis : « Oui, c'est celle que m'a prise le souverain de Khansa. -- Cette robe, reprit-il, a été faite pour moi, par mon frère Djélâl eddin, qui m'a écrit :

الفرجية تصلك على يد فلان ثم اخرج لى أألتاب مغراته وقبال لى اي وجبت من صدق بقين الشيخ واعلاته باول ألكاية فقال لى اي جلال الدين اكبير من ذلك كلّه هو يتصرن في ألكون وقد انتقل الى رحية الله ثم تال لى بلغنى الله كان يصلى الصبح كلّ يوم يمكة وانه بح كل عام الانه كان يغيب عن الناس يوى عوفة والعيد فلا يعرن اين دعب ولما وادعت الشيخ جلال الدين سافرت الى مدينة حَبُلاً ورصبط اميها بغتم ألمام المهملة والباء الموحدة وسكون الغون وتأن وفي من اكبر المدن واحسنها يشقها النهر الذي يغرل من جبال كامرو ويسمى النهر الارزق ويشائر فيه المهالة والباء المهائر فيه الهر العرا المدن والسائين وتأن وفي من اكبر المدن واحسنها ويُسافر فيه النواعية والبسائين وألماء والمسائر ويشار الذي يغرل من جبال كامرو ويسمى النهر الارزق ويشاد النواعية والمسائين

La robe te parviendra par les mains d'un tel. - Puis il me présenta la lettre, je la lus et fus émerveillé de la prescience infaillible du cheïkh. Je fis savoir à Borhân eddin le commencement de l'aventure, et il me dit : « Mon frère Djélal eddin est au-dessus de tous ces prodiges: if glisposait de richesses surnaturelles; mais il a émigré vers la miséricorde de Dieu (c'est-à-dire, il est mort). On m'a raconté, ajoutat-il, qu'il faisait chaque jour la prière du matin à la Mecque, et accomplissait le pélerinage chaque année; car il disparaissait les deux jours d'Arafah et de la fête des victimes {le 9 et le 10 de dhoù'hiddjeh), et l'on ne savait où il était allé.

Quand j'eus fait mes adieux au cheikh Djélâl eddin, je me mis en route vers la ville de Habank, qui est au nombre des places les plus grandes et les plus belles. Elle est traversée par un fleuve qui descend des montagnes de Câmaroû, et que l'on appelle Annahr Alarrah « le fleuve bleu », et par lequel on se rend au Beingale et dans le pays de Lacnaouty. Il y a près de ce fleuve des roues hydranliques, des والقرى عنة ويسرة ما في على نبد مصر واهلها كمار تحت الذهة يوخذ منهم نصب ما يزدرعون ووظائف سوى ذلك وسلمورا في فذا النهر خسة عشر يوماً بين القرى والبسائين فكأنا نمشى في سوق من الاسواق وفيد من للراكب ما لا يحصى كثرة وفي كل مركب منها طبل فإذا التيق المركبان صرب كل واحد طبئه وسلم بعضهم على بعض وامر السلطان غتر الدين للذكور ان لا يوخذ بذلك النهر من اللقوآء قولً وأن يعطى الزاد له منهم وادا وصل الفقيرا في مدينة اعطى نصف دينار وبعد خسة عشريوماً من سفرنا في النهركا ذكروا وصلنا الى مدينة شمركاوان وسنر بضم السين المهل والنون والمورن الماتور اللهل والنون عشريوماً عن سفرنا في النهركا ذكرواه وصلنا الى مدينة شمركاوان وسنر بضم السين المهل والنون وسكون الرآء وفي المدينة التي تبض اهلها على المقيم شيدة

jardins et des bourgs, tant à droite qu'à gauche, comme on en voit près du Nil, en Égypte. Les habitants de ces bourgades sont des idolâtres soumis aux musulmans, en perçoit d'eux la moitié de leurs récoltes, et, en outre, des contributions. Nous voyageâmes sur cette rivière pendant quinze jours, entre des bourgs et des jardins, comme si nous eussions traversé un marché. Ou y trouve des navires en quantité innombrable, et à bord de chacun desquels il y a un tambour. Quand deux navires se rencontrent, l'équipage de chacun hat du tambour et les mariniers es saluent. Le sultan Fakhr eddin, dont il a été question, a ordonné qu'on n'exigeât sur ce fleuve aucun noiis des fakirs, et qu'on fournit des provisions de route à ceux d'entre eux qui n'en auraient pas. Quand un fakir arrive dans une ville, il est gratifié d'un demi-dinăr.

Au bout de quinze jours de navigation sur ce fleuve, comme nous venons de le dire, nous parvinmes à la ville de Sonorcayan, dont les habitants se saisirent du fakir عند ما لجا اليها ولمَّا وصلناها وجدنا بها جنكًا يوبد السفر الى بلاد الجاوة وبينهما اربعون يوماً فركبنا فيه ووصلنا بعد خسة عشر يوماً الى بلاد البُرَقْنكار الذين افواههم كافواه الكلاب وصبطها بغتم البآء للوحدة والرآء والغون والكان وسكون الهآء وهذه الطائفة من الهُنج لا يرجعون الى ديس الهنود ولا الى غيرة وسكناهم في بيوت قصب مستَّفة محشيش الارض على شاطى البحر وعندهم من انجار للوز والغوفل والتنبول كثير ورجالهم على مثل صورنا الا أنَّ افواههم كافواة الللاب واما نساؤهم فلسن كذلك ولهن جمال بارع ورجالهم عرايا لا يستترون الَّا أنَّ الواحد منهم يجعل ذَكَرُه وأُنْثَبَيْهُ \$ جعبة من القصب منقوشة مُعَلَّقة من بطنه ويستترنساؤهم بأوراق Cheida, quand il s'y fut réfugié. À notre arrivée en cette place, nous y trouvâmes une jonque qui voulait se rendre dans la contrée de Java, qui en est éloignée de quarante jours. Nous nous embarquames sur cette jonque et parvinmes, au bout de quinze jours, au pays de Barahnagar, dont les habitants ont des bouches semblables à la gueule d'un chien. Ces gens-là sont des brutes (littér. des sots), ne professant ni la religion des Hindous, ni aucune autre. Leurs demeures sont des maisons de roseaux, recouvertes d'une toiture d'herbes sèches, et situées sur le bord de la mer. Ils ont beaucoup de bananiers, d'aréquiers et de bétels (piper betel L.).

Les bommes de ce pays nous ressemblent au physique, si ce n'est que leurs bouches sont pareilles à des gueules de chien. Mais il n'en est pas de même de leurs femmes, qui sont d'une exquise beauté. Les hommes sont nus et ne revêtent pas d'habit; seulement, quelques-uns placent leur membre viril et leurs testicules dans un étui de roseau peint et suspendu à leur ventre. Les femmes se couvrent de feuilles d'arbres. Ces

النجر ومعهم جماعة من للسفيدن من اهل بنجالة وللحاوة ساكنون في حارة على حدة اخبرونا انهم يتناكون كالبهائم لا يستشرون بذلك ويكون الرجل مفهم ثلاثون امراة كا دون ذلك او فوقه وانهم لا يرنون وادا زنا احد منهم نحدً الرجل آن يُصلبُ حتى يموت او ياق صاحبه او عبدة فيصلب عوضا منه ويسرح هو وحدً للراة ان يامر السلطان جميع خدامه فيفكمونها واحداً بعد واحد بحضرته حتى تموت وبرصون بها في البحر ولاجل ذلك لا يتركون احداً من اعبل المراكب يغزل البهم آلا ان كان من المقيمين عندهم وأتما بيايعون الناس وبشارونهم على الساحل ويسوقون البهم المآء على الفيكة لائه

gens-là ont parmi eux un certain nombre de musulmans, originaires du Bengale et de Java, qui habitent un quartier . séparé, Ceux-ci nous informèrent que les indigènes s'accouplent comme les brutes, et ne se cachent pas pour cela ; que chaque homme a trente femmes, plus ou moins; mais que ces individus ne commettent pas d'adultère. Si l'un d'eux se rend coupable de ce crime, son châtiment consiste à être mis en croix jusqu'à ce que mort s'ensuive, à moins que son camarade ou son esclave ne se présente et ne soit crucifié en sa place, auquel cas il est renvoyé libre. La peine encourue par la femme, sa complice, est celle-ci : le sultan ordonne à tous ses serviteurs d'avoir commerce avec elle, l'un après l'autre, en sa présence, jusqu'à ce qu'elle meure, puis on la jette dans la mer. C'est pour ce motif que les indigènes ne permettent à aucun passager de loger chez eux, à moins qu'il ne soit au nombre des gens domiciliés parmi eux. Ils ne trafiquent avec les étrangers que sur le rivage, et leur portent de l'eau à l'aide des éléphants, vu

بعيد من الساحل ولا يتركونهم لاستقائد خواً على نسائهم لائهن بطبحين الى الرجال الحسان والفيلة كثيرة عندهم ولا يستمياً الله المحدُّد غير سلطانهم ثم تشتري منه بالاتواب ولهم كلام غرب لا يفقهد ألا من ساكنهم وأكثر التردُّد البهم ولما وصلنا الى ساحلهم اتوا البنا لى قوارب صفار كلّ قارب من خشمة واجدة منصوتة وجاً وا بالموز والارز والتنبول والفوفل والعمال ،

ذَكَر سَلَطِانَهِم وَأَنَّ الِيقَا سَلَطَانَهِم رَاكَتُهُ عَلَّ فِيلُ عَلَيْهِ شَبْه بردعة مِن اللِّلُود ولِياس السَلطَان ثوب من جلود للعزي وقد جعل الوبر الل خارج وفوق راسة ثلاث عصائب من اللِّريم

qu'elle est étoignée de la côte, et ils ne la leur laissent pas, paiser, tant ils craignent pour leurs femmes, parce qu'elles recherchent les heaux hommes. Les étéphants sont nombreux chez eux, mais personne, si ce n'est leur sultan, ne peut en disposer; on les lui achète pour des étoffes. Ces gens ont une langue extraordinaire, que comprennent œux-là seulement qui ont habité avec eux et qui les ont fréquemment visités. Lorsque nous arrivâmes sur le rivage, ils vinrent à nous dans de petites barques, dont chacune était creusée dans un tronc d'arbre, et ils nous apportèrent des bananes, du ris, du bétel; des noix d'arec et de poisson.

## DU SULTAN DE BARAHNAGÂR.

Le sultan de ce peuple vint nous trouver, monté sur un étéphant qui portait une espèse de housse faite avec des peaux. Le vétement du prince se compossit de peaux de chèvres, dont le poil était tourné en dehors. Sur sa tête, il y avait trois

and a const

ملوّات وفي بدّة حربة من القصب ومعه نحو عشرين من اتاريد على الغيّلة فبعثنا اليه حدية من الغلفل والرنجبيل والقرشة وقدّوت الدّى يكون بجرارً رديبة للهل واتواباً بنجالية وهم لا يلبسونها أنما يكسونها الفيلة في أيام عيدهم ولهذا السلطان على كلّ مركب ينزل ببلادة جارية وتعلوك وتياب كلسوة الغيل وحتى ذهب تجعله زوجته في تعرّمها واصابع رجليها ومن لم يعط هذه الوظيفة صنعوا له بحراً بهنج بنّه البحر فيهلك او يقارب الهلاك ع

حكاية واتفق في ليلة من ليافي اتامتنا عرساهم ان غلامًا لصاحب المركب هن تردد الى هولاء الطائفة درا. من المركب

fichus de soie de diverses couleurs, et il tenait à la main une javeline de roseau. Il était accompagné d'environ vingt de ses proches, montés sur des éléphants. Nous lui envoyames un présent composé de poivre, de gingembre, de cannelle, de ce poisson que l'on trouve dans les îles Maldives (cf. ci-dessus, p. 112), et, enfin, d'étoffes du Bengale. Ces gens-là ne s'en revêtent point; mais ils en couvrent les éléphants dans leurs jours de fête. Le sultan a droit de prélever, sur chaque vaisseau qui relâche dans ses États, un esclave de chaque sexe, des étoffes destinées à recouvrir un éléphant, des bijoux d'or, que la reine place à se ceinture et à se doigts de pied. Si quelqu'un ne paye pas ce tribut, on prépare contre lui un enchantement par lequel la mer est agide, et il périt ou peu s'en faut.

#### ANECDOT

Pendant une des nuits que nous passames dans le port de ce peuple, il advint qu'un esclave du patron du navire, du nombre de ceux qui avaient eu de fréquents rapports ليلاً وتواعد مع امراة احد كبرائهم الى موضع شبه الفار هلي الساحل وعلم بذلك زوجها نجاة في جمع من افتحابه الى الفار فوجدها به شعملا الى سلطانهم فامر بالفلام فقطعت انشياه وصلب وامر باللزاة نجامها الناس حتى سانت عم جاء السلطان الى الساحل ناعتدر عالم جرى وقال آنا لا تحد بدا من امضاء احكامنا ووهب لصاحب للركب غلاماً عوض الغلام للمصلوب تم سافرنا عن عولاً وسعد جسة وعشرين يبوماً وصلفا الى جورة الخاوة الجمة وهي التي ينسب البها اللبان الجارى رابناها على مسيرة التحديد المواقد على معيدة على على مسيرة التحديد والقريف والمولك على مسيرة التحديد والقريف والمولك والمولك والمولك والمولك والمولك والمولك والمولك والمولك والمولك المساوحة والتكر المجارف

avec les indigènes, descendit à terre et convint d'un rendezvous avec la femme d'un de leurs chefs, dans un endroit semblable à une caverne, et situé sur le rivage. Le mari de cette femme eut connaissance du fait, vint à la grotte avec plusieurs de ses compagnons, et y trouva les deux amants. On les conduisit au sultan du pays, qui ordonna de couper les testicules de l'esclave et de le mettre en croix. Quant à la femme, il la livra à la lubricité des assistants, jusqu'à ce qu'elle mourdt. Après quoi, il se rendit sur la côte, e'excusa de ce qui s'était passé, et dit : Nous ne trouvons pas de moyen pour nous dispenser d'accomplir nos lois. Il donna au patron du vaisseau un esclave, en échange de celui qui avait été crucifié.

Nous quittâmes ce peuple, et après un trajet de vingt-cinq jours, nous arrivàmes à l'île de Djoubah (Sumatra), qui donne son nom à l'encens djiouy, ou au benjoin. A la distance d'une demi-journée de chemin, nous l'aperçames déjà; elle est verdoyante, belle, et la plus grande partie de ses arbres ce sont des cocotiers, des arecs, des girofliers, des aloès indiens, le cheky, le berky (jacquier), le manguier, le djaug-

والعَثْبة وَلِحُسُون والنارَح لللووقصب الكافور ودَيِّم اهلها وشرَّوهم بقطع قصدير وبالذهب الصيني التبر غير المسبوك والكثير من افاويد الطيب التي بها أما هو ببلاد اللفار منها واتا ببلاد المسلمين فهو اقد من ذلك ولما وصلنا للرسي خرج الينا اهلها في مراكب صغار ومعهم جوز المارجيل والموز والعنبة والسمك وعادتهم أن يُهدوا ذلك المتجار فيكافيهم كل انسان على قدرة وصعد الينا اينا لا آئي ساحب الجر وشاهد من معنا من التجار وأدن لنا في النوول الى البر فنرلنا الى البيد وفي توبة كبيرة على ساحل الحر اليم اليمين بالمني بغض السين المهل وسكون الرام وفتح المام وبهنها وبين البلد اربعة اميال تم كنب بُهروز نائب ساحب الحر الى البلد المعتال وتم كنب بُهروز نائب ساحب الحر أل

bou, l'oranger aux doux fruits et le roseau du camphre. La vente et l'achat, che cette population, se font au miyen de morceaux d'étain et de l'or chinois natif, et non fondu. La plupart des espèces odorantes on des parfums qui se trouvent dans cette ile sont dans la partie occupée par les infidèles. Chez les musulmans, l'on en rencontre bien moins.

Quand nous fûmes arrivés en rade, les habitants de l'île, montés sur de petites embarcations, vinrent nous trouver. Ils portaient des noix de coco, des bananes, des mangues et des poissons. C'est leur habitude d'en faire cadeau aux marchands, et chacun de œux-ci les récompens suivant ess moyens. Le vice-amiral se rendit aissis à bord de notre tavire; il examina les marchands qui étaient avec nous, et aous permit de prendre terre. Nous descendimes donc vers le bender, ou port, qui est un gros bourg sur le rivage de la mer, et où se trouvent des maisons; on l'appelle Sarha, et i et à quatre milles de la ville (de Sumatra). Bohroûz, le vice-amiral, écrivit au sultan, et l'informa de inon arrivée.

نعوسه بقدوى بامر الامير دُولُسة بلقاءى والقاضى الشوسف أمير سيد الشيرانى وتاج الدين الاسبهان وسواح من الفقهاء شرحوا لذلك وجاءوا بنوس من مراكب السلطان وافراس سواة فركبت وركب اتحان ودخلنا الى حضرة السلطان وق مدينة محلورة بضم السين المهمل وللم وسكون الطأء وفتح الرآء مدينة حسفة كبيرة عليها سور خشب وادات خشب

دَكر سلطان الجاوة وهو السلطان الملك الظاهر بن فصلاً الملوك وكرمآئهم شافئ المذهب تحبّ في المفقهاً، بعضرون بجلسه الفتراءة والكذاكرة وهو كثير الجهاد والغزو ومتواصعً يان الى صلاة الجمعة ماشية على قدميمه واعل بلادة شافعية

Alors celui-ci donna l'ordre à l'émir Daouléçah de s'avanoer à ma rencontre, accompagné du noble kádhi, Émir sayyid de Chiràz, de Tâdj eddin, d'Ispahân, et d'autres jurisconsultes. Ils sortirent en effet, et amenèrent pour moi un cheval deurlre les propres montures du sultan, ainsi que d'autres chevaux. Je montai à cheval, et mes compagnons en firent autant. Nous fimes ainsi notre entrée dans la capitale, c'està-dire dans la ville de Somothrah ou Sumatra. Elle est belle et grande, pourvue d'une enceinte de bois, et de tours également en bois.

# DU SULTAN DE DJÃOUAH (SUMATRA).

C'est le sultan Almalic Azzbāhīr, un des rois les plus illustres et les plus généreux. Il professe la doctrine de Chât'y, il affectionne les légistes, qui se rendent à ses audiences pour lire le Coran et tenir une conférence. Il fait souvent la guerre, surtout aux infidéles; il est très-humble, et se rend à pied à la prière du vendredî. Ses sujess suivent

تُعبَّرِن في الجهاد بخرجون معد تطوَّعًا وهم غالبون على مَن يليهم من اللَّغار واللغار يُعطونهم الجِرِّية على الصُّلِح ،

دكر دخولنا الدارة واحسانه الينا ولما تصديا الدار السلطان وجدنا بالقرب منه رماحا مرجوزة عن جانبي الطويق في عانبي ولا يتجاوزها من كان راكبا ألطويق في علاية على ذاركبا فنزلنا عندها ودخلنا المهور فوجدنا بالله، السلطان وصو يستمى فكدة الملك فقام الينا وسمّ علينا وسلامهم بالممائحة وقعدنا معم وكتب بطاقة الى السلطان يعمّد بذلك وخفها ودفعها لبعض الفتيان ناتاه الجواب على ظهرها ثمّ جاء احد

aussi le rite de Châfi'y; ils aiment à combattre les paiens, et marchent de bon gré avec leur souverain. Ils ont reuporté la victoire sur les infidèles qui les avoisinent, et ceuxci leur payent le tribut, ou la capitation, pour avoir la paix.

# DE NOTRE ENTRÉE DANS LE PALAIS DU SULTAN, ET DE SES BIENFAITS ENVERS NOUS.

Lorsque nous nous dirigeâmes vers le palais du sultan, nous vimes, dans son voisinage, des lances fichées en terre des deux côtés du chemin; et c'est là le signe que l'on doit descendre de cheval. Personne ne devant aller plus loin sur sa monture, nous mimes donc pied à terre en cet endroit. Nous entràmes dans la salle d'audience, où nous vimes le lieutenant du souverain, et il est appelé Ûmdat Almole, ou l'appui du royamme. Il se leva à notre approche, et il nous salua; or le salut, chez ce peuple, consiste à toucher la main. Nous nous assimes avec lui; il écrivit un billet au salua pour l'informer de notre présence, le cacheta et le remit à un jeune garçon, ou pago. La réponse lui parvint. tracée sur le dos de son billet. Après ceta un jeune garçon

الغنيان ببُقضة والبغضة بصم الباء للوحدة وسكون الغان وفتع الشين المجمم في السّبُئية فاحدها النائب بيده واحده بيدى وادخاني ال دُورة بيمونها فردخانة على وزن زردخانة إلا ان اولها فاءً وفي موضع راحته بالنهار فان العادة ان يان نائب السلطان الى للشور بعد الصبح ولا ينصرن إلا بعد العشاء الآخِرة وكذلك الوزرة والامراء اللبار واحترج من البغشة تلات فُوط احداها من خالص للحرير والاحرى حريم وقطى والاحرى حرير وكتان واحرج ثلاثة اثواب بيشونها التعتانيات من جنس الفوط واحرج ثلاثة من الثباب مختلفة الاجناس تسمى الوسطانيات واحرج ثلاثة من الثباب مختلفة الاجناس تسمى الوسطانيات واحرج ثلاثة اثواب من الارفك

arriva, portant une bokchak, c'est-à-dire une enveloppe ou un paquet de hardes, que le lieutenant prit avec sa main. Puis il me saisit par la main, et me fit entrer dans un petit logement ou maisonnette, que ces gens nomment ferdikhdneh, mot qui ressemble, dans la forme, à zerdikhâneh, si oc rest que sa première lettre est un fa (f) et non un zá (z). Ce ferdikhâneh, ou demeure isolée, était la place où le lieutenant se reposait pendant le jour; car il est d'usage que le lieutenant du sultan se rende dans la salle d'audience (michouer) après l'aurore, et qu'il ne la quitte pas, si ce n'est à la nuit close. Il en est de même des ministres et des principaux commandants.

Le lieutenant du souverain tira du paquel: 1° trois pagnes, dont l'un était de pure soie, l'autre soie et coton, le troisème soie et lin; 2° trois vétements, appelés dans le pays habit de dessous, du genre des pagnes; 3° trois vétements de différentes sortes, nommés habit du milieu; 4° trois vétements du genre des manteaux, ou casaques de laine, dont احدها ابيض واخرج ثلاث عالم فليست فوطة منها عوس السراويل على عادتهم وقويا من كل جنس ولخد اتحال ما بقى السراويل على عادتهم وقويا من كل جنس ولخد اتحال ما بقى تحر الوا بالتبول وهو علامة الانصران فاخذناه وقبنا وقلم النائب لقيامنا وخرجنا عن المشور فركبنا وركب النائب معنا النائب معنا على عليه حائط خصب ولى وسطه دار بناؤها بالمشهم ومنها مصبوغ وغيرمصبوغ ولى البيت أسرة من المنتزان من المنتزان من المنتزان من المريز وغيرمصبوغ ولى البيت أسرة من الميازوان غياسنا بالدار ومعنا النائب تم جاء الامير دولسة بجاريتين

l'un était blanc, et 5° trois turbans. Je revêtis un de ces pagnes, en place deculottes, suivant l'habitude de ces peuples, et un vètement de chaque genre. Mes compagnons prirent pour eux tout le reste. On apporta ensuite des aliments, doût la plupart consistaient en riz; puis, une sorte de bière, enfin le bétel, ce qui indique que le moment est arrivé de se retirer. Nous primes ce masticatoire, nous nous levàmes, et le lioutenant nous imits.

Nous sortimes de l'endroit des audiences, nous montàmes à cheval, et le lieutenant du sultan vint avec nous. On nous conduist dans un jardin entouré d'une enceinte de bois; au milieu il y avait une maison, aussi, en hois, et dont le plaucher était recouvert de ces tapis de coton velus et à franges découpées appelés mokhmalát; les uns étaient teints, les autres ne l'étaient pas. On voyait dans cette demeure des lits en bambou recouverts de courtes-pointes piquées de soie, de couvertures légères ét de coussins nomunés béoná-licht (mot dont le singulier est bálicht). Nous nous assûmes dans cette maison avec le lieutenant. L'emir Daoulégah,

وحادمين وقال لى يتول لك السلطان هذه على تدرا لا على قدر السلطان محد تم خرج النائب وبنى الامير دولسة عندى وكانت بيمنى وبهند معرضة لائم كان ورد رسولا على السلطان بدهلى غنلت له منى تكون روَّنَّة السلطان فقال لى ان العادة عندنا ان لا يُسمِّ القادم على السلطان إلَّا بعد تلات ليذهب عنه تعب السفر ويقوب البه دهنم فاقماً تلاحة أيام بإن البنا الطعام قلات مرات في الموم وتاتينا الفواصة والطرئ مستاء وصباحاً فلماً كان اليهم الرابنج وهو يوم المنعقة اتان الامهم دولسة ضفال في يكون سلامك على السلطان يمقصورة الجامع بعد الصلاة فاتيث المجدد ومليت به البعمة مع حاجبه

arriva, conduisant en présent deux femmes esclaves et deux serviteurs, ou enunques. Il me dit : Le sultan. te fait observer que ce présent est dans la proportion de ses moyens, et non de ceux du sultan Mohammed (de Dihly). Alors le lieutenant sortit, et l'émir Daouléçah resta en ma compagnie.

Cet émír et moi nous nous connaissions, car il s'était rendu comme envoyé chez le sultan de Dihly. Or je lui dis : Quand verrai-je le souverain? · Il me répondit : « Ces l'usage chez nous que celui qui arrive ne salue le sultan qu'après trois jours, afin que la fatigue de son voyage soit cessée et que son esprit soit revenu à l'état naturel. · Nous restàmes ainsi trois jours, recevant la nourriture trois fois dans la journée; les froits et les pâtisseries soir et matin. Au quatrième jour, qui était un vendredi, l'émir Daouléçah vint me trouver et me dit : · Tu pourras saluer le sultar aujourd'hui après la prière, dans la tribune grillée de la mosquée cathédrale. · Je me rendis à la mosquée et py fis la prière vec le chambellan du souverain, nommé Kairàn.

فيران بغنج القان وسكون المآم آخِر الفرون وفتح الرآء دم دخلت ال السلطان فوجدت القاصى أمير سيد والطلبة عن بمينه وشماله فصالحنى وسلّات عليه واجلسى عن يسارة وسالنى عن السلطان تحد وعن اسفارى فاجبته وعاد الى المذاكرة في الفقه على مذهب الشافق ولم يرار كذلك الى صلاة العصر فيا صلّاها دخل بهتا عنالك فنزع الثبان الذي كانت عليه وي تهاب الفقهاء وبها ياق للجدد يومر المجمدة ماشيا فتر لبس قياب للملك وي الاتهينة من المرس والقطئ ،

ذكر انصرائه الى داره وترتيب السلام عليه ولمَّا خرج من المجد وجد الفيلة وللبيل على بابـه والعادة عندهم انّـه اذا

Ensuite J'entrai chez le sultan, et trouvai à sa droite et à as gauche le juge Émít sayyid et les hommes de science. Le prince me toucha la main, et je le salani; il me fit asseoir à son côté gauche, m'adressa des questions sur le sultan Mohammed, sur mes voyages, et je lui répondis. Alors il reprit la coaférence qu'il avait nouée sur la jurisprudence, d'après le rite de Châf'y, et la continua jusqu'au moment de la prière de l'après midi. Cellec-é étant accomplie, il entra dans un appartement ou vestiaire, et ôta les habits qu'il portait. C'étaient des robes de légiste, avec lesquelles il se rend à pied à la mosquée, le jour du vendredi. Il endossa les vétements royaux, c'est-à-dire des tuniques de soie et de coton.

DU RETOUR DU SULTAN À SON PALAIS, ET DE L'ORDRE QU'ON Y OBSERVE DANS LA CÉRÉMONIE DU SALUT.

Lorsqu'il fut sorti de la mosquée, il trouva à la porte les éléphantset les chevaux. C'est l'habitude chez ces peuples, ركب السلطان الفيل ركب من معم الخيار واذا ركب الخوس ركبوا الفيلة ويكون اهل العلم عن عينه فركب ذلك العوم على الفيل وركبنا الخيل وسوا معه الى المشور فنولنا حيث العادة ومنشل السلطان راكبا وقد اصطف قى المشور الوزراع والامراء والكتاب واراب الدولة ورجوه العسكر صغوا فاول الصغوف صغب الوزراء والكتاب ووزراء اربعة فسقوا عليه وانصرفوا الى موضع وقومهم ثم صف الامراء فسقوا ومضوا الى مواتفهم وكذلك تقعل كل طائفة ثم صف الشوقاء والفقياء ثم صف المدماء والكتاء والشعراء ثم صف وجوة العسكر ثم صف المغتبان والماليك ووقف السلطان على هيئة ازاء تنة الجلون ورُبع فوق

quand le souverain monte sur nn éléphant, que sa suite prenne des chevaux, et quand il enfourche un cheval, qu'elle monte sur des éléphants. Les savants se tiennent à la droite du sultan. Ce jour-là il prit pour monture un éléphant, et nous montâmes des chevaux. Nous nous dirigeames avec lui vers le lieu des audiences, et mîmes pied à terre dans l'endroit accoutumé; le sultan entra à cheval. Il y avait déjà dans la salle d'audience les ministres, les commandants, les secrétaires, les grands de l'État, et lés chefs de l'armée, rangés sur plusieurs files. Les ministres, qui sont au nombre de quatre, et les secrétaires, tenaient le premier rang; ils saluèrent le sultan, et se retirèrent à la place qui leur était assignée. Vint après cela le rang des commandants, lesquels saluèrent et se rendirent dans le lieu désigné, à l'instar de chaque classe de gens. Puis ce fut le tour des chérîfs, ou descendants de Mahomet, et des jurisconsultes; successivement, des favoris du souverain, des savants et des poêtes; des chefs de l'armée, des jeunes garçons ou pages, et des mamloùes ou esclaves militaires.

· Le sultan se tint sur son éléphant, en face de la coupole



راسه شطر مرضع وجُعل عن يجينه خسون فيلاً مرتبة وعن شهائد مثلها وق 
شهائد مثلها وعن يجينه ايضا مأية فرس وعن شهائد مثلها وق 
خيل الشوبة ووقف بين بديد خوات تجيل عمالة بالصرب 
الطرب من الرجال فغلوا بين يديد وان جنيل عمالة بالصرب 
لها خلاخيل ذهب وارسان حوير مرزكهة فرقصت للهل بين 
يديد فتعبث من شأمها وكنت رايت مثل ذلك عند ملك 
الهند ولما كان عند الغرب دخل السلطان الى دارة وانصرت 
الناس إلى منازلهمر ،

د ابن اخيه وسبب دلك وكان له ابن اخ متزوّج ببنته فولّه بعض البلاد وكان الغنى يتعشق بغتا لبعض الامرآء

des séances. On Teva au-dessus de sa tête un parasol incrasté d'or et de pierreries; on plaça à sa droite cinquante éléphants parés, et autant à sa gauche; on rangea assis à son côté droit cent chevaux, et cent autres à son côté gauche; tous étaient des chevaux de relais. Devant le souverain se trouvaient ses chambellans les plus intimes. Les musiciens arrivèrent, et lis chantèrent en présence du sultan. On amena des chevaux caparaçonnés de soie, portont des anneaux d'or aux jambes et des licous faits de brocart d'or. Ils dansèrent devant le souverain, et j'en fus émerveillé; j'avais déjà vu pareille chose devant le roi de l'Inde. Vers le soir, le sultan entra dans son palais, et les assistants se retirèrent dans leuxs demeures.

DE LA RÉVOLTE D'UN FILS DU PRÈRE DU SULTAN, ET DE LA CAUSE DE CETTE RÉBELLION.

Le sultan avait un neveu, fils de son frère, qui était marié avec sa fille, et auquel il donna à gouverner une des provinces. Ce jeune homme se prit d'amour pour la fille ويربد ترجّبها والعادة عنالك أنه اذا كانت لرجل من الناس امير او سُوق او سواة بنت قد بلغت مبلغ النكاح فلا بدّ ان يستامر الاسلطان في شأنها ويبعث السلطان من النسآء مَن تنظر البها فان اعجبته صفتها تروّجها وألا تركها يروّجها أوليارها عن يشارًا والناس هنالك يرفيون في تروج السلطان بناتهم لما بحورون به من ألهاء والشرن وأنا استامر والد البنت الذي تبشقها ابن افي السلطان بعث السلطان من نظر البها وتروجها واشتد شفف الفني بها ولمرجد سبيلا البها ثم ان السلطان خرج الى الغرو وبينه وبين اللغار مسيرة شهر نخاله ابن اخيد الى معطرة ودخلها اذ لم يكن عليها سُور حيندًد

d'un certain émir, et désira de l'épouse. Or l'usage de ce pays est que, lorsqu'un homme, soit émir, soit marchaud, ou autre, a une demoiselle qui a atteint l'âge nubilé, il est obble de prendre les ordres du souverain à ce sujet. Le prince envoie une femme, qui examine la jeune fille; si la description qu'elle lui fait de celle-ci lui plaît, il l'épouse; sinon, il permet que les parents de la demoiselle la donnent en mariage à celui qu'ill's veulent. Les habitants de ces contrées souhaitent fort que le sultan épouse leurs filles, à cause de la dignité et de la noblesse qu'ils obtiennent par ce moyen.

Quand le père de la demoiselle aimée par le fils du frère du sultan consulta le souverain, celui-ci envoya une personne pour voir la jeune fille, et l'épousa. La passion du jeune homme devint violente, et il ne trouva aucun moyen d'obtenir celle qu'il aimait. Plus tard, le sultan partit pour guerroyer contre les infidèles, qui étaient à la distance d'un mois de marche. Le fils de son frère se révolta alors, il entra à Supantra sans résitance, car cette ville n'avait pas وادّى المُلك وبابعه بعض الناس وامتنع آخرون وعد بعد بذلك نقفل عائدًا اليها فأحد ابن احيم ما تدر عليه بن الاموال والدخائر وأحد بحارة التي تعشقها وقصد بلاد اللّغار يُمل جاوة ولهذا بني عم السور على سمطرة وكانت أتاسني عندة بسمطرة خسة عشر يوما ثم طلبت منه السغر اذا كان اوانـه وألّاً بنهماً السغر الى الصيى في كُل وقت مجهّر لنا جَنكاً وزرّدنا واحسن واتحل جزاة الله خيرا وبعث معنا من اتحابه من يان لنا بالضيانة الى المنك وسافرنا بطول بلاذة احدى وعشرين لهذة ثم وصيانا الى مُلْ جاوة بضم المم وي بلاد الكمار وطولها

encore d'enceinte; il s'empara du pouvoir, et reçut le serment de fidélité d'une partie des sujets; les autres le refusèrent. Son oncle, ayant été informé de ces événements, rebroussa chemin, et revint à Sumaira. Le rebelle pritqu'il put, en fait de biens et de trésors; il enleya la femme qu'il aimait, et es deiriges vers la contrée des infidèles, à Moul Djáouah, ou la Djáouah primitive (l'île de Java), Ce fut à la suite de cela que son oncle construisit le mur, ou plutô l'enceinte de bois, autour de Sumaira.

Je restai avec ce souverain à Sumaira quinze jours; après ce temps, je lui demandai la permission de continuer mon' voyage, le moment étant arrivé (celui de la mousson sudouest). En effet, on ne peut pas se rendre en Chine en toutes asisons. Le souverain nous fit préparer une jonque; il nous donna des pròvisions, nous combla de hienfaits, de bontés (que Dieu l'en récompense!), et il envoya avec nous un de ses compagnons pour nous régaler du repas d'hospitalité sur la jonque. Nous voyageàmes tout le long de son pays pendant vingt et une nuits, puis nous arrivàmes à Moul Djàouah (l'île de Jaya). Cest la contré des inidèlès.

مسيرة شهرين وبها الافاويه العَطرة والعرد الطبب السّائلي والتّاري وقاتلة وتبارة من بعض بلادها وليس بعلاد السلطان الظاهر بالجاوة إلّا اللبان واللّافور وشئ من القرنفل وشئ من العود الهندي وأمّا معظم ذلك عُمّل جاوة ولنذكر ما شاهداه منها ووتفنا على اعبائه وحقّقناء >

ذكر اللَّبان وهجوة اللهان صغيرة تكون بتدر قامة الانسان الى ما دون ذلك واغصانها كاغصان الخرشف واوراتها صغار رقاق ورغما سقطت فبغيت الشجرة منها دون ورقة واللبان صعفية تكون ك اغصانها وفي ك بلاد للسطين اكثر منها ك بلاد أللغار،

et sa longueur est de deux mois de marche; elle produit les espèces aromatiques, l'excellent aloès de Kâkoulah et de Kamārah, deux localités qui font partie de son territoire. Daus le pays du sultan Azzháhir, à Sumatra, il n'y a que l'encens, ou le benjoin, le camphre, quelque peu de giroffe, et une petite quantité d'aloès de l'Inde; mais la plupart de ces choses se retrouvent à Java. Nous allons mentionner ce que nous en avons vu par nous-même, ce que nous avons examiné de nos propres yeux, et ce que nous avons vérifié attentivement.

## DE L'ENCENS (BENJOIN).

L'arbre de l'encens est petit, c'est tout au plus s'il atteiut la hauteur de la taille d'un homme. Ses rameaux ressemblent à ceux du chandon ou à ceux de l'artichaut; ses feuilles sont petites, minces; quelquefois elles tombent, et laissent l'arbre dépouillé. L'encens, ou le benjoin, est une substance résineuse qui se trouve dans les rameaux de l'arbre (styrax benzoin). Il y en a plus dans le pays des musulmans que dans celui des infidèles. ذكر الكافور واما كبر الكافور فهى قصب كتصب بلادنا إلا الانابيب منها اطول واغلط ويكون الكافور قداخل الانابيب فاذا كسرت الغصبة وُجد في داخل الانبوب مثل شكله من فاذا كسوت الغصبة فيه اثم لا يتكون في تلك القصب حتى يُخرج عند اصولها نتيء من للهوان وإلا لم يتكون فيء منه والطيب المتنافى ق المُرودة الذي يقتل منه وزن الدرهم بخيميد الروح وهو المسمى عندهم بالحردالة (أأ هو الذي يغوم مقار الادرى فيقوم مقام الآدمى في ذلك الغيلة العيار؛

ذكر العود الهندى وامّا العود الهنديّ فشجرة يُشبه مجر

Quant aux arbres qui donnent le camphre, ce sont des roseanx semblables à ceux de nos contrées; la seule différence est que, dans les premiers, la partie comprise entre deux nœuds, ou le tuyau, est plus longue et plus épaisse. Le camphre se trouve dans l'intérieur de chaque tuyau, et lorsque l'on rompt le roseau, on remarque dans la partie interne de tous les tuyaux, entre les nœuds, un tuyau pareil de camphre. Le secret étonnant en cela, c'est que le camphre ne se forme dans ces roseaux qu'après que l'on a immolé à leur pied quelque animal; si on ne le fait pas, il n'y a pas de camphre. Le meilleur, appelé dans le pays alhardálah, celui qui a atteint le plus haut degré de froid, et qui tue un homme à la dose d'une drachme, en congelant la respiration, est le camphre près du roseau duquel on a sacrifié un être humain. On peut remplacer la créature humaine par de jeunes éléphants.

# » DE L'ALOÈS INDIEN.

L'aloès de l'Inde est un arbre qui ressemble au chêne, si

bushing Go

المِلْوط إلا أن قشره رقيق وأوراقه كأوراق البلّوط سوآه ولا غمر لم ونجرته لا تعظم كلّ العظم وغروقه طويلة محتدة وفيها الرَّاضّة النّعُورة وأمّا عِيدان نجرته وورقها فلا عطوية فيها وكلّ ما ببلاد المسطيعي من مجرة فهو مقلك وأمّا الذي ق ببلاد اللّهُ الذار فاكثرة فير مقلك والمقلك منه ما كان بقاقيلة وهو اطيب العود وكذلك القاري هو أطيب انواع العود ويجيعونه لاهل الجاوة بالاتواب ومن القاري صنف يُطبع عليه كالشمع وأمّا المُطاس فانّه يُقطع العرق منه ويُددن في التراب اشهرًا فنهيق فيهة قرّته وهو من الجمّاب انواعه ،

ce n'est que son écorce est mince; ses feuilles sont exactement comme celles du chêne, et il ne produit point de fruits. Son tronc n'atteint pas un grand développement, ses racines sont longues, étendues au loin, et c'est dans cellesci que se trouve l'odeur ou le principe aromatique. Les rameaux et les feuilles de l'arbre n'ont pas d'arome. Dans le pays des musulmans, tous les arbres d'aloès sont considérés comme une propriété; mais dans le pays des infidèles, la plupart sont abandonnés. Ceux qui sont regardés chez eux conime une propriété particulière, ce sont les aloès qui croissent à Kâkoulah, et qui donnent la meilleure qualité de bois d'aloès. Il en est ainsi pour ceux de Kamarah, dont l'aloès est également d'une qualité supérieure; on le vend aux habitants de Sumatra pour des étoffes. Il y a aussi une espèce d'aloès kamàry qui reçoit des empreintes, à la manière de la cire. Quant à la variété nommée 'athâs, l'on en coupe la racine, et on la cache sous terre plusieurs mois; elle conserve toutes ses qualités, et c'est une des meilleures sortes d'aloès.

دكر الغرنفلل واما المجار القرنفل فهي عادية ضحمة وفي بدلاد اللغار اكثر منها ببلاد الاسلام وليست بمقلّمة المشرتها والجهلوب ال بلادنا منها هو العبدان والذي يسميه اصل بلادنا نُوار القرنفل هو الذي يسقط من رهرة وهو تصميه برهم الغارج وشر القرنفل هو جوز بُوا المعروفة في بلادنا بجوزة الطبن والرهر المترففل هو جوز بُوا المعروفة في بلادنا بجوزة والوم المتحرّق نبيها هو البسباسة وابت ذلك كنة وشاهدته ووصلنا الى مرسى فاتلة نوجدنا به جملة من الجنول فان لهم على محدّة المسرقة ولن المستعمى علمهم من الجنوك فان لهم على كلّ جنك وظهفة ثمّ نزلفا من الجنف الى مدينفة فاتلة وي

### E CIBOFLE

Les girofliers sont des arbres séculaires très-gros; il y en a en plus grand nombre dans la contrèe des infidèles que dans celle des musulmans; ils ne sont pas regardés comme une propriété particulière; à cause de leur grande quantité. Ce que l'on en importe dans nos pays, ce sont les bois (ou les corces: sorte de c-cannelle giroflée); ce que les habitants de nos contrées appellent la fleur du girofle, ce sont les parties des fleurs qui tombent, et qui ressemblent à celles de l'oranger. Le fruit du giroflier est la noix muscade, connue chez nous sous le nom de noiz du parfam. La fleur (ou plutôt l'ennous sous le nom de noiz du parfam. La fleur (ou plutôt l'ennous sous le nom de noiz du parfam. La fleur (ou plutôt l'en enceppe) qui vé y forme, c'est le macis. Voilà ce que j'ai vu de mes propres yeux. (Il paraît pourtant que, dans ces dernières lignes, l'auteux a confondu le giroflier avec le muscadier, et la noix du girôflier, ou revendarer, avec le na noix muscade.)

Nous arrivames au port de Kakoulah et y trouvames un certain nombre de jonques préparées pour la piraterie, et aussi pour résister à ceux qui se révolteraient contre les habitants, dans les jonques. En effet, écux-ci s'arrogent le droit à un certain payement ou tribut imposé à chaque jonque. Puis nous quittames le vaisseau et entrâmes dans la ville de

بقائين آخرها مضموم ولامها مفتوح وفي مدينة حسنة عليها سور من هجارة مصوتة عرضة محيث تسير فيه ثلاثة من العيدة وأول ما رابت تعارجها الفيلة عليها الاجال من العود الهندي فوقد وقد بقيمة الطهلي عندنا أو ارخص ثمثا هذا ادا أبناعوا فيا بيفهم وأما المتجار فيبيعون الخمل مدين عن المقال المتجار فيبيعون المتجار بقوب من تباب التقلق وفي أغلى عندهم من تباب المرز والليلة بها تكثيرة جدًا عليها يركبون وتجلون وكل ساحب حانوت يربط فيما مقده يركبه أن دارة وتجاراً وكذلك جميع أهار الصبن والإطا

Kâkoulah, qui est belle, et dont le mur, en pierres de taille, est assez large pour permettre que trois éléphants y marchent de front. La première chose que je remarquai à l'extérieur de la ville, ce furent des éléphants chargés de bois d'aloès indien; les habitants le brûlent dans leurs maisons, car il vaut le même prix que le bois de chauffage chez nous, et même moins. Cela n'a lieu, à la vérité, que lorsqu'ils se le vendent entre eux; mais quand ils le vendent aux marchands étrangers, ils exigent un vêtement de coton pour une charge de bois d'aloès. Les étoffes de coton sont, chez ces gens, plus chères que celles de soie. Il y a dans Kakoulah beaucoup d'éléphants; ils servent à porter les hommes ainsi que les marchandises. Tout le monde attache ses éléphants à sa porte; chaque boutiquier attache près de lui son éléphant, qu'il monte pour se rendre à sa demeure, et tous portent les fardeaux. Il en est ainsi chez les Chinois et chez les habitants de Khitha, ou Chine septentrionale. Ils en usent, au sujet des éléphants, exactement de cette manière.

دُكر سلطان مُل جاوة وهو كافر رايته خارج قصرة ارباب جاساً على قُنْدً ليس بينه وبين الارض يساط ومعه ارباب دولته والمساكر يعرضون عليه مُشاة ولا خيل هناك إلا " عند السلطان وأما يركبون النيلة وعليها يُقاتلون فعرن شان استدعان نجيّتُ وقلت السلام على من اتبع الهُدَى مُمْ يغفهوا إلا لغظ السلام خرجب بن وامر ان يُغرض لى ثوب اتعد عليه فقلت المترجان كيف اجلس على الثوب والسلطان فاعد على الارض مقال هاكذا عادته يقعد على الارض توامُعًا وانت ديه وجيّتُ من سلطان كيير فيجب اكرامك للهلست ديه وجيّتُ من سلطان كيير فيجب اكرامك لهلست

## DU SULTAN DE JAVA.

C'est un infidèle, et je l'ai vu en dehors de son château, assis sur le sol, près d'un pavillon, sans aucun tapis sous lui. Il était avec les grands de l'État, et les troupes défilaient devant lui à pied; personne n'a de chevaux dans ce pays, excepté le sultan. Le peuple monte les éléphants, et combat sur ces animaux. Le souverain, ayant été informé de ma présence, me fit appeler; je m'avançai et dis: « Que le salut soit sur quiconque suit la vraie religion ! » Tous les assistants ne comprirent que le mot salut; le sultan me souhaita la bienvenue, et ordonna d'étendre par terre une étoffe pour que je pusse m'asseoir dessus. Alors je dis au drogman : · Comment m'assoirais-je sur l'étoffe, tandis que le sultan est assis sur le sol? » Il répondit : « Telle est son habitude , il s'assied sur la terre par humilité; mais tu es un hôte, et tu viens de chez un monarque illustre : c'est donc un devoir de t'honorer. . Je m'assis ; le prince m'interrogea sur le sultan (de l'Inde), et il fut concis dans ses questions. Il

وسألنى عن السلطان داوجر في سُوَّاله وقال لى تقم عندنا في الصيافة ثلاثة اليَّم وحينتُد يكون انصرافك ،

دكر عجيبة رابتها بجلسة ورايت في تجلس هذا السلطان رجبة بيده سكين شبه سكين للسُبِّر (أأ قد وضعه على رقبة نعسه وتكمّ بكلام كثير لم افهه ثم امسك السكين بيديه معا وقطع عنن نفسه فوقع راسه لحِدّة السكين وشدّة اسكيه بالارن فتجبت من شانه وقال في السلطان أيفعل امسك هذا تعط فتحك وقال عندكم فقلت له ما رايت هذا تعط فتحك وقال وشرح لاحراقه المنوّاب وارباب الدولة والعساكر والرعايا وخرج لاحراقه المنوّاب وارباب الدولة والعساكر والرعايا edit: «Tu resteras près de nous en qualité d'hôte pendant trois jours, puis tu partiras.»

P'UN PAIT ÉTONNANT DONT PAI ÉTÉ TÉMOIN DANS L'AUDIENCE DE CE PRINCE.

l'ai vu, peudant l'audience de ce sultan, un homme qui tenait dans sa main un couteau semblable à celui d'un grappiilleur (sorte de serpette). Il le plaça sur son propre cou, et se mit à parler longtemps dans une langue que je ne compris point. Après cela il saisit le couteau avec ses deux mains à la fois, et se coupa la gorge. Sa tête tomba par terre, à cause du tranchant acéré de l'arme et de la force avec laquelle il la tenait. Je restai tout stupéfait de son action; mais le sultan me dit: « Est-ce que chez vous quelqu'un agit de la sorte? » Je lui répondis : Jamais je nai; vu pareille chose. » Il sourit et reprit: « Ces gens-ci sont nos esclaves, et ils se tuent par amour pour nous. » Puis il donna des ordres afin que l'on emportai l'individu qui s'était suicidé, et qu'on le brûit. Les lieutenants du sultan, les grands et l'Etat, les troupes et les sujets assiéréent à la crémation.

واجرى الرزق الواسع على اولاده واعده واخوانه وعُظموا لاجل فعده واخبرق من كان حاصرًا في ذلك الجبلس ان لاجل فعده واخبرق من كان حاصرًا في ذلك الجبلس ان نفسه في حبّ ابيه وجدّه نفسه في حبّ جدّه ثمّ انصرفت عن الجبلس وبعث الى بصيافة في حبّ جدّة ثمّ انصرفت عن الجبلس وبعث الى بصيافة الى الجر الكاهل وهو الراجد وفيه خرة زعوا أنها من توبية أرض تُجاورة ولا رج فيه ولا موج ولا حرجة مع اتساعم ولاجل خدا الجمر تتبع كل جنّك من جنوك الصين ثلاثة واحب مع دلك مع ذلك من جنوك الصين ثلاثة مع ذلك من حاسات ما دلك من المناسبة عنهم ودين في الهنك مع ذلك من ما تساوي المناسبة على المناسبة عنهم ودين في الهنك مع ذلك من عامنواد العدن عنهم دلك من عامنواد العدن عنهم دلك عنهم ودين في الهنك مع ذلك من عامنواد و العدن عنهم عنهم من من المناسبة عنه ودين في الهنك مع ذلك عنه عنه المناسبة عنه ال

très-honorés de son action.

Une personne, présente à la séance où le fait que j'ai raconté s'est passé, m'a dit que le discours prononce par l'individu qui s'est sacrifié exprimait son attactiement pour le sorverain. Il disait donc qu'il voulait s'immoler par affection
pour le sultan, comme son père l'avait fait par affection pour
le père du prince, et de même que son aieul l'avait pratiqué
par amour pour le grand-père du même prince.

Quand j'eus quitté la séance, le sultan m'envoya (es vivres de l'hospitalité pour trois jours, au bout desquels nous partimes, et voyageàmes de nouveau sur mer. Après trentequatre jours, nous arrivâmes à la mer Lente ou Pacilique, qui offre une teinte rougektre. On pense que cette couleur est due à la terre d'un pays qui l'avoisine. Il n'y a point de vent dans cette mer, ni de vagues, ni de mouvement d'aucune sorte, malgré sa grande étendue. C'est à cause de cela que chaque jonque chinoise est accompagnée par trois bâtiments, comme nous l'avons déjà dit. Ils sevrent à la faire avauger en raنحو عشرين عبدانا كبارا كالصواري بجبته على الجيدان منها نلاتون رجلا او محوها ويغومون قياما صقيبي كل صف يغابل الآغر وق الجيدان حبلان عظهان كالطوابيس فتجدد اسحدى الطائفتين للبلا ثم تتركم تجدد الطائفة الاخرى وهم يغفون عند ذلك باصواتهم للسان واكثرما يغولون لغلى لفلى واقفنا على ظهر هذا الجر سبعة وتلاتين يوما وهجبت الجرية من التسهيل فيه نائهم يتجهون فيه جسين يوما الى اربعين وى انهى ما يكون من التيسير عليهم ثم وصلنا الى بلاد طوالسي وى بهنج الطاع المهدل والواو وكسر السين للهدل ومراكبها هو المستى بطوالسي وى بلاد عويضة ومياكبا يضاي ملك الصين واد الجنوك الكثيرة بمادلاً بها اصل الصين يضاي ملك الصين واد الجنوك الكثيرة بمادلاً بها اصل الصين إلاها ومل الصين واد الجنوك الكثيرة بمادلاً بها اصل الصين

mant et à la remorquer. En outre, il y a dans la jonque environ vingt ramés fort grosses, à la manière des mâts de navire; trente hommes, plus ou moins, se rénnissent autour d'une de ces rames; ils se tiennent debout sur deux rangs, l'un faisant face à l'autre. La rame est pourvue de deux forts cordes, où câbles, qui ressemblent à des massoes; une des deux files d'hommes tire sur un câble, puis le lâche, et alors l'autre tile tire sur le second câble. Ces rameurs, en travaillant, chantent avec de belles voix, et ils disent ordinairement la la la la la.

Nous passàmes sur cette mer trente-sept jours, et les marins furent surpris de la facilité qu'éprouva le trajet. D'ordinaire, ils y emploient de quarante à cinquante jours, et regardent même alors la traversée comme très-heureuse. Puis nous arrivàmes au pays de Thaouàlicy (peut-étre l'îlé de Célèbes, ou plutôt le Tonkin), mot qui est le nom du roi de cette contrée. Elle est irtès-vaste, et son souverain égale celui de la Chine; il possède de nombreuses jonques, avec ellui de la Chine; il possède de nombreuses jonques, avec

حتى يُصالحوه على عنى واهل هذه البلاد عبدة اونان حسان الصورة اشبع الناس بالترك في صُورهم والغالب على الوانهم الشهرة ولهم هجاعة وتجدة ونساؤهم يركبني اليبل وتُجسسَ الرباية ويُقاتلن كالرجال سواء وارسيفا من مواسيهم بمدينة كِثلُوكري وضبطها بكان مفتوح وباء آخر الدون مسكنة ولام مضمور وكان مقتوح ورآم مكسور وي من احسن مدنهم مختها الربيف بالمارس واكبرها وكان يسكن بها ابن ملكهم فاها ارسيفا بالمرس جامت عساعهم ونرل الناخرة البهم ومعمد هدية لابس بتلك فسالهم عنه فاخبره ان أباء ولاه بلدا غيرة ووتي بنكه بنك المدينة واسمها أزدُجا بضم الهمزة وسكون الرآء وضم بتلك المدينة واسمها أزدُجا بضم الهمزة وسكون الرآء وضم الدار المهدل وجم،

lesquelles il fait la guerre aux Chinois, jusqu'à ce qu'ils lui demandent la paix, en lui accordant quelques avantages. Les habitants de ce pays sont idolâtres; ils ont de belles figures, et qui ressemblent on ne peut plus à celles des Turcs. Ils ont en général le teint cuivré, et ils sont braves et courageux. Leurs femmes montent des chevaux, lancent fort bien les flèches ou les javelines, et combattent absolument comme les hommes. Nous jetâmes l'aucre dans un de leurs ports, dans la ville de Caïloûcary, une des plus belles et des plus grandes parmi leurs cités. Le fils de leur roi y demeurait auparavant; mais quand nous fûmes entrés dans le port, des soldats vinrent à nous, et le capitaine, ou patron du navire, débarqua pour leur parler. Il portait avec lui un présent pour le fils du roi, et leur demanda des nouvelles de ce prince. Alors ils l'informèrent que son père lui avait donné à gouverner une autre province, et qu'il avait préposé sur cette ville-ci sa tille, appelée Ordoudjà.

ذكر صده الملكة ولما كان في اليوم الثاني من خلولها بمرسى وللمركب المركب والثنجار والرؤساء والتضديل وهو مقدم الركب المركب الرجال وسهاء سالار وهو مقدم الرساة لصيافة صنعتها لهم على عادتها ورغب الناخوذة متى ان احضر معهم فابيت لاقهم حقار لا بجوز أكل طعامهم فياً حضروا عندها تالت لهم هلا واحد منكم لم يحضر فقال لها المناخوذة لم يبقي إلا رجل واحد تحشي وهو العنامي "بلساقهم وتخشي وهو العنامي "بلساقهم وتخشي وهو لا ياكل طعامكم فيا تحديد وسولا ياكل طعامكم فقالت ادعوة نجياً مجنادرتها واحداب الناخوذة فيدي وهو لا ياكل فقالوا أحب الملكة فاتبتها وي بجلسها الاعظم وبين يديها فقالوا أحب الملكة فاتبتها وي بجلسها الاعظم وبين يديها

# DÉTAILS SUR CETTE PRINCESSE.

Le second jour après notre arrivée au port de Cailoùcary, cette princesse invita le nákhodhah, ou patron du navire, le carány ou secrétaire, les marchands, les chefs, le tendíl ou général des piétons, et le sipáhsálár ou général des archers. C'était à l'occasion du repas d'hospitalité qu'Ordoudjà leur offrait, suivant son habitude. Le patron du navire me pria d'y aller aussi en leur compagnie; mais je refusai, puisque ces peuples sont des infidèles, et qu'il n'est pas permis de manger de leurs aliments. Quand les invités furent arrivés chez la princesse, elle leur dit : « Y a-t-il quelqu'un des vôtres qui ne se soit pas rendu ici? . Le patron du navire lui répondit: « Il n'y a d'absent qu'un seul homme, le bakhchy, ou le juge, lequel ne mange pas de vos mets. » Ordoudja reprit : Faites-le venir dans ce lieu. Sesgardes vinrent me trouver, et avec eux les compagnons du nàkhodhah, qui me dirent : «Obéis à la princesse. «

Je me rendis près de celle-ci, et la tronvai assise sur son

نسوة بايديهن الارقمة بعرضي ذلك عليها وحولها النسآة القواعد وهن وزيراتها وقد جلس تحت الجرير على كراسي الصندل وبين بالحرير وعليد الرجاس المتدار وبين بالحرير وعليد المتدار وعليد صفاح المتدار وعليد صفاح المتدار وعليد صفاح الناهب من كبار ومنعار كالخوان والقلال والكواقيل اخبرق الناخوذة الها عمو المستروسة بسراب مصنوع من السكر مخلوط بالافاوية بشوبونية بعد الطعام واقد عطر الرائحة حلو المطعم بُغرج ويُطبب النكهة ويهضم وبُعين على الباءة فيا سأنت على الملكة قالت لى بالتركية حسن مِسَن يُخشي مسن (خوتميسن بخشيدسن) بالتركية حسن مِسَن يُخشي مسن (خوتميسن بخشيدسن)

grand siége, ou trône d'apparat; devant elle, des femmes tenaient à la main des registres qu'elles lui présentaient. Autour d'elle il y avait des femmes âgées, ou duègnes, qui sont ses conseillères; elles étaient assises au dessous du trône, sur des fauteuils de bois de sandal. Dyvant la princesse étaient aussi placés les hommes. Le trône était tendu de soie, surmonté de rideaux de soie, et fait en bois de sandál incrusté de lames d'or. Dans la salle de l'audience l'on voyait des estrades de hois sculpté, sur lesquelles étaient heaucoup de vases d'or, grands et petits, tels qu'amphores, cruches et hocaux. Le patron du uavire m'a dit qu'ils étaient remplis d'une boisson préparée avec du sucre mélé d'arountes; que ces gensla prennent après le repas; que son odeur est aromatique, sa saveur douce; qu'elle porte à la gaieté, rend l'haleine agréable, active la digestion et excite au plaisir de l'amour.

Lorsque j'eus salué la princesse, elle me dit en langue turque, «Khochmicen iakhchimicen,» ce qui signifie : «Estu bien? Comment te portes tu?» Elle me fit assooir près تحسن اللات العرق فقالت لبعض خدامها دُواة وبَنُكُ كاتور (كُتور) معناه الدواة والكاغد فاق بخدامها دُولة ونكك كاتور الرحن الرحم فقالت ما هادا فقلتُ لها تنصري (تذكوي) بالم وتُنَصَّري بفتح النّآء للعلوة وسكون النون وفتح الصاد ورآء ويا ويا مبنون والف ومم ومعنى ذلك امم الله فقالت خشن (خوش) ومعناه جيد ثم سالتني من أي البلاد قدمت فقلت لها من بلاد الهند فقالت بلاد اللغلا فقلت نعم فسالتني عن تلك البلاد واخبارها فاجبتها فقالت لا بد أن اعروها وتخدها لنفسي فاق يتجبني كثرة مالها وعساكرها فقلت لها افعلى وامرت لى باتواب وجهل فيلين من الارز وجهاموستين وعشر من الارز وجهاموستين وعشر من الدير وجهاموستين وعشر من الدير وجهاموستين وعشر من الدير وجهاموستين وعشر من الدير وجهاموستين

d'elle. Cette princesse savait bien écrire l'arabe, et elle dit à un de ses domestiques, « Daouâh oué betec quétour, » paroles dont le sens est : · Apporte l'encrier et le papier. · Il les apporta, et la princesse écrivit, « Au nom de Dieu clément et miséricordieux; puis elle me dit : · Qu'est-ce ceci? · Je lui répondis, « Tangry nam, » c'est-à-dire: « C'est le nom de Dieu. · Elle reprit , · Khoch, · ou , en d'autres termes : « C'est bon. » Après cela elle me demanda de quel pays j'arrivais, et je lui dis que je venais de l'Inde. La princesse dit alors , . Du pays du poivre? . (le Malabar), et je répondis par l'assirmative. Elle m'interrogea beaucoup sur ce pays, sur ses vicissitudes, et je satisfis à ses demandes. La princesse ajouta : « Il faut absolument que je fasse la guerre à cette contrée, et que je m'en empare pour moi; car l'abondance de ses richesses et de ses troupes me plait. «Je lui dis :« Faites cèla. » Cette princesse me fit donner : 1° des vêtements; 2° la charge de deux éléphants en riz; 3° deux busses semelles; 4º dix brebis; 5º quatre livres de julep ou sirop; أوان ضمة تملوة بالرتجبيل والفلفل واللجون والعنبا كلّ دلك عملوة بالرتجبيل والفلفل واللجون والعنبا كلّ دلك عملوها نستمد المجمو واخبرق الناخودة أن هذه المكلة ضمح في العساكر من رجال ونسآء فتغير على عدرها وتشاهد القتال ونبارز الابطال واخبرق أنها وتع بينها وبين بعض اعجائها عنال شديد وتنل كثير من عسكرها وكادوا ينهرمون فدفعت بمفسها وخرت الجيوش حتى وسلت ألى الملك الذي كانت تُقاتله فطعمته طعنة كان فهها حتفه قات الدي كانت تُقاتله فطعمته طعنة كان فهها حتفه قات

6º quatre marthabán, ou grands vases de porcelaine, remplis de gingembre, de poivre, citron et mangue; le tout étant salé, et de ces choses qu'on prépare pour servir aux voyages sur mer.

Le patron du navire m'a raconté qu'Ordondia compte dans son armée des femmes libres, des filles esclaves et des captives, qui combattent comme les hommes; qu'elle sort avec les troupes, composées d'hommes et de femmes, qu'elle fait des invasions dans les terres de ses ennemis, qu'elle assiste aux combats, et qu'elle lutte contre les braves. Il m'a dit aussi qu'une fois une bataille opiniatre eut lieu entre cette princesse et l'un de ses ennemis; qu'un grand nombre des soldats d'Ordoudjà furent tués, et que toutes ses troupes étaient sur le point de prendre la fuite; qu'alors la princesse se lanca en avant, qu'elle traversa les rangs des guerriers, jusqu'à ce qu'elle fût arrivée au roi qu'elle combattait; qu'elle le perça d'un coup mortel, qu'il en mourut, et que ses troupes s'enfuirent; qu'Ordoudia revint avec la tête de son ennemi sur une lance, et que les parents de celui-ci dégagèrent, ou rachetèrent d'Ordoudjà cette tête, au moyen de riches tréبيد اخيها واخبرني ان ابناء الملوك يخطبونها فتقول لا اتزوج إِلَّا مَى يُجارِزنِ فيغلبني فيتعامون مُبارِّرتها خون المُعرَّة ان غلبتهم ثم سافرنا عن بلاد طوالسي فوصلنا بعد سبعة عشر يومًا والربح مُساعِدة لنا ونحن نسير بها اشد السير واحسنه . أنى بلاد الصبي واقلم الصبي مُقسع كثير الغيرات والغواك والزرع والذهب والغِصّة لا يصاهيه في ذلك أقلم من أقالم الارض ويخترقه النهر العرون بآب حياة معنى ذلك مآء للياة ويسمّى ايضا نهر السبّر ( السرو) كاسم النهر الذي بالهند(1) ومنبعه من جبال بقرب مدينة خان بالق تُسمّى كوة بُوزند sors; enlin que, lorsque la princesse retourna vers son père, il lui donna cette ville de Caïloûcary, que son frère gou-. vernait avant elle. Je tiens encore du même patron de navire, que les fils des rois demandent à se marier avec Ordoudjå, et qu'elle répond, « Je n'épouserai que celui qui combattra coutre moi et me vaincra; · mais qu'ils évitent

Nous quittâmes le pays de Thaoualicy, et après dix-sept jours de trajet, pendant lesquels le vent fut toujours favorable, et notre marche accélérée et heureuse, nous arrivâmes en Chine. C'est une vaste contrée, abondante en toutes sortes de biens, en fruits, céréales, or et argent; aucun autre pays du monde ne peut rivaliser avec la Chine sons ce rapport. Elle est traversée par le fleuve nommé Abi-haïâh, mots qui signifient «l'eau de la vie. » On l'appelle aussi le fleuve Sarou (fleuve Jaune), du même nom que celui qui se trouve dans l'Inde. Sa source est sur des montagnes situées auprès de la ville de Khân-bâlik (Cambalu, Pékin), et connues sous le nom de Coûhi-hoûznah, ce qui veut dire-

de lutter contre elle, par crainte du tort que cela leur ferait

si elle l'emportait sur eux.

معناه جبل القرود وعرق وسط الصين مسيرة سقة اشهر الى ان ينتهى الى صين الصين وتكنفع القري وللزارع والمساتين والاسواق كنيل مصر إلا ان عذا اكثر تجارة وعليه النواعير الشقيمة وببلاد الصين السكر الكثير تما يُصابى للصري يل يفصله والاعناب والإجاس وكنت اطن أن الاجاس الشقيان الذي بدمشن لا نظير له حتى وابت الاجاس الذي بالصين وبها البطيع ألى المتعيب يُشبه بطيع خوارم واصفهان وكل ما ببلادنا من اللواكه نان بها ما هو مثله واحسن منه والفح بها كثير جدًا ولم ار تحا اطيب منه وكذلك العُدَس والحص ن

« la montagne des singes, » Ce fleuve parcourt, au milieu de la Chine, l'espace de six mois de marche, jusqu'à ce qu'il arrive à Sin-assin (ou Sin-calân, Canton). Il est entouré par des villages, par des champs cultivés, des vergers, des marchés, à la manière du Nil de l'Egypte; mais ici le pays est plus florissant, et sur le fleuve, il y a un grand nombre de roues hydrauliques. On trouve en Chine beaucoup de sucre égal à celui de l'Égypte, et même meilleur; on trouve aussi les raisins et les prunes. Je pensais d'abord que la prune nommée 'othmany, et qui se trouve à Damas, n'avait pas sa pareille; mais je vis que j'étais dans l'erreur, lorsque je connus la prune de la Chine. Dans ce pays, il y a l'excellente pastèque, qui ressemble à celle de Khârezm et d'Ispahan. En somme, tous les fruits que nous possédons dans nos pays ont leurs pareils en Chine, ou plutôt leurs supérieurs. Dans ce dernier pays, le froment est en trèsgrande abondance, et je n'en ai jamais vu de plus heau, on de meilleur. On peut dire la même chose des lentilles et des pois chiches.

دَكر الخَدَار الصيحيّ واماً الخَدَار الصيحيّ منها وهو من تراب جبال عنالك وهو من تراب جبال عنالك كند فيه النار كالحُدم وسندكر دلك ويُعيفون البه (أأ حجارة عندهم وبوقدون النار عليها تلاتة آيام ثم يصبّون عليها المآء فيعود الجميع ترابحاً ثم تُحَرّونه فالجيد منه ما جُنر شهراً كامِلاً ولا يُواد على ذلك والدون ما خُرعشوة آيام وهو هنالك بقيمة المُعارب بلادنا أو ارخص عنا وتُجل الى الهند وسالر الاقالم حتى يصل الى بلادنا بالمغرب وهو ابدع انواع الخار،

ذكر دجاج الصين ودُجاج الصين وديوكها فخمة جدا

#### DE LA POTERIE CHINQISE OU PORCELAINE.

On ne fabrique pas en Chine la porcelaine, si ce n'est dans les villes de Zeitoun et de Sin-calân. Elle est faite au moyen d'une terre tirée des montagnes qui se trouvent dans ces districts, laquelle terre prend feu comme du charbon, ainsi que nous le dirons plus tard. Les potiers y ajoutent une certaine pierre qui se trouve dans le pays; ils la font brûler pendant trois jours, puis versent l'eau par-dessus, et le tout devient comme une poussière ou une terre qu'ils font fermenter. Celle dont la fermentation a duré un mois entier, mais pas plus, donne la meilleure porcelaine; celle qui n'a fermenté que pendant dix jours, en donne une de qualité inférieure à la précédente. La porcelaine en Chine vaut le même prix que la poterie chez nous, ou encore moins. On l'exporte dans l'Inde et les autres contrées, jusqu'à ce qu'elle arrive dans la nôtre, le Maghreb. C'est l'espèce la plus belle de toutes les poteries.

#### DES POULES DE LA CHINE.

Les poules et les coqs de la Chine sont très-gros, plus

اضم من الإورّ عندنا وبيس الدجاج عندهم اضم من بيس الإورّ عندنا واما الإورّ عندهم فلا ضحامة لها ولقد اشترسنا دُجاجة ناردنا طحفها فلم يسع لجها في بُرمة واحدة لمعلناه في برمتين وبكون الديك بها على تدر النعامة وريّما استشف ريشه فيبق بضعة جراء واوّل ما رايث الديك الصيني عمدينة كولم فظننته نعامة وهجيت منه فقال في صاحبه أنّ ببلاد الصين ما هو اعظم منه فعال وصلت ألى الصين رايت مصداق ما اخبرق به من ذلك /

ذكر بعض من احوال اهل الصبى واهل الصين كغار يعبدون الاصفام وتُعرفون موتاهم كما تنفعل الهنود وملك

volumineux même que l'oie de nos pays. Les œufs de la poule, chez les Chinois, sont aussi plus forts que ceux de foie parmi nous. Or Joie chez enc est très-petite. Nous achetàmes un jour une poule que nous voulions faire cuire; mais elle ne tint pas dans'une seule marmite, et nous fumes mais elle ne tint pas dans'une seule marmite, et nous fumes pour lors comme une vraie masse rougeatre. La première pour lors comme une vraie masse rougeatre. La première fois de ma vie que J'ai vu un coq chinois, ce fut dans la ville de Caoulem (côte du Malabar). Je l'avais pris pour une autruche, et j'en fus étonné; mais son malite me dit: c'ertes, en Chine, il y a des coqs encore plus gros que celuici. Quand j'y fus arrivé, j'eus la preuve de ce qu'il m'avait avancé à ce sujet.

### OURLOUSE DÉTAILS SUR LES CHINOIS.

Les Chinois sont des infidèles, des adorateurs d'idoles, et ils brûlent leurs morts à la manière des Indiens. Leur roi الصين تترى من ذرّت تنكير خان وق كل مدينة من مدن الصين مدينة من مدن الصين مدينة للسلين يفغرون بسكناهم ولهم فيها المساجد الاتامة الجيمات وسواها وهم معظمون محترمون وكفار الصين ياكون لحوم الخنازير واللاب ويبيعونها في اسواتهم مابس وترى التاجر اللبير منهم الذي لا تحصى امواله كثرة وعليه جبة تعلن حضنة وجهيع أهل الصين أيما يحتفلون في اوان الذهب والفشة ولكل واحد منهم تخاز يعتبد عليه في المشين ويعولون هو الرجل الثالثة والحرير عنده كثير حداً لا تحتاج ال كثير مُوتة الدور تتعلق بالكرا منها فلا تحتاج ال كثير مُوتة

est un Tartare de la postérité de Tenkiz-khân, ou Gengiskan. Dans chacune de leurs villes il y a un quartier affect aux musulmans, où ils habitent seuls, où ils ont leurs mosquées pour y faire les prières, tenir les réunions du vendredi, et autres; ils sont honorés et respectés. Les paiens de la Chine mangent les viandes des porcs et des chiens, qu'ils vendent publiquement sur leurs marchés. Ce sont, en général, des gens aisés, opulents; mais ils ne soignent pas assez leur nourriture ni leur habillement. On peut voir tel de leurs grands négociants, si riche que l'on ne saurait compter ses trésors, marcher vêtu d'une grossière tunique de coton. Les Chinois mettent toute leur sollicitude à posséder des vases d'or et d'argent, lls portent tous un bâton ferré, sur lequel ils s'appuyent en marchant, et qu'ils appellent la troisème jambe.

La soie est très-abondante en Ching, car les vers qui la donnent s'attachent aux fruits, s'en nourrissent et ne demandent pas beaucoup de soins. C'est pour cela que la soie est en si grande quantité, et qu'elle sert à habiller les reliولذلك كثر وهو لباس الفقرآء والمساكيين بها ولو لا التجار أبا كانت له تعبة وبُماع الثوب الراحد من القطني عندهم بالاتواب الكثيرة من الدوير وعادتهم أن يسبك التاجر ما يكون عندة من الذهب والفضة قطعا تكون القطعة منها من قنطار فيا فوقه وما دونه ويجعل ذلك على باب دارة ومن كان له خسن تقطع منها جعل في اصبعه خاتما ومن كانت له عضر جعل خاتمين ومن كان له خس عشرة سهوة الستى بفتح السين المهمل وكسر الفتاء المعلوة وهو يمصني الكارى يمصر وأسمون وفتم الكان واللام:

ذكر دراهم اللاغد التي بها يبيعون ويشترون واهل الصين لا يتبايعون بدينار ولا درهم وجميع ما يتحصّل ببلادهم من

gieux pauvres et les mendiants du pays; sans les marchands, la soie ne vaudrait absolument rien. Un seul vétement de coton, chez les Chinois, en vaut plusieurs en soie. L'habitude de ce peuple est que tout négociant fonde en lingots l'or et l'argent qu'il possède, chacun de ces lingots pesant un quintal, plus ou moins, et qu'il les place au dessus de la porte de sa maison. Celui qui a cinq lingots met à son doigt une hague; celui qui en a dix y met deux bagues; celui qui en a quinze est uommé sép, ce qui revient au mème que cárény en Égypte (sorte de riche marchand, surtout en épices). Un lingot est nommé en Chine barcellah.

DES DRACHMES DE PAPIER QUI SERVENT, CHEZ LES CHINOIS,
POUR VENDRE ET POUR ACHETER.

Les habitants de la Chine n'emploient dans leurs transactions commerciales ni pièces d'or ni pièces d'argent. Toutes celles qui arrivent dans ce pays sont fondues en linدلك يستكونه قطعاً كما ذكرناه وأيما بيعهم وشراً أوم بقطع كاغد كل قطعة منها قدر الكف مطبوعة بطابع السلطان وكسمي العمس والعشرون قطعة منها كالشت بدياً موحدة والف ولام مكسور وشين معهم مسكن وقاء معلوة وهو عمني الدينار عندنا وادا غرفت تلك اللواغد في يد انهان جلها الى دار كدار السكة عندنا فاحد عوضها خددًا ودفع تلك ولا يُمعلى على ذلك اجرة ولا سواعا لان الذين يتولون عملها لهم الرزاق الجارية من تجيد السلطان وقد وكل بتلك الدار امير من كبار الامراء وادا مضى الانسان الى السوق بدرام ختى يسوده بالباشت ويشتري بده اراد،

gots, comme nous venons de le dire. Ils vendent et ils achètent au moyen de morceaux de papier, dont chacun est aussi large que la paume de la main, et porte la marque ou le sceau du sultan. Vingt-cinq de ces billets sont appelés bâlicht (bâlich), ce qui revient au sens du mot dinâr, ou de pièce d'or chez nous. Lorsque quelqu'un se trouve avoir entre les mains de ces billets usés ou déchirés, il les rapporte à un palais dans le genre de l'hôtel de la monnaie de notre pays, où il en recoit de nouveaux en leur place, et livre les vieux. Il n'a de frais d'aucune sorte à faire pour cela ; car les gens qui sont chargés de confectionner ces billets sont payés par le sultan. La direction dudit palais est confiée à un des principaux émirs de la Chine. Si un individu se rend au marché avec une pièce d'argent, ou bien avec une pièce d'or, dans le dessein d'acheter quelque chose, on ne la lui prend pas, et l'on ne fait aucune attention à lui, jusqu'à ce qu'il l'ait changée contre le bâlicht ou les billets, avec lesquels il pourra acheter ce qu'il désirera.

ذكر التراب الذي يُوتدونه مكان الفعم وجيب اهلاً السين والإطا آما تحمهم ترابُّ عندهم مُتعتد كالطَفَل عندها ولوند لون الطفل الله العبالة بالاجال منه فيقطعونه قطعا على قدر تطع المحمم عندما ويضعلون النار فيه فيقد كالمحمم وهو الشد حرارة من نار المحمم وادا صار رمادًا مجنوه بللله ويسود وطخوا به ثانية ولا يرالون يغعلون به كذلك الى ان يتلاشى ومن هذا التراب يصنعون اواق المحار الصيني ويُعيفون البه حجارة سواد كما ذكرناه م

دكر ما خُصُوا به من إحكام الصناعات واهل الصين اعظم الأُمُم احكامنا الصناعات واشدّهم اتتقانا فيها وذلك

DE LA TERRE QUE LES CHINOIS BRÛLENT AU LIEU DE CHARBON.

Tous les habitants de la Ĉhine et du Khitha (Catay, ou Chine septentrionale) emploient comme charbon une terre ayant la consistance ainsi que la couleur de l'argile de notre pays. On la transporte au moyen des éléphants, on la coupe en morceaix de la grosseur ordinaire de ceux du charbon chez nous, et l'on y met le feu. Cette terre brûle à la manière du charbon, et donne même une plus forte chaleur. Quand elle est réduite en cendres, on les pétrit, en y versant de l'eau, on les fait sécher et l'on s'en sert encore une seconde fois pour cuisiner. On continue d'agir de la sorte jusqu'à ce qu'elles soinet nethèrement consumées. C'est avec cette terre que les Chinois fabriquent les vases de porcelaine, en y ajoutant une autre pierre, comme nous l'avons déjà raconté.

DU TALENT POUR LES ARTS, PARTICULIER AUX CHINOIS.

Le peuple de la phine est de tous les peuples celui qui a le plus d'habileté et de goût pour les arts. C'est là un fait géمشهور من حالهم قد وصغه الناس في تصانيفهم ناطنبوا فيه وإمّا التصوير فلا بجاريهم احدُّ في احكامه من الزوم ولا من سواهم فان لهم فيه اقتدارًا عظيمًا ومن عجيب ما شاهدتُ لهم من ذلك أنِّ ما دخلت قط مدينة من مدنهم و ثمرُ عُدت البها إلّا ورايت صورق وصور اتحايي منقوشة في الميطان والكوافد موضوعة في الاسواق ولقد دخلت الى مدينة السلطان فررث على سُوق النقاشين ووصلت الى قصر السلطان مع اتحابي وتحن على زنَّ العراقيين فقاً عُدت من القصر عشيًا مررت بالسوق المذكورة فرايت صورق وصور اتحاني منقوشة في كاغد ثد الصقوة بالمائط لجعل كل واحد منا ينظر الى صورة

néralement connu; que beaucoup d'auteurs ont noté dans leurs ouvrages, et sur lequel ils ont fort insisté. Pour ce qui regarde la peinture, aucune nation, soit chrétienne ou autre, ne peut rivaliser avec les Chinois : ils ont pour cet art un talent extraordinaire. Parmi les choses étonnantes que j'ai vues chez eux à ce sujet, je dirai que toutes les fois que je suis entré dans une de leurs villes, et que depuis il m'est arrivé d'y retourner, j'y ai toujours trouvé mon portrait et ceux de mes compagnons peints sur les murs et sur des papiers placés dans les marchés. Une fois je sis mon entrée dans la ville du sultan (Pékin), je traversai le marché des peintres, et arrivai au palais du souverain avec mes compagnons; nous étions tous habillés suivant la mode de l'Irak. Au soir, quand je quittai le château, je passai par le même marché; or je vis mon portrait et les portraits de mes compagnons peints sur des papiers qui étaient attachés aux murs. Chacun de nous se mit à examiner la ligure de son camarade, et nous trouvâmes me la ressemblance élait parfaite.

صاحبه لا تُحقِ ثبياً من شبهه وذُكر في ان السلطان امرم بذلك وأنهم اتو الى القصر وتحنى بنه تجعلوا ينظرون الينا ويُصورون صورا وتحن لم نشعر بذلك وتلك عبادة لهم في تصوير كلّ من عرّ بهم وتفتهى حالهم في ذلك الى آن الغريب . اذا نعل ما يوجب فراز عنهم بعثوا صورتم الى البلاد وتحت عنه تحييثا وُجد شبه تلك الصورة أُخذ تال ابن جُزى هذا مثل ما حكاه اعل التأريخ من تصية سابور ذى الاكتان ملك الغرس حين دخل الى بلاد الروم مُتنكراً وحضر ولهة صنعها مكلهم وكانت صورته على بعض الاوال فنظر اليها بعض حُدّام تيصر ناطبعت على صورة سابور فقال لمكله أن هذه الصورة

On m'a assuré que l'empereur avait donné l'ordre aux peintres de faire notre portrait; que ceux-ci se rendirent au château pendant que nous y étions; qu'ils se mirent à nous considérer et à nous peindre, sans que nous nous en fussions aperçus. C'est, au reste, une habitude établie chez les Chinois de faire le portrait de quiconque passe dans leur pays. La chose va si loin chez eux à ce propos, que s'il arrive, qu'un étranger commette quelque action qu'il eforce à fuir de la Chine, ils expédient son portrait dans les différentes provinces, en sorte qu'on fait des recherches, et en quelque lieu que l'on trouve celui qui ressenable à cette image, on le saisit.

Ibn Djozay ajoute: - Ceci est conforme aux récits des historiens touchant l'aventure de Sáboûr Dhoû'l Actâf, ou Sapor aux épaules, roi des Persans, lorsqu'il entra déguisé dans le pays des Romains, et qu'il assista à un festin que donnait leur roi. Le portrait de Sapor se trouvait sur un vase, ce que voyant un des serviteurs de l'empereur de Constantinople, et s'apercevant que c'était tout juste l'image de Sapor, qui étail présent, il dit à son souverain: - Ce portrait ny informe تُعبرن ان كسرى معنا في هذا المجلس فكان الامر على ما فألد وجرى فيه ما هو مسطور في الكُتب،

دَكرعادتهم في تغييد ما في المراكب وعادة اهل الصين ادا اراد جُنك من جنوكهم السفر صعد اليه صاحب الجر وحُتابه وكتبوا من يُسافر فيه من الرُماة والكريّة والحريّة وحينتُه يُباح لهم السفر فاذا عاد الجنك الى الصين صعدوا المد ايضًا وقابلوا ما كتبوه بالخياس الناس فان فقدوا احدًا من فيّدوه طلبوا صاحب الجنك بعد فامّ ان ياق بمرهان على موتد او فرارة او غير ذلك تما جدت عليه والّ أَحُد فيه فادا

que Cosroes est avec nous, dans ce salon. Or la chose était ainsi; et il arriva à Sapor ce que racontent les livres d'histoire. (Cf. Mirkhond, *Hist. des Sassanides*, texte persan, p. 200 et suiv, etc.)

DE L'USAGE DES CHÎNQIS D'ÉNREGISTRER TOUT CE QUI SE TROUVE. SUR LES NAVIRES.

Lorsqu'une jonque chinoise veut entreprendre un voyage, il est d'habitude, chez le peuple de la Chine, que l'amiral et ess secrétaires montent à bord, pour notre le nombre des archers qui sont embarqués, celui des domestiques et des marins. Ce n'est qu'après l'accomplissement de cette formatifé qu'on leur permet de partir. Quand la jonque retourne en Chine, lesdits personnages montent de nouveau à bord. Ils comparent les personnes présentes avec les chiffres de leurs registres, et s'il manque quelqu'un de ceux qu'ils ont notés, ils en rendent responsable le patron du navire. Il faut que celui-ci fournisse la preuve que l'individue question est mort, ou bien qu'il s'est enfui, ou encore qu'il lui est arrivé tel autre accident déterminé; sinon il est pris et puni.

فرغوا من ذلك امروا صاحب المركب أن يُملى عليهم تلبيبرا جميع ما فيد من السلع قليلها وكثيرها ثمّ ينزل من فيد وتجلس حُقّاظ الديوان إنساهدة ما عندهم فأن عثروا على سلعة قد كُمت عنهم عاد الجنك تجييع ما فيد مالاً المحرن وذلك فوع من الظم ما رابته بعلاد من بلاد اللعار ولا المسلمين إلّا بالصين اللهم إلّا الله كان بالهند ما يغرب مند وهو أنّ من تُحتر على سلعة لم قد غاب على معومها أغرم احد عشر معرما ثمّ رفع السلطان ذلك لما رفع المعارم ،

. ذكر عادتهم في منع التجار عن العساد واذا قدم التاجر

Ils ordonnent ensuite au patron du bâtiment de leur dicter en détail tout ce que la jonque contient en fait de marchandises, qu'elles soient de peu de valeur ou d'un prix considérable. Alors tout le monde débarque, et les gardiens de la douane siégent pour passer l'inspection de ce que l'on. a avec soi. S'ils découvrent quelque chose qu'on leur ait caché, la jonque et tout ce qu'elle contient deviennent propriété du fisc. C'est là un genre d'injustice que je n'ai vu pratiquer dans aucun autre pays, soit d'infidèles, soit de musulmans; je n'ai vu cela qu'en Chine. Cependant, il y avait jadis dans l'Inde quelque chose d'analogue; car celui dans les mains duquel on trouvait une marchandise qu'il avait soustraite au payement de l'impôt était condamné à payer onze fois le montaut dudit impôt. Le sultau Mohammed a aboli cette tyrannie, lorsqu'il a décrété la suppression des droits fiscaux pesant sur les marchandises.

DE L'HABITUDE QU'ONT LES CHINOIS D'EMPÉCHER QUE LES MARCHANDS NE SE LIVRENT AU DÉSORDRE ET AU LIBERTINAGE.

Lorsqu'un marchand musulman arrive dans une des villes.

المسم على بلدد من بلاد الصين (11 خَيْرى الغزول عند، تاجر من المسلمين المتوقفين مُعتن المؤول المفتدق فإن احبّ الغزول عند، التاجر خُصر مالد ونُمسِّنه التاجر المستوطن وانفق عليه منه بلا عبون غاذا اراد السفر تُحت عن ماله فان وُجد شيء منه قد ضاع أغرمه التاجر المستوطن الذي سُمِّنه وان اراد النورل بالفندق شمِّم مانه لصاحب الفندق وسُمِّنه وهو يشتري لد ما احبّ وَحَساسيه فان اراد السَّرِي اسْترى له جارية واسكنه بدار يكون بابها في الفندق وانفق عليها والجواري رخيصات الأغان آلاتا ان اهل الصين اجتمين يبيعون اولادهم رخيصات الأغان آلاتا ان اهل الصين اجتمين يبيعون اولادهم

de la Chine, on lui laisse le choix de descendre chez un négociant de sa religion, désigné parmi ceux doniciliés dans le pays, on bien d'aller à l'hôtellerie. S'il préfère la demeure chez le négociant, on compte tout le bien qu'il a, on le confie audit uégociant choisi par lui, lequed dépense l'argent de l'étranger pour pour oir aux besoins de celui-ci, mais d'une manière honnête. Quand il veut partir, on examine son argent, et s'il en manque, le négociant chez lequel il deure ret qui a reçu la somme en dépôt est obligé de combler le déficit.

Dans le .cas où le marchand qui arrive aime mieux se rendre à l'hôtellerie, on livre son argent au maître de l'auberge à titre de dépôt. Ce dernier achête pour le compte de l'étranger ce que celui-ci désire, et s'il veut une concubine, il fait pour lui l'acquisition d'une jeune fille esclave. Il le met alors dans un appartement dont la portes ouvre sur l'intérieur de l'hôtellerie, et il fait à dépense pour l'homme et pour la femme. Nons dirons à ce propos que les jeunes filles esclaves sont à très-hon marché dans la Chine; qu'en e outre, tous les Chinois vendent leurs garçons, de même que, leurs filles, et que cela n'est point considéré chez eux comme

وبناتهم وليس دلك عبما عندهم غير الهم لا تُجمرون على السندرم مستربهم ولا يُمنعون ايضا منه أن اختباروه وكذلك إن أراد الترزج ترزج واماً انتفاق ماله في النساد فشيءً لا سبيل له الميه ويقولون لا تُريد أن يُسمع في بلاد المسلمين النهم مخسرون أموالهم في بلادنا فالها أرضٌ فساد وحسن فاتّب"،

ذكر حفظهم المسافرين في الطرق وبلاد الصين آمن البلاد واحسنها حالاً المسافر فان الانسان يسافر منفودا مسيرة تسعة اشهر وتكون معد الاموال الطائلة فلا بخان عليها وترقيب ذلك ان لهم في كل مغزل بملادهم فيدة عليه حاكم يسكن

un déshonneur. Seulement, on ne les force pas à voyager avec ceux qui les achètent, et l'on ne les en empéche pas non plus, si toutefois ils le veulent bien. Quand le marchand étranger désire se marier en Chine, il le peut aussi très-faci lement; mais pour ce qui est de dépenser son argent dans le libertinage, cela ne lui est nullenjent permis. Les Chinois disent: Nous ne voulons point que l'on entende rapporter dans le pays des musulmans qu'ils perdent leurs richesses dans notre contrée, que c'est une terre de débauche et de beauté fragile ou mondaine.

DU SOIN QU'ILS PRENNENT DES VOYAGEURS SUR LES ROUTES.

La Chine est la plus sure ainsi que la meilleure de toutes les régions de la terre pour celui qui voyage. On peut parcourir tout seul l'espace de neuf mois de marche sans avoir rien à craindre, même si l'on est chargé de trésors. C'est è que dans chaque station il y a une hôtellerie surreillée par un officier, qui est établi dans la localité avec une troupe de cavaliers et de fantassins. به في جماعة من الغرسان والرجال فاذا كان بعد المعرب او العشاء النحرة جآء للحاكم الى الفضدي ومعد كانبه فكتب استاء جميع من يجيب به من المسافرين وختم عليها واقفل باب الفضدي عليهم فاذا كان بعد الصبح جآء ومعد كاتبه فدعاً كُل انسان باسعه وكتب بها تفسيرًا وبعث معهم من يُوصلهم الى المغزل الثانى له وبانيه بمرآءة من حاكم ان الجميع قد وصلوا البه وان لم يفعل طلبه بهم وهاكذا العمل في مغزل بعلادهم من صبى الصبى الى خان بالىق وق هذه المفادرة جميع ما يحقاج البه المسافر من الازواد وخصوصا الحجاج والإنزواما الغنم فهى قلياة عقدهم ولنعد الى ذكر سفوا فيقا النجا فهى قلياة عقدهم ولنعد الى خان البها المها سفوا فيقوا في المنات اول مدينة وصلنا البها

Tous les soirs, après le coucher du soleil, ou après la nuit close, l'officier entre dans l'auberge, accompagné de son secrétaire; il écrit le nom de tous les étrangers qui doivent y passer la nuit, en cachette la liste, et puis ferme sur eux la porte de l'hôtellerie. Au matin, il y retourne avec son secrétaire, il appelle tout le monde par son nom, et en écrit une note détaillée. Il expédie avec les voyageurs une personne chargée de les conduire à la station qui vient après, et de lui apporter une lettre de l'officier préposé à cette seconde station, établissant que tous y sont arrivés; sans cela ladite personne en est responsable. C'est ainsi que l'on en use dans toutes les stations de ce pays, depuis Sin-assin jusqu'à Khân-bâlik. Dans ces auberges, le voyageur trouve tout ce dont il a besoin en fait de provisions; il y a surtout des poules et des oies; quant aux moutons, ils sont rares en Chine.

Pour revenir aux détails de notre voyage, nous dirons qu'après notre trajet sur mer, la première ville chinoise où مدينة الريتون وهده المدينة ليس بها زيتون ولا بجيع بلاد اهل الصين والهند ولاكتب اسم وضع عليها وفي مدينة عظيمة كبيرة تصنع بها ثياب الكتا والاطلس وتعرن بالنسبة اليها وتفضل على الثياب للنساوية والنبالقية ومرساها من اعظم مراسي الدنيا او هو اعظمها رايت به نحو مأية جنك كبار وامّا الصغار فلا تُحصى كثرة وهو خور كبير من البصر يدخل في البرجتي مختلط بالنهر الاعظم وهذه المدينة وجميع بلاد الصين يكون الانسان بها البستان والارض ودارة في وسطها كمثل ما في بلدة حجماً اسة ببيلادنا وبهذا عظمت بلادهم والمسلمون ساكنون بمدينة على حدة وفي يوم وصولى nous débarquames, ce fut celle de Zeitoun (Tseu-thoung; actuellement Thsiuan-tchou-fou). Bien que Zeitoûn en arabe signifie olives, il n'y a pourtant pas d'oliviers dans cette cité, pas plus que dans aucun autre endroit de la Chine ni de l'Inde; seulement, c'est là son nom. C'est une ville grande. superbe, où l'on fabrique les étoffes damassées de velours, ainsi que celles de satin, et qui sont appelées de son nom zeitoûniyyah; elles sont supérieures aux étoffes de Khansa et de Khân-bâlik. Le port de Zeitoûn est un des plus vastes du monde; ie me trompe, c'est le plus vaste de tous les ports. Jy ai vu environ cent jonques de grande dimension; quant aux petites, elles étaient innombrables. C'est un vaste golfe qui, de la mer, entre dans les terres, jusqu'à ce qu'il se réunisse avec le grand sleuve. Dans cette ville, comme dans toute autre de la Chine, chaque habitant a un jardin, un champ, et sa maison au milieu, exactement de même que cela se pratique chez nous, dans la ville de Sigilmâçah. C'est pour cette raison que les cités des Chinois sont si grandes.

Les mahométans demeurent dans une ville à part. Le

المها وابت بها الامير الذي توجه الى الهند رسولاً بالهدية ومضى في محبتها وغرق بعد الجنك فسلم على وعرق صاحب الديوان بي فاتولنى في منزل حسن وجاء الى تادين المسطين تاج الدين عبد الله الاصفهاني وهو من الصلحاء وجاء الى كمال الدين عبد الله الاصفهاني وهو من الصلحاء وجاء الى استدنت منهم جين قدوى على الهند واحسنهم مُعاسَلة حافظ القرآن مُكثر المتلاوة وهاؤلاء التجار لشخام في بلاد حافظ القرآن مُكثر المتلاوة وهاؤلاء التجار لشخام في بلاد ما المالة والديم عليهم المسلم فرحوا به اشد الغر وقالوا جاء من ارس الاسلام ولد يُعطون ركوات اموالهم فيعدو غنياً

jour de mon entrée, j'y vis l'émîr qui était arrivé dans l'Inde comme ambassadeur et porteur d'un cadeau, qui était parti en notre compagnie (pour le Malabar), et dont la jonque avait été submergée. Il me salua, et informa sur mon compte le chef du conseil, qui me fit loger dans une belle habitation. Je reçus la visite: 1º du juge des musulmans, Tâdj eddîn Alardoouily, homme vertueux et généreux; 2° da cheikh de l'islamisme Camal eddîn Abdallah, d'Ispahan, homme très-pieux ; 3º des principaux marchands. Parmi ceux-ci je nommerai sculement Cheref eddin de Tibriz, un des négociants envers lesquels je m'endettaj lors de mon arrivée dans l'Inde, et celui dont les procédés furent les meilleurs; il sait tout le Coran par cœur, et il lit beaucoup. Comme ces commerçants sont établis dans le pays des infidèles, il s'ensuit que, lorsqu'ils voient un musulman qui se rend près d'eux, ils s'en réjouissent considérablement, et se disent: « Celui-ci vient de la terre de l'islamisme, » Ils lui donnent l'aumône légale sur leurs biens, de sorte que ce voyageur devient riche à la manière de l'un d'eux. Au nombre des cheikhs éminents واحد منهم وكان بها من المتائج المنصلات برهان الدين التأورون له زاوية خارج البلد واليه بدفع التجار النذور التخور المنازون ولما عرب هاحب التخور المنازون ولما عرب هاحب الديوان اخبري المنازون ولما عرب هاحب الديوان اخبري المنازون ال

faisaient au cheikh Aboù Ishak de Căzéronn.

Lorsque le chef du conseil, ou le magistrat de cette ville, eut connu ce qui me concernait, il écrivit an kân, qui est le grand roi, ou l'empereur des Chinois, pour lui apprendre que j'étais arrivé de la part du roi de l'Inde. Je priai le chef du conseil d'envoyer avec moi quelqu'un pour me conduirea u pays de Sin-assin, que ces peuples appellent Sin-calán (Canton), afin qu'en attendant la réponse du kân je visitasse cette contrée, qui est sous sa domination. Il m'accorda ma demande, et fit partir avec, moi un de ses gens pour n'accompagner. Je voyageai sur le fleuve dans un navire sembable aux vaisseaux de guerre de notre pays, si ce n'est que dans celui-ci les marins rament debout et tous à la fois au milieu du blâtiment; les passagers se tiennent à la proue et à la poupe. Pour avviré de l'ombre, on tend au-dessus du

نبات بملاده بُشبه الكتّان وليس به وهو ارق من القنّب وسافرنا في هذا النهر سبعة وعشرين يومّا وق كلّ يبوم نرسو عند الزوال بقوية نشتري بها ما تحتاج اليه ونصلّي الظهر فمّ سنرل بالعشيّ الى اخري هاجذا الى ان وصلنا الى مدينة مين الصين وبها يُصنع صين كلان بفتح الكان وفي مدينة مين الصين وبها يُصنع الخار<sup>(1)</sup> وبالريتون ايضا وهناك يصبّ نهر آب حياة في الجرويس وفي من اكبر للدن واحسنها اسواقت ومن اعظم اسواقها سوق الغار<sup>(2)</sup> ومنها تُجل الى التأثر بلاد الصين والى الهند والهن وفي وسط هذه المدينة كنيسة عظيمة لها تسعة ابواب داخل كلّ باب اسطوان ومصاطب

navire des étoffes fabriquées au moyen d'une plante du pays, laquelle ressemble au lin, mais qui n'en est pas; elle est plus fine que le chanvre.

Nous voyageames sur ce fleuve vingt-sept journées: tous les jours, un peu avant midi, nous jetions l'ancre dans un village, où nous achetions ce dont nous avfons besoin, et fai-sions notre prière de midi. Le soir nous descendions dans un autre village; et ainsi de suite, jusqu'a notre arrivée à Sin-calàn, qui est la ville de Sin-assin. On y fabrique la por-celaine, de même qu'à Zeitôni, et c'est ici que la rivière nommée Abi-haiñs, ou l'eau de la vie, se décharge dans la nere, et qu'on l'appelle le confluent des deux mers. Sin-assin est une des plus vastes cités, et une de celles dont les marchés sont les plus jolis. Celui de la porcelaine est un des plus grands; de là on exporte la porcelaine dans les autres villes de la Chine, dans l'Inde et dans le Yaman.

Au milieu de la ville l'on voit un superbe temple, ayant neuf portes; à l'intérieur de chacune d'elles sont un portique et des estrades, où s'asseyent ceux qui habitent ce يقعد عليها الساكنون بها وبين البابين الثاني والثالث منها موضع فيد بيوت يسكنها العُمّيان واهل الزمانات وآلكلّ واحد منهم نفقته وكسوتهه من اوقان الكنيسة وكذلك فيها بين الابواب كآها وق داخلها المارستان للرضى والمطخمة لطبخ الاغذية وفيها الاطبّاء والخدّام ودُكر لى أنّ الشيوخ الذين لا قدرة لهم على التكسُّب لهم نفقتهم وكسوتهم بهذه الكنيسة وكذلك الايتام والارامل عن لا حال (1) له وعُر هذه الكنيسة بعض ملوكهم وجعل هذه المدينة وما اليها من القرى والبساتين وقفا عليها وصورة ذلك الملك مُصوَّرة باللنيسة المذكورة وهم يعبدونها وفي بعض جهات هذة المدينة بلدة المسقين لهم بها للحجد للجامع والزاوية والسوق ولهم قاض monument. Entre la deuxième et la troisième porte, il existe un local dont les chambres sont occupées par les aveugles et les infirmes, ou les gens mutilés. Ils sont nourris et habillés au moyen des legs pieux affectés au temple. Entre les autres portes il y a aussi des établissements de ce genre; on y voit un hôpital pour les malades, la cuisine pour préparer les mets, les logements pour les médecins, et ceux des gens de service. On m'a assuré que les vieillards qui n'ont pas la force de gagner leur vie y sont entreteuus et habillés; qu'il en est ainsi des orphelins et des veuves sans ressources. Ce temple a été bâti par un roi de la Chine, qui a légué cette ville, ainsi que les villages et les jardins qui en dépendent, comme fondation pieuse pour cet établissement. Son portrait se voit peint dans ledit temple, et les Chinois vont l'adorer.

Dans un des côtés de cette grande cité se trouve la ville des musulmans, où ils ont la mosquée cathédrale, l'ermitage et le marché; ils ont aussi un juge et un cheikh. Or,

IV.

وشعير ولا بدَّ ي كلِّ بلد، من بلاد الصين من شيخ الاسلام تكون امور المسطين للها واجعة اليه وتاض يقضى بينهم وكان نرولى عند اوحد الدين السنجاري وهو احد الغضلاء الاكابر دوى الاموال الطآبلة واقت عنده اربعة عشريوما وتحنف القاصي وسآئر المسطين تتوالى على وكل يوم يصنعون دعوة جديدة وياتون اليها بالعُشارين الحسان والمُعَنِّين (1) وليس ورآء هذه المدينة مدينة لا لكافار ولا للسطين وبينها وبين سد ياجوج وماجوج ستنون يوما فيها ذُكر لى يسكفها كفار رحالة ياكلون بنى آدم اذا ظغروا بهم ولذلك لا تُسلك بلادهم ولا يُسافر اليها ولم ار بتلك البلاد من راى السدِّ ولا من راى من رءاه ، dans chacune des villes de la Chine il y a toujours un cheikh de l'islamisme, qui décide en dernier ressort tout ce qui concerne les musulmans, et un kâdhi, qui leur rend la justice. Je descendis chez Aouhad eddin, ou l'unique dans la religion, de la ville de Sindjàr; il est au nombre des hommes de mérite les plus considérables et les plus riches. Ma demeure auprès de lui fut de quatorze jours; les cadeaux du juge et des autres mahométans se succédèrent sans interruption chez moi. Tous les jours ils préparaient un fe: tin nouveau; ils s'y rendaient dans de jolies barques, longues de dix coudées, et avec des chanteurs. Au delà de cette ville de Sîn-assin il n'y en a point d'autres, soit aux infidèles, soit aux musulmans. Entre elle et le rempart, ou grande muraille de Gog et Magog, il y a un espace de soixante jours de marche, selon ce qui m'a été rapporté. Ce territoire est occupé par des païens nomades, qui mangent les hommes lorsqu'ils peuvent s'en emparer. C'est pour cela que l'on ne se rend point dans leur pays, et que l'on n'y voyage pas. Je n'ai vu dans cette ville personne qui ait été jusqu'à la grande muraiffe, ou qui ait connu quelqu'un qui l'ait visitée.

حكاية عليبة ولما كنت بصي كلان سعت أن بها شيخا كبيرا قد انان على سأيتي سنة والد لا ياكل ولا يشرب ولا يحدث ولا يُباشر النساء مع قوته التاسة والد ساكن في غار بحارجها يتعبد فهه فترجهت ألى الغار فرايتد على بابد وهر تحييف شديد للحيرة عليد اثر العبادة ولا لحية له فسطت عليد فامسك بدى وشهها وقال المترجهان هذا من طرن الدفيا كما تحن من طوفها الآخر ثم قال لي لقد رايت عجبا أتدكو يوم قدومك الجريرة التي فيها اللفيسة والسرجل الذي كان جالسا بين الاصنام واعطاك عشرة دنانير من الذهب فقلت نعم فقال الاعرفة بدء وفكر ساعة شم دخل الغارفة

### ANECDOTE ÉTONNANTE.

Lors de mon séjour à Sîn-calân j'entendis dire qu'il y avait dans cette ville un cheikh très agé, ayant dépassé deux cents ans; qu'il ne mangeait pas, ni ne buvait, qu'il ne s'adonnait pas au libertinage, ni n'avait aucun rapport avec les femmes, quoique ses forces fussent intactes; qu'il habitait dans une caverne, à l'extérieur de la ville, où il se livrait à la dévotion. Je me rendis à cetté grotte, et je le vis à la porte; il était maigre, très-rouge, ou cuivré, portait sur lui les traces des exercices de piété, et n'avait point de barbe. Après que je l'eus salué, il me prit la main, la flaira et dis à l'interprète : « Celui-ci est d'une extrémité du monde, comme nous sommes de l'autre bout. « Alors il me dit : « Tu as été témoin d'un miracle; te souviens-tu du jour de ton arrivée dans l'île où il v avait un temple, et de l'homme assis entre les idoles, lequel t'a donné dix pièces d'or? · Je répondis : « Oui, bien. » Il reprit : « Cet homme, c'est moi. » Je baisai sa main, le cheikh réfléchit un certain temps, puis il entra dans la caverne et ne revint plus vers nous. On auيضربح البنا وكانم ظهر منه الندم على ما تكلّم به فتتجسنا وحمله الغار عليه فع تجده ووجدنا بعض المحابه ومعه جملة برالشت من الكافد فقال هذه صبافتكم فأنصرفوا فقلنا له نفتظر الرجل فقال لو اقتم عشر سنين لم تروه فان عادته اذا إلى عند على سرّ من اسراوه لا يراه بعده ولا تحسب الله غاب عنك بل هو حاصر معك فتجبت من ذلك وانصرفت فاب عنك بل هو حاصر معك فتجبت من ذلك وانصرفت فاعضته القاصى وشيخ الاسلام واوحد الدين السنجاري بقضيته فقالوا كذلك عادته مع من يأن اليه من الغربة ولا يعلم احد المحابة ولا هو واخبرون الد كان غاب عن هذه البلاد مح حسين هو هو واخبرون الدكان غاب عن هذه البلاد مح حسين

rait dit qu'il éprouvait du regret de ce qu'il avait raconté. Nous fûmes téméraires, nous entrâmes dans la grotte pour le surprendre; mais nous ne le trouvâmes pas, Nous vinnes un de ses compagnons qui tenait quelques bénaîlicht de papier (billets de banque, an singulier bálicht), et qui nous dit:

- Voici pour votre repas d'hospitalité, allex-vousen. » Nous lui répondâmes: « Nous voulons attendre le personange. Il reprit: « Quand même vous resteriez en ce lieu dix ans, vous ne le verriez pas. Or cets son habitude de ne plus se laisser voir jamais par l'individu qui a connu un de ses serrets. » Il ajouta: « Ne pense pas qu'il soit absent; au contraire, il est ic présent avec toi. »

Je fus surpris de tout vela, et je partis; je racontai son histoire au kådhi, au cheikh de l'islamisme et à Aonbad, eddin de Sindjàr. Ils dirent: « C'est là sa manière d'agir avec les étrangers qui vont le visiter; personne ne sait quelle religion il professe, et celui que vous avez cru être un de ses compagnons, c'était le cheikh même. « Ils m'apprirent que ce personnage avait quitté cette contrée-là pendant cinquante

Consideration of the Considera

سنة ثم تدم عليها منذ سنة وكان السلاطين والامرآء واللبرآء واللبرآء واللبرآء والتراقب قربون قبطيهم التحف على اتدارهم ويأتيم اللقرآء كل يوم فيعط كل احد على قدرة وليس في الغار الذي هو بعد ما يتع عليم البصر واقد تُجدّت عن السندى الماصية وبذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لوكنت معمد لمصرت وبذكر للخليفتين هر بن تخطّر بن الم طالب باحسن الذكر وبثنى عليهها ويلعن بريد بن مُعاوية وبقع في مُعاوية وحدّثون عليه بالغارة اخذ بيدى تُخيّل في الى قا تصر عظهم واذم ناعد،

années environ, et qu'il y était retourné depuis un an; que les rois, les commandants et les grands vont le visiter, et qu'il leur fait des cadeaux dignes de leur rang; que tous les jours les fakirs, ou les religieux pauvres viennent le voir, et recoivent de lui des dons proportionnés au mérite de chacun d'eux, bien que la grotte dans laquelle il demeure ne renferme absolument rien. Ils me racontèrent encore que ce personnage fait des récits sur les temps passés, qu'il parle du prophète Mahomet et qu'il dit à ce propos : « Si j'eusse été avec lui , je l'aurais secouru. « Il cite avec vénération les deux califes : 'Omar, fils d'Alkhattháb, et 'Aly, fils d'Aboù Thàlib, et il en fait un grand éloge. Au contraire, il maudit Yazid, fils de Mo'aouiyah, et condamne le même Mo'aouiyah. Les personnes ci-dessus nommées me racontérent beaucoup d'autres choses touchant ce cheith.

Aouhad eddin de Sindjār m'a rapporté à ce sujet ce qui suit: J'allai le voir une fois, me dit-il, dans la caverne, et il prit ma main. Aussitôt je m'imaginai être dans un immensechâteau, où le cheikh était assis sur un trône; il me semblait فيه على سربر وفوق راسه تاج وعن جادبيد الوصائف للسسان والغواكد تتساقط في انهار هنالك وتعيّلت الى اخذت تُقاحة لاكلها ناذا انا بالغار وبين يديد وهو يعمك متى واصابنى مرض شديد لازمنى شهورًا فيم اعد اليد واهل تلك الهلاد يعتقدون الد مسم لاكن له برد احد يصلى واما الصبام فهو سائم ابداً وتأل لى الغاصى ذكرت لد الصلاقات في بعض الايام فقال لى اتدرى انت ما اصنع ان صلاق غير صلاتك واخبارة كلمها غويبة وفي اليوم الثاني من لقائم سافرت راجعًا الى مدينهة الريتون وبعد وصول اليها بايام جاد اسرً القنان بوصول الى

que sur a tête il portait une couronne, qu'à ses deux côtés ctaicat de belles servantes, et que des fruits tombaient sans cesse dans des canaux qui se voyaient dans cet endroit. Je me figurais que je prenais une pomme pour la manger; et voici que je m'aperçois que je suis dans la grotte, et que je vois le cheikh devant moi, riant et se moquant de ma personne. J'en fis une forte maladie qui me dura plusieurs mois, et je ne retournai plus rendre visite à cet homme extraordinaire.

Les habitants de ce pays-là croient que ce cheikh est musulman; mait personne ne l'a jamais vu prier. Pour ce qui est de l'abstineuce des aliments, on peut dire qu'il est toujôurs à jeun. Le kidhi m'a raconté ceci: « Un jour, dit-di, je lui parlaj de la prière, et il me répondit: « Est-ce que tu « sais, toi, ce qu'e je fais-? Certes, ma prière diffère de la tienne. « Toutes les circonstances qui regardent cet homme sont étrances.

Le lendemain de mon entrevue avec ce cheikh je partis pour retourner à la ville de Zeitoûn, et, quelques jours après que j'y fus arrivé, on reçut un ordre du kan portant que صعدته على البر والكرامة ان شمّتُ ى النهر والآ في البّر ما ماحترت السغرى النهر لهمورا لى مركبا حسنا من المراحب المُعدّة لركوب الامرآم وبعت الاميرُ معنا احماله ووجه لنا الاميرُ والقاضى والتجار فرسنا في النهون أزوادًا كثيرةً " وسرنا في السيافة نتفدى بغرية ونتعقى باخرى فوصلنا بعد سفر عشرة ايام الى مدينة تخيفو وضبط اسمها بفتح القان وسكون النون ورقع المام وواو مدينة كبيرة حسنة في بسيط افيح والبسادي تحدقة بها فكاتها خُرطة بدستة في بسيط افيح والبسادي تحدقة بها فكاتها خُرطة بدستة وضع النيا القاضى وشيخ الاسلام داشجار ومعهم الاعلام والطول والابواق والانفار واهل الطوب

j'euse à me rendre dans sa capitale, défrayé de tout, et bien honoré. Il me laissait libre de voyager, soit par ean, soit par tetre; je préférai m'embarquer sur le fleuve. On disposa pour moi un joli navire, un de ceux qui servent à transporter les commandants; l'émir fit partir avec moi ses compagnons, et me fournit beancoup de vivres; le kâdhi et les négociants musulmans n'envoyèvent aussi des provisions nombreuses. Nous voyageâmes conme hôtes du sultan, nous dinions dans un village, nous soupions dans un autre; et, après un trajet de dix jours, nous arrivàmes à Kandjenfod. C'est une belle et grande cité, dans une plaine immense, entourée par des jardinis; on dirait la campagne (Ghodithah) qui avoisine la ville de Damas.

A notre arrivée, sortirent pour nons recevoir, le kàdhi, le cheikh de l'islamisme et les marchands; ils avaient des drapeaux, des tambours, des cors et des trompettes; les musiciens les accompagnaient. Ils nous amenèrent des chevaux. واتوا بالخيل فركبنا ومشوا بين ايدينا لم يركب معنا غير القامي والشيخ وضرج امير البلد وخدامه وصَيْف السلطان عندهم معظم اشد التعظم ودخلنا للدينة ولها اربعة اسوار للدين ما بين السور الازار والثان عبيد السلطان من خراس المدينة وسمارها ويسمون البشوانان الباسراتان) بلتج الماء المؤسدة وسكون الصاد للهمل وواو والف ونون والف ونون والد ونون ويسكن ما بين السور الثاني والثالث للعزد للركبون والامير والامير فيالك على المناف المسلمون فيالك على المناف المسلمون وعالد وسكن داخل السور الثالث للسلمون وعالد المناف المسلمون المناف المناف المسلمون المناف المناف المسلمون المناف المناف المسلمون المناف المناف المسلمون والذي المناف المناف المسلمون والخراب مناف الرأء ويسكن داخل السور الرابع المعنفيون وضو اعظم المدن الاربغة ومقدار ما بين كل باب منها والذي يليه

que nous montâmes ; ils marchèrent tous à pied devant nous, excepté le kâdbi et le cheikh, qui cheminèrent à cheval avec nous. Le gouverneur de la ville et ses domestiques sortirent aussi à notre rencontre, car l'hôte du sultan est trèshonoré par ces peuples. Nous fimes notre entrée dans Kandjenfoù, qui a quatre murs. Entre le premier et le second habitent les esclaves du sultan, soit ceux qui gardent la ville le jour, soit ceux qui la gardent pendant la nuit; ces derniers sont nommés pâçouânân (sentinelles de nuit). Entre le deuxième mur et le troisième sont les militaires à cheval, et l'émir qui commande dans la ville. A l'intérieur de la troisième muraille habitent les musulmans, et ce fut là que nous descendimes, chez leur cheikh Zhahir eddin alkorlâny. Les Chinois demeurent dans l'intérieur de la quatrième mnraille, ce qui constitue la plus grande de ces quatre villes. La distance qui sépare une porte de celle qui la suit, dans cette immense cité de Kandjensou, est de trois et quatre ثلاثة أميال واربعة ولكلّ انسان كما ذكرناة بُستانه ودارة وارضه ،

حَكَاية وبينا أنا يومًا في دار ظهير الدين الغرائي أدا يمركب عظم لبعض الفقه أستردن له على وقالوا عظم لبعض المنتودن له على وقالوا الدين السبتي فخميت من اسمه ودخل الى فحاً حصلت المرافقة بعد السلام سفع لى أنى أعوقه فاطلت النظر اليه فقال أراك تنظر أن نظر من يعرفنى فقلت له من الى الملاد أنت فقال من سبتة فيلت له وأنا من طبعة لمحدد السلام على وبكن حتى بكيت لبكانه فقلت له هل دخلت بلاد المند عقال لى نعم دخلت حضرة دهلى فحاً قال لى ذلك

milles. Chaque habitant, comme nous l'avons dit déjà, y a son jardin, sa maison, et ses champs.

# ANECDOTE.

Un propose de la trouvais dans la demeure de Zhabir eddin alkorlàny, voici qu'arrive un grand navire appartemant à un des jurisconsultes les plus vénérés parmi ces musulmans. On demanda la permissión de me présenter ce personnage et l'on annonça: « Notre maître Kiouâm eddin aksebty. « Son nom me surprit; mais quand if fut entré, et que l'on se fut mis à converser après les salutations d'usage, il me vint à l'esprit que je le connaissais, Je me mis à le regarder fixement, et il me dit: « Il me paraît que tu me regardes comme un homme qui me connait. — De quel pays est-tu? — De Geuta. — Et moi, je suis de l'anger. « Or il me renouvela le salut, il pleura, et je pleurai à son exemple. Je lui demandai: « As-tu été dans l'Inde? — Oui, jai été à Dilhy, la capitale. « Quand il eut dit clea, je me souvins de

تذكّرت له وقلت أأنت البُشري قال نعم وكان وصل الى دهلى مع خاله أن القاسم المُرشق وهو يومدُدِ شابُ لا نبات بعارضيه مع خاله أن القاسم المُرشق وهو يومدُدِ شابُ لا نبات بعارضيه بلمره فاعطاء تلاتة آلان دينار وطلب منه الاقاصة عنده فان وكان قصده في بلاد الصين فعظم شأنه بها واكتسب الاموال الطائلة اخبرل أن له نحو فيسين غلاما ومثلهم من الجوازي واهدى الى منهم غلامين وجاريتسين وتُحلا كثيرة ولقيت اخاه بعد ذلك ببلاد السودان فيا بُقدَ ما بينهما وكانت اتامي بقتهما ولانت على اتامي بقيها من الحيوان على اتامي بقيها من الحين على المنازل والعين على التغيم من المدتى تعيني بل كان خاطري شديد

lui, et je repris : Est-ce que tu n'es pas Albochry?—Oui. Il était arrivé à Dihly avec son oncle maternel, Aboû'l Kâcim de Murcie, et il était alors tout jeune, sans barbe; mais un étudiant des plus babfles, sachant par cœur le Moouathá, ou livre approprié (sur les traditions; ouvrage bre de l'imâm Mâlic). J'avais informé sur son compte le sultan de l'Inde, qui lui donna trois mille dinàrs et l'engage à rester à Dihly. Il réfusa, car il voulait se rendre en Chine, pays où il s'acquit une grande renommée et beaucoup de richesses. Il m'a dit qu'il avait environ cinquante pages, ou esclaves mâles, et autant du sexe féminin; il me donna deux des premier et deux femmes, ainsi que des cadeaux nombreux: Plus tard, je vis son frère en Nigritie: quelle énorme distance les séparait!

Je restai à Kandjenfoù quinze jours, puis je partis. La Chine, quoique belle, ne me plaisait pas; au contraire, mon esprit y était fort troublé, en pensant que le paganisme dominait dans cette contrée. Lorsque je sortais de للناكير الكثيرة فاتلقى ذلك حتى كنت ألازم النبرا، فلا اخير النبرا، فلا اخيرة النبرا النبرا، فلا اخيرة الفرورة وكنت ادا رايت المسلمين بها فكان لقيت اصلى واتارن ومن تمام نصياة هذا الفقيم البُشري ان سافم من لم رحلت عن تتجنفو اربعة أيام حتى وسلت الى مدينة ساكنة وواو مفتوحة ومم وتأن مصموم وواكم مسكنة ولام مصموم وواو مدينة صفيرة يسكنها الصينيون من جُفده وسُوقة وليس بها للسلمين إلا اربعة بن الدور اهلها من جهة الفقيم للذكور نرانا بدار احدهم واتفا غنده تلاكة أيام فحم وتعت الفقيم المفترى الى وصانا بعد سبعة عشر عرانا منا بادار احدهم والعادة تتغذى بقرية الموتقى باخرى الى ان وصانا بعد سبعة عشر يوما منها الى

mon logis j'étais témoin de beaucoup de choses três-blàmables; cela me désolait au point que je restais la plupart
du temps chez moi, et que je ne quittais la maison que
par nécessité. Durant mon séjour en Chine, toutes les fois
que je voyais des musulmans, o'était comme si j'euses rencontré ma famille et mes proches parents. Ledit juriscousulte Albochry poussa la bonté si loin à mon égard, qu'il
voyagea avec moi pendant quatre jours, lorsque je quittai
Kandjenfod, et jusqu'à mon arrivée à Baiouam-Kothlod,
Cest une petite ville habitée par des Chinois, militaires et
marchands; les mahométans n'y ont que quatre maisons,
occupées par des partisans du légiste Albochry, nommé, cidessua. Nous descendimes chez l'un d'eux et restâmes ave lui trois jours; ensuite je dis adieu au légiste, et me remis
en route.

Comme d'habitude, je voyageais sur le fleuve; nous dînions dans un village, nous soupions dans un autre, et après un trajet de dix-sept jours nous arrivâmes à la ville مدينة للفسا واسمها على تحو اسم للفسآء الشاعرة ولا ادري أعرق هو ام وافق العرق وهذه المدينة اكبر مدينة رايتها على وجه الارض طولها مسيرة ثلاثة آيام يرحل المسافر فيها وينثر ويق على ما ذكرناه من ترتيب فارة الصدى كل احد له وصولنا اليها خرج البنا تأميها أتحفراً الدين وشيخ الاسلام بها واولاد عثمان بن غان المصرى وهم كُبراً المسلمدي بها ومجهم علم ابيض والاطال والافار والابواق وخرج اميرها له موكعه ودخلنا للدينة وي ست مدن على كل مدينة سور وحدن بالجميع سور واحد ناول مدينة منها يسكنها حُراس

de Khansà (actuellement Hang-tcheou-fou). Son nom est semblable à celui de la poétesse Khanså (la sœur de Sakhr); mais je ne sais pas s'il est arabe, ou bien seulement analogue à l'arabe. Cette cité est la plus grande que j'aie jamais vue sur la surface de la terre; sa longueur est de trois jours de chemin, de sorte que le voyageur marche et fait halte dans la ville, D'après ce que nous avons dit de l'arrangement suivi dans les constructions de la Chipe, chacun dans Khansà est pourvu de son jardin et de sa maison. Cette cité est divisée en six villes, comme nous le montrerons tout à l'heure. A notre arrivée sortirent à notre rencontre : le kâdhi de Khansa, nommé Afkhar eddin, le cheikh de l'islamisme, et les descendants d'Othman, fils d'Affan l'Égyptien, qui sont les musulmans les plus notables de Khanså. Ils portaient un drapeau blanc, des tambours, des trompettes et des cors. Le commandant de cette cité sortit aussi à notre rencontre avec son escorte.

Nous entrâmes dans ladite cité, qui se divise en six villes; chacune a son mur séparé, et une grande muraille les en-



المدينة وامبرهم حدقتى القاضى وسواه اتهم اثنا عشر الفتا ق زمام العسكرية وبتنا ليلة دخولنا في دار امبرهم وفي الهوم الثانى دخلنا للدينة الثانية على بأب يعرن بباب اليهود ويسكن بها الههود والنصارى والترك عبدة الشمس وهم كثيم وامير هذه المدينة من اهل الصين وبتنا عنده الليلة الثانية وفي اليوم الثالث دخلنا للدينة الثالشة ويسكنها للسفون ومدينتهم حسنة واسواتهم مُرتبة كتربيبها في بلاد الاسلام وبها للساجد والمؤدنون سعناهم مُرتبة كتربيبها في بلاد الاسلام ونولنا منها بدار اولاد عشان بن عفان للصرى وكان احد التجار اللهار استعسى هذه المدينة ناستوطفها وعُرفت

toure toutes. Dans la première ville demeurent les gardiens de la cité avec leur commandant, J'ai su par le kâdhi et par d'autres qu'ils sont au nombre de douze mille, inscrits sur le rôle des soldats. Nous passames la nuit dans la maison de ce commandant. Le lendemain nous entrâmes dans la deuxième ville par une porte nommée la Porte des Juifs; cette ville est habitée par les israélites, les chrétiens, et les Turcs adorateurs du soleil; ils sont fort nombreux. L'éinir de cette ville est un Chinois, et nous passames la sesonde nuit dans sa demeure. Le troisième jour nous fimes notre entrée dans la troisième ville, et celle-ci est occupée par les musulmans. Elle est belle, les marchés y sont disposés comme dans les pays de l'islamisme, elle renferme les mosquées et les muezzins; nous entendimes ces derniers appeler les fidèles à la prière de midi, lors de notre entrée dans la ville.

Ici nous fûmes logés dans la maison des descendants d'Othmàn, fils d'Affàn l'Égyptien. C'était un des plus notables négociants, qui prit cette ville en affection et s'y domicilia; بالنسبة اليه واورت عقيه بها الجاء والدومة وهم على ما كان علية الهوهم راوسة الهوهم من الأثنار على الفقرة والإعادة المختاجين ولهم زاوسة تعرن بالعثبائية حسنة العمارة لها اوزان كثيرة وبها طآئلة ووقف عليه وعلى الزاوية اوقاتا عظيمة وعدد للسطين بهذه المدينة كثير وكانت اتامتنا عندهم خسة عشر يوما فكمنا كل يوم المنزقة في تعالله عدوة جديدة ولا يزالون بجتفاون في اطعمتهم ويركبون معنا كل يوم المنزقة في اقطار المدينة وركبوا متى يوما فدخلنا الى المدينة الرابعة وهي دار الإمارة وبها سكنى الاميم فدخلنا الى المدينة الرابعة وهي دار الإمارة وبها سكنى الاميم وقتليم دُوريًّ ولنا دخلنا من بابها دهب عنى اسميار ولقيمني ولقديني

elle porte même son nom (la ville d'Othmân, ou Al'othmániyah). Il transmit à sa postérité dans cette ville la dignité et le respect dont il jouissait; ses fils imitent leur père dans le bien qu'ils font aux religieux pauvres, et dans les secours qu'ils accordent aux gens nécessiteux. Ils ont un ermitage, ou zâouivah nommée Al'othmaniyah, qui est d'une construction fort jolie, et pourvue de beaucoup de legs pieux. Elle se trouve habitée par une troupe de Soufis, ou moines. C'est ledit Othmân qui a bâti la mosquée cathédrale qui se voit dans cetteville, et à laquelle il a légué, comme fondation pieuse, des sommes considérables, ainsi qu'il l'a fait pour l'ermitage. Les musulmans sont très-nombreux dans cette ville; nous restâmes avec eux quinze jours, pendant lesquels, jour et nuit, nous assistions à un festin nouveau. Ils ne cessaient point de mettre une grande pompe dans leurs repas, et ils se promenaient tous les jours à cheval avec nous dans les différentes parties de la ville, pour nous divertir. Un jour ils montèrent à cheval avec moi, et nous entrâmes dans la quatrième ville, qui est celle où siége le gouvernement et où se trouve le palais du grand émîr Korthaï.

الوزير ودهب بن ال دار الامير اللهير قريف ضكان مِن اخدة الموجهة أأ الذي العطائية وفي المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المداعل تد ذكرته وهذه المدينة المدن الست ويشقها انهار ثلاثة احدها خليج بخرج من النهر الاعظم والى نبع القوارب الصغار الى هذه المدينة بالمرافق من الطعام واحجار الوقد وفيم السُنُى الامزقة والمهور أن وُسط هذه المدينة وهو كبير جدّا ودار الامارة في وسطه وهو يحقّ بها من يحيع للهات وفيه سقائف فيها الصُنّاع يصنعون الثباب النفيسة وآلات للحرب المنبون النمار قريل ان عددهم الف وسقاية مُعمّ كلّ واحد منهم

Lorsque nous eûmes franchi la porte de la ville, mes compagnons me quittèrent, et je fus recu par le vizir, qui me conduisit au palais du grand émir Korthaï. J'ai déjà raconté comment ce dernier me prit la pelisse qui m'avait été donnée par l'ami de Dieu, ou le saint Djélâl eddin de Chiràz (cf. ci-dessus, p. 220). Cette quatrieme ville est uniquement destinée pour l'habitation des esclaves du sultan et de ses serviteurs; c'est la plus belle des six villes, et elle est traversée par trois cours d'eaux. L'un est un canal qui sort du grand fleuve, et sur lequel arrivent à la ville, dans de petits bateaux, les denrées alimentaires, ainsi que les pierres à brûler; on y voit aussi des navires pour aller se promener. Le michouer, ou la forteresse est située au milieu de cette ville, elle est immensément vaste, et au centre se trouve l'hôtel du gouvernement. La citadelle entoure celui-ci de tous côtés, elle est pourvue d'estrades où se voient les artisans qui font des habits magnifiques, et qui travaillent aux instruments de guerre ou aux armes. L'émîr Korthaî m'a dit qu'ils sont au nombre de seize cents maîtres, et que chaيتبعد الثلاثة والاربعة من المتعلمين وهم اجمعون عبيد الشان وقارجهم القبود ومساكنهم خارج القصر ويُبداح لهم الخوج الى اسواق المدينة دون الخورج على بامها أن ويُعرصون كلّ يوم على الامير مأية مأية فان نقص احدهم أن طلب بعد اميده وعادتهم انه اذا خدم احدهم عشر سنين فُك عنم قيده وكان يُخير أن النظوين اما أن يُقيم في القدمة غير مُقيد و وامّا أن يسير حيث شأم من بلاد القان ولا يُخرج عنها واذا بلغ سنة خسين عاماً أعتق من الاشغال وأنفق عليه وكذلك يُنفق على من بلغ هذه السن أو تحوها من سواهم ومن بلغ سندين سنة عدوه كالصين فع تجرعليم الاحكام والشيوخ بالصين فعظمون تعظيماً كثيرا ويسمى احدهم آطا ومعناه الوالد ،

cun de ceux-ci a sous sa direction trois ou quatre apprentis. Tous sont esclaves du kân, ils ont les chaînes aux pieds, et habitent au dehors du château. On leur permet de se rendre aux marchés de la ville, mais on leur défend de sortir hors de la porte. L'émir les passe en revue tous les jours, cent par cent, et, s'il en manque un, son chef en est responsable.

L'usage est qu'après que chacun d'eux a servi dix ans on brise ses entraves, et il peut choisir l'une ou l'autre de ces deux conditions: continuer à servir, mais sans chaines, ou aller où il veut, dans les Jimites des pays du kân, sans quitter son territoire. À l'âge de cinquante ans, il est dispensé de tout travail, et entretenu aux frais de l'État. D'ailleurs, chaque personne qui a cet âge, ou à peu près, peut, à la Chine, être nourrie par le trésor. L'individu qui a atteint soixante ans est considéré comme un enfant par les Chinois, et n'est plus sujet aux peines ordonnées par la loi. Les vieil-lards sont très-vénérés dans ce pays-là: chacun d'eux est nommé d'ân, c'est-à dire père .

ذكر الامير ألليير ترطي وصبط اسمه بعدم القان وسكون الرآء وفتع الطاء المهدى المائد وصد اميرا امراء المدين المائد وهو امير امراء المدين الصافنا بداره وصنع الدعوة ويسمونها الطبوى بعشر الطاء المهدل وفتع الواو وحضرها كبار المدينة وإن بالطباء المسودي فذا الامير على غطمتم يتاليان الطعام بمدده ويقتاع المعم بهده وإقنا في هيافتم تلاقة أيام وبعد ولد معنا الى للطبع فركبنا في سفينة تشهد الموسيق وركب ابن الامير في العربي وبالفارس والهارات والعرب والمدل للوسيقي وكانوا يفقون بالصيني وبالعربي وبالفارس وكان المعير فعقوا همرا متكريسوه صرارا حتى بالفناء الغارسية فقوا شعرا منه وامرام بتكريسوه صرارا حتى حفظته من الواهيم ولم تتكريس ومرارا حتى حفظته من الواهيم ولم تتكريس ومرارا حتى

## DU GRAND ÉMÍR KORTHAÍ.

C'est le principal commandant de la Chine; il nous offrit l'hospitalité dans son palais, il donna un festin que ces peuples appellent thowa (thoi), et auquel assistèrent les grands de la ville. Il fit venir des cuisinlers musulmans qui égorgèrent les animaux et firent cuire les mets. Cet émîr, malgré sa grandeur, nous présentait lui-même les aliments, et coupait les viandes de sa propre main. Nous fûmes ses hôtes pendant trois jours, et il envoya son fils pour se promener avec nous sur le canal. Nous montames sur un navire semblable à un brûlot, le fils de l'émîr monta sur un antre, et il avait avec lui des musiciens et des chanteurs. Ceux-ci chantèrent en chinois, en arabe et en persan. Le fils de l'émir était un grand admirateur de ce dernier chant; or ils entonnèrent une poésie persane qu'il leur fit répéter à plusieurs reprises, de sorte que je l'appris par cœur de leur bouche. Cette poésie avait une jolie cadence, et la voici (mètre radjez):

نما دل بمحسفست دادیسم در محمر فکی و افستسادیسم جن (چون) در نماز استادیسم قوی بختراب انتدری (انتدریم)

واجتمعت بنك للطبح من الشفن طآنافة كبيبرة لهم التشدي المُلوّنة وبطلات للوير وسففهم منقوسة ابدو نقش وجعلوا يتصاملون ويترامون بالنارنج واللجون وعُدنا بالعشق الى دار الامير فابتنا بها وحصر اهل الطرب فقلوا بانواع من الفضاء

العبيبء

حكاية المُشَعُّود وق تلك الليلة حضر احد المشعودة وهمو

Tá dil bémihnet didim Der bahri fier uftadim Tehoùn der namāz istādim Kaouy bémihrāb anderim.

(Le sens de ces mots ést :

Depuis que nous avons donné notre cœur à la tristesse, Nous sommes tombés dans l'océan des soucis. Lorsque nous nous tenons debout pour la prière, Nous sommes forts devant l'autel.)

Une foule de gens se réunirent sur ce canal, montés sur des bâtiments; on y voyait des voiles de couleur, des parasols de soie; les bâtiments auss! étaient peints d'une manière admirable. Ces individus commencèrent à se charger ou à s'attaque, en se jetant mutuellement des oranges et des citrons. Nous retournâmes au soir dans la demeure de l'émir et nous y passèmes la nuit. Les musiciens vinrent, et chantèrent différentes chansons fort belles.

## ANECDOTE SUR LE JONGLEUR.

Cette même nuit, un jongleur, esclave du kân, se pré-

من عبيد الغان فغال له الامير أربا من كاتبك باخذ كُرة خشب لها كُتب فيها سمور طوال فري بها الى الهوآء فارتفعت حتى غابت عن الابصار واحدى في وسط المشور آيام المرّ الشهيد فها لم يبنز من السير في يدد آلا يسيرً امر مُتعطا له فتعلن به وصعد في الهوآء الى أن غاب عن ابصارا فدعاه فلم مُجنّبه تدلانا فاخذ سحّبنا بيده كالمُعتاظ وتعلق بالسير الى أن عالي ايضا ثم ري بيد الصبي الى الارس ثم ري برجله ثم بيده الاخرى ثم برجله الاخرى ثم بجسدة ثم براسة ثم هيط وهو بداخ وثيابه مُلكِّقة (أ) بالدم فقيل الارس بين يدى الامير وكله بالصيني وامر له الامبربشيء ثم أنه اخذ اعضاء الصبي

senta, et l'émir lui dit : « Fais-nous voir quelqu'une de tes merveilles. » Or il prit une boule de bois qui avait plusieurs trous, par lesquels passaient de longues courroies. Il la jeta en l'air, et elle s'éleva au point que nous ne la vîmes plus. Nous nous trouvions au milieu du michoner, ou citadelle. et c'était à l'époque des grandes chaleurs. Quand il ne resta dans sa main qu'un petit bout de la courroie, le jongleur ordonna à un de ses apprentis de s'y suspendre, et de monter dans l'air, ce qu'il fit, jusqu'à ce que nous ne le vissions plus. Le jongleur l'appela trois fois, sans en recevoir de réponse; alors il prit un couteau dans sa main, comme s'il eut été en colère, il s'attacha à la corde et disparut aussi. Ensuite il jeta par terre une main de l'enfant, puis un pied, après cela l'autre main, l'autre pied, le corps et la tête. Il descendit en soufflant, tout haletant, ses habits étaieut tachés de sang; il baisa la terre devant l'émîr et lui parla en chinois. L'émir lui ayant ordonné quelque chose, notre homme prit les membres du jeune garçon, et les attacha

bout à bout; il lui donna un corp de pied, et voiei l'enfant qui se lève et qui se tient tout droit. Tout cela m'étonna beaucoup, et j'en eus une palpitation de cœur, parcille à celle dont je souffris chez le roi de l'Inde, quand je fus témoin d'une chose analogue. L'on me fit prendre un médicament, qui me débarrassa de mon mal. Le kâdhi Afkhar eddin se trouvait à côté de moi, et me dit: • Par Dieu! il n'y a eu ici ni montée, ni descente, ni coupure de membres; tout n'est que jonglerie.

Le jour suivant, nous entrâmes par la porte de la cinquième ville, la plus grande dé toutes les six. Elle est habitée par le peuple, ou les Chinois, el ses marchés sont jolis; elle renferme des ouvriers fort habiles, et c'est là que l'on fabrique les vétements nommés althansioniyah. Parmi les belles choses que l'on confectionne dans cette ville, il y a les plats ou assiettes, qu'on appelle dest; elle sont faites avec des roseaux, dont les fragments sont réunis ensemble d'une manière admirable; on les enduit d'une couche de couleur ou vernis rouge et brijlant. Ces assiettes sont au nombre de dix, واحدا لى جون آخر لوقو رقتها تظهر لرآمها (أ) كانها طبو واحد ويصنعون غطاء يغط جيعها ويصنعون من هذا القصب وحافا ومن عجائهها ان تقع من الفلو فلا تنكسر وتجعل فيها الطعام الحين فلا يتغير وسافها ولا تجول وتجلب من هنالك الى الهند وخراسان وسواها ولما دخلنا هذه المدينة بتنا ليلة لى صيافة اميرها وبالفحد دخلنا من باب يسمى كشتى واباق الى للدينة السادسة ويسكنها الحربة والصيادون وأكان المانيادة والإسادة وم الرجال وجيمهم عبيد السلطان ولا يسكن معهم سواهم وعددهم كثير وهذة للدينة على ساحل

l'une placée dans le creux de l'autre; et telle est leur finesse, que celui qui les voit les prend pour une seule assiette. Elles sont pourvaes d'un couvercle, qui les renferme toutes. On fait aussi de grands plats, avec les mêmes roseaux. Au nombre de leurs propriétés admirables sont celles-ci: qu'ils peuvent tombre de très-haut sans se casser; que l'on s'en sert pour les mets chauds, sans que leu suleur en soit altérée, et sans qu'elle se perde. Ces assieltes et ces plats sont expédiés de Khansà dans l'Inde, le Khoráçàn et autres pays.

Nous passames une nuit dans cette cinquième ville, comme bôtes de son commandant, et le lendemain nous entrâmes dans la sixième, par une porte nommée kechtiquandn, ou « des pilotes. Cette ville, est habitée seulement par les marins, les pécheurs, les califests, les charpentiers, et ces derniers sont appelés duroidaguérán; par les siphityph, ou « cavaliers », qui sont les archers; enfin par les siphityph, ou « cavaliers », qui sont les archers; enfin par les siphityph, ou « cavaliers », qui sont les archers; enfin par les pipideh, et ce sont les piètons. Tous, sont esclaves du sultan, nul autre ne demeure avec eux, et ils sont en très-grand nombre. La ville dont nous parlons est située au bord du grang fleuve, et nous

النهر الاعظم بتنا بها ليلة في ديافة اسيرها وجهر لنا الامير قريض مركبا بما بحتاج الهد من زاد وسواة وبعت معنا اتصابه برسم التضييف وسافرنا من هذه المدينة وفي آخر الحال المدين ودخلنا الى بلاد الدينا عارة ولا يكون في بجيعها موضع غير معمور احسن بلاد الدنيا عارة ولا يكون في بجيعها موضع غير معمور فاتم إن بني موضع غير معمور طلب اهداد او من يُواليهم بحراجه والمساتين والقري والمرازع منتظمة بجانعي هيذا النهر من مدينة الفنسا الى مدينة خان بالق ودلك السيرة خاطراً غير متم لاتها ليست بدار متام وليس بها مدينة عام مدينة

y restâneş ûne nuit, jouissant de l'hospitalité de son coumandant. L'émir Korthaï nous fit préparer un navire pourvu de tout le nécessaire en fait de provisions de bouche et autres; il fit partir avec nous ses compagnons pour que nous fusions partout reçus comme les hôtes du sulan; et nous quittâmes cette ville, qui est la dernière des provinces de la Chine (méridionale), pour ser dans le Khithà (Catay, ou Chine septentrionale).

Je khithå est le pays du monde le mieux cultivé, et dans toute la contrée l'on ne trouve pas un seul endroit qui soit en friche. La raison en est que, s'il arrive qu'une localité reste sans culture, l'on force ses habitants, ou, à leur défaut, ceux qui les avoisinent, d'en payer l'impôt foncier. Les jadins, les villages et les champs ensemencés sont rangés avec ordre des deux côtés du fleuve, depuis la ville de khans-blik; ce qui fait un espace de soixantequatre jours de voyage. Dans ces localités, J'ou ne trouve pas de musulmans, à moins qu'ils ne soient de passage, et non tablis; car elle, ne sont pas propres à une demeure fixe, et

تحقيقة آتا في قرى وبسائط نيبها الدرع والغواكم والسكر وله ارق الدنيا ممثلها غير مسيرة اربعة أيام من الانبار الى عاشة وكما كل ليلة نغزل بالغرى لاجل الضيافية حتى وصلفا الى مدينة خان بالق وضبط اسمها بخاء محيم والف ونون مسكن محيم والف ونون مكسور وقان وأسمى ايشا خانقو بحاء محيم وفون مكسور وقان وواد وفي جضرة القان والقان هو سلطانهم الاعظم الذي محكلته بلاد الصين والفطا ولما وصلنا المها ارسينا على عشرة أميال ملها على العادة علام وكتب الى المراة المحرر بحيراً فادنوا لنا في حدول مرساها فدخلها في مزانا الى المدينة وفي من اعظم مدن الدنيا وليست على ترتيب بلاد الصين في كون البساتين داخلها أما في كسائم

l'on n'y remarque point de ville constituée. Ce ne sont quedes villages et des plaines, où l'on voit des céréales, des fruits et (des cannes à) aucre. Je ne connais point dans le monde entier de région comparable à celleci, excepté l'intervalle de quatre jours de marche entre Anbàr et Ànah (dans l'Iràk arabe). Tous l'ès soirs, nous descendions dans un nouveau village, où nous recevions l'hospitalité.

Nous arrivâmes ainsi jusqu'à Khân-pālik, nommée eacore Khānikoù (Khân-bālik, Cambalu, Pékin), C'est la capitale du kān, ou du grand sultan des Chinois, qui commande dans les pays de la Chine et du Khithà. Nous jetāmes l'ancre, suivant l'usage de ces peuples, à dix milles de Khân-bālik, et l'on écrivit à notre sujet aux émirs de la mer (les amiraux), qui nous permirent d'entere dans la port, ce que nous fimes. Ensuité nous descendimes dans la ville méme, qui est une des plus grandes du monde; mais elle diffère des autres villes de la Chine, cu ceci que fes jardius ne sont pas dahs son encinte; ilsgont au debors, comme dans les cités des aufrescinte; ilsgont au debors, comme dans les cités des aufres

الهلاد والبساتين بحارجها ومدينة السلطان في وسطها كالقصبة حسبا نذكره ونزلت عند الشيخ برهان الديس الصاغرة وهم الذي بعث الله ملك الهشد باربعين الف دينار واستدعاه باحد الدنانير وقضى بها دينه وإلى ان يسير اليه وقدم على بلاد الصين فقيدمه القان على جميع للسطين الذين ببلاده وخاطبه بصدر الجهان على جميع للسطين الذين ببلاده وخاطبه بصدر الجهان ع

ذكر سلطان الصدى ولفطا الملقب بالقان والغان عندهم سِجة لكل من ملك الاقطار كمثل ما يستمى كل من ملك بلاد اللور بآنابك واسعه بإشاق بلاد اللور بآنابك واسعه بإشاق بلدية المبالة المعتمدة وسكون الباء وليس لكلفار على وجد الارض عملته اعظم من عملته ه

- pays. La ville ou le quartier où demeure le sultan, est située au milieu, à la manière d'une citadelle, ainsi que nous le dirons ci-après. Je logeai chez le cheikh Borhân eddin de Săghardj: c'est le personnage à qui le roi de l'Inde envoya quarante mille dinårs, l'invitant à aller dans son pays; il prit la somme d'argent, avec laquelle il paya ses dettes; mais il ne voulut pas se rendre chez le souverain de Dihly, et se dirigea vers la Chine (cf. t. III. p. 255). Le kân le mit à la tête de tous les musulmans qui habitaient son pays, et il l'appela du nom de Sad-aldjihân, on \*prince du monde.

# DU SULTAN DE LA CHINE ET DU KHITHÂ, SURNOMMÉ KÀN.

Le mot  $k \dot{u} n$ , chez les Chinois, est un terme générique qui désigne quiconque gouverne le royaume, tous les rois de leur contrée; de la même manière que ceux qui possèdent le pays de Lour sont appelés  $\dot{A}t \dot{u} b e c$ , Le nom propre de ce sultan est Pàchàř, et les infidèles nont pas, sur la face de la terre, de royaume plus grand que le sien.

دَكر قصرة ونصرة ي وسط المدينة المختصة بسكنياه وكشر عارته بالمشب المنقوش وله تربيب عجيب وعليه سبعة ابوب فالباب الاول منها بجلس به القنوال وهو اميرالموابيي وله مصاطب مرتفعة عن يمين الباب ويسازه فيها المماليك المرددارية وهم خفاظ باب القصر وعددهم خس مأية رجيل وأخبرت انهم كانوا فيها تقدم الك رجل والباب الثالي بجلس عليم المنوارية بالنون والرأي وهم احساب الرماح وعددهم خس مأية والباب الثالث وعددهم خس مأية والباب الرابع بجلس عليم النفيذ والباب الرماح وعددهم خس مأية والباب الرماح المنابقة والباب الرابع بجلس عليم النفيذ والباب الرابع بجلس عليم النفيذ والباب الواحة وعددهم خس مأية والباب الرابع بجلس عليم النفيذ والباب الواحة والباب الماحة وعددهم خس مأية والباب الرابع بجلس عليم النفيذ والبيرسة بالناب الماحة والمناب الماحة والناب الواحة والمناب الماحة والمنابذ وا

### DESCRIPTION DE SON CHÂTEAU.

Le château de ce monarque est situé au milieu de la ville destinée pour sa demeure; il est presque entièrement construit en bois sculpté, et il est disposé d'une manière admirable; il possède sept portes. A la première est assis le cotonál, qui est le chef des concierges. On y voit des estrades élevées à droite et à gauche de la porte, où s'assevent les mamloûes perdehdariyah, ou « chambellans », qui sont les gardiens de la porte du château. Ils sont au nombre de cinq cents, et l'on m'a dit qu'auparavant ils étaient mille hommes. A la deuxième porte sont assis les sipáhiyah, ou « les archers », au nombre de ciuq cents; à la troisième porte sont assis les nîzehdâriyah, ou · lanciers », au nombre de cinq cents aussi; à la quatrième porte sont assis les tighdariyah, ou · porteurs de sabres et de boucliers »; à la cinquième porte se trouvent les bureaux du vizirat, et elle est pourvue de beaucoup d'estrades. Sur la plus grande de celles-ci s'assied le vizir, au-dessus d'un cousالمُظهى يقعد بها الوزير على مرتبة هائلة مرتبعة ويسمون دلك المؤسط المسند وبدى بدى الوزير دُواة عظيه من الخصبُ وتُغالِ هذه السقيفة سقيفة كانب السرّوعي يمينها سقيفة كتاب الرسّائل وعن يمين سقيفة الوزير سقيفة كتاب الاشغال وينا بل هده السقاف سائف اربع اخداها تسمى ديوان الاشخارة الاشران يقعد بها المُشرن والثانية سقيفة ديوان المُستَحَرَجُ وقيل الامرآء والمستصرح هو ما يهتى فيد العمال وقيل الامرآء عن إقطاعاتهم والثالثة ديوان العُوْق وتحلس فيها احد الامرآء ألليار ومعه الغقهاء والمُقابل المُرتَّد يجلس فيها المبد الامرآء من إقطاعاتهم والثالثة ديوان العُوْق وتحلس مفلهة استفات بهم والرابعة ديوان الكريد يجلس فيها امير مطلقة استفات بهم والرابعة ديوان الكريد يجلس فيها امير المناس عليه الميرة عليس عليه الميرة والباب السادس من ابواب الغصر مجلس عليه

sin énorme, élevé. L'on appelle ce lieu alminhad « le coussin, le trône, etc. »; devant le vizir, se voit une grande écritoire en or. En face, se trouve l'estrade du secrétaire intime; à droite de celle-ci, l'estrade des secrétaires des missives, et à droite de c'estrade du vizir est celle des écrivains des finances.

Ces quatre estrades en ont vis-à-vis quatre autres; l'une est nommée le bureau du contrôle, où siège le contrôleur la deuxième est celle du bureau de mostakhradj, ou » produit de l'extorsion », dont le chef est un des grauds émirs. L'on appelle mostakhradj, ce qui reste dù par les employés ou percepteurs, et par les émirs, sur leurs fies (conf. t. III, p. 295). La troisième est le bureau de l'appel au secours, où se trouve assis l'un des grands officiers, assisté des juis-consultes et des secrétaires. Quiconque a été victime d'une injustice s'adresse à eux pour implorer aide et protection. La quatrième, c'est le lureau de la poste, où est assis le chef de cœux qui rapportent les nouvelles, ou les nouvellistes.

A la sixième porte du château, l'on voit assis les gardes

الكندارية واميرهم الاعظم والباب السابع بجلس عليه الغنيان. ولهم ثلاث ستانف احداها سغيفة التبشان منهم والثانية سقيفة الهنود والثالثة سقيفة الصينيين ولكلّ طائفة منهم أميرً من الصينيين ،

ذكر خروج الغان لغنال ابن عد وتنده ولما وصلنا حصرة هنان بالق وجدنا الغان غامًا عنها إذداك وخرج الفاء ابن عد فيروز الغائم عليم بناحية قراقرم وبش بالغ من بلاد لخطا وبينها وبيئ الخصوة مسيرة تلائة اشهر عامرة واخبرن صدر الجهان برهان الدين الصاغرة أن القان لما جمع الجيوش وحشد الخضود اجتمع عليم من الغرسان مأية فوج كلّ فوج

du monarque, on les gendarmes, ainsi que leur commandant principal. Les pages, ou les eunuques, sont assis à la septième porte; ils ont trois estrades, dont l'une est pour les pages abyssins, l'autre pour les pages indiens, et la troisième pour les pages chinois. Chacuue de ces trois classes a un chef, qui est chinois.

DE LA SORTIE DU KÂN POUR COMBATTRE LE FILS DE SON ONCLE, ET DE LA MORT DE CE MONARQUE.

Lorsque nous arrivâmes à la capitale Khân-bâlik, nous trouvâmes que le kân en était abent, et qu'il était sorti pour combattre son cousin, ou le fils de son oncle. Firoàx, lequel s'était révolté contre lui en la contree de Karâkoroum et de Bichbâligh, dans la Chine septentrionale. De la capitale pour arriver à ces localités, il y a trois mois de marche par un pays entitvé. J'ai su de Sadr aldjihân, Borbân eddin de Sâghardj, que le kân ayant rassemblé les arhices et convoqué les mices, ceut troupes, ou escadrons de cavaliers se réunirent autour de lui, chaquag-sadron étant composé de dis mille

ه منها من عشرة آلان فارس واميرهم يسمّى اميـر طُومان وكان خواص السلطان واهل دخلته خسين الغا زآئدا الى دلك وكانت الرجالة خس مأية الف ولما خرج خالف عليه أكثر الامرآء واتَّفقوا على خلعه لانَّه كان قد غيَّر احكام اليُساق وي الاخكام التى وضعها تنكير خان جدهم الذى خرب بلاد الاسلام فصوا الى ابن عد القائم وكتموا الى القعان ان يخلع نغسه وتكون مدينة للنفسا اقطاعا لدنابي ذلك وتابلهم فانهزم وقُتل وبعد ايّام من وصولنا الى حضرته ورد النبر بدّلك فريّنت المدينة وصربت الطبول والابواق والانغبار وأستعمسل اللعب والطرب مدّة شهر ثمر جيء بالقان للقتول وبنصو مأية من المقتولين بني عم واقاربه وخواصة مخفر القان بأؤوس عظيم وهو hommes, et le chef est appelé émir thouman, ou « commandant de dix mille. . Outre cela , l'entourage du sultan et les gens de sa maison fournissaient encore cinquante mille hommes à cheval, L'infanterie comptait cinq cent mille hommes. Quand le monarque se mit en marche, la plupart des émirs se rebellèrent et convinrent de le déposer, car il avait violé les lois du yaçak, ou statut; c'est-à-dire les lois établies par Tenkiz khan, leur aïeul, qui ruina les contrées de l'islamisme. Ils passèrent dans le camp du cousin du sultan qui s'était soulevé, et écrivirent au kan d'abdiquer, en gardant la ville de Khansa pour son domaine. Le kan refusa, il les combattit, fut mis en déroute et tué.

Peu de jours après notre arrivée à sa capitale, ces nouvelles y parvinrent. Alors la ville fut ornée, 70 hattil les tambours, on sonna les cors et les trompettes, on s'adonna aux jeux et aux divertisséments l'espace d'un mois. Ensuite l'annuena le kân mort, ainsi qu'environ cent hommes tués parmi ses cousins, ses proches paregis et ses favoris. L'on بيت تحت الارس وفرش باحسن اللبرش وجُعد فيد القان بسلاحه وجعل معد ما كان ق دارة من اوان الذهب والنقسة وجعل معد اربع من الجواري وستّة من خواس الحاليك معهم اوان شراب وبني باب البيت وجعل فوقه التزاب حتى صار كالتل العظم ثم ح آخرها عامد قيرة أخلال العظم ثم ح آخرها عامد قيرة دخلوا ف دُبِّر كُلُّ فوس خشية حتى خرجت من فيد وجُعد التارب القان المذكورون في نواويس ومعهم سلاحهم وأوان دُرِّر وصلبوا على قبور كبارهم وكانوا عمرة فلاتة من الخيد على على كُلُّ قبر وعلى قبور الباقين فرسا فرسا وكان هدفا البيدم يومر

creusa pour le kan un grand naous (du grec vaos), qui est une maison souterraine ou caveau; on y étendit de superbes tapis, et l'on y plaça le kân avec ses armes. On y mit aussi toute la vaisselle d'or et d'argent de son palais, quatre jeunes filles esclaves et six mamloùcs des plus notables, qui tefiaient à la main des vases pleins de boisson. Puis l'on mura la porte du caveau, on le recouvrit de terre, de sorte qu'il ressemblait à une haute colline. L'on fit venir quatre chevaux qu'on força de courir près de la tombe du sultan, jusqu'à ce qu'ils s'arrêtassent (de fatigue). Alors on dressa près du sépulcre une grande pièce de bois, ou poutre, à laquelle l'on suspendit ces chevaux, après avoir introduit dans leur derrière une pièce de bois qu'on fit sortir par leur bouche. Les parents du kan dont il a été parlé plus haut furent mis dans des caveaux, avec leurs armes et la vaisselle de leurs maisons. Auprès des sépulcres des principaux d'entre eux, qui étaient au nombre de dix, l'on mit en croix trois chevaux pour chacun; auprès des autres, l'on crucifia ou empala un cheval pour chaque tombe.

مشهود أن أمر يتضلف عنه احدَّ من الرجال ولا النساء المسهى والكفار وتد لبسوا اجتمى ثباب الفراّة وفي الطمالسة الهيش للسفين أساقة وفي الطمالسة الهيش للسفين في الاخبية على قبرة اربعين بوراً وبعضهم يريد على ذلك الى سفة وصُفعت هناك سوق يباع نبها ما جتاجون البه من طعام وسواة وهذه الانعال لا أذكر أن أشمّ نعلها سواهم أن هذا العصر ناما اللهار من الهنود وأهل الصين فيحرقون موتاهم وسواهم من الأمم يدفقون الماليت ولا جعلون معد احداً لاكن صنعوا له بأورسا وادخلوا معد بعض حواصد وحداً الكن صنعوا له بأورسا وادخلوا معد بعض حواصد وحداً ادا مات مكلهم صنعوا له بأورسا وادخلوا معد بعض حواصد وحداً ادا مات مكلهم

Ce fut là un jour solennel; tout le monde, soit hommes, soit femmes, musulmans on infidèles, assistèrent à ce spectacle. Tous revêtirent des habits de deuil, c'est-à-dire, de courts manteaux blancs pour les infidèles, et des robes blanches pour les musulmans. Les dantes du kan et ses favoris restèrent sous des tentes, auprès de son tombeau, durant quarante jours; plusieurs y restèrent davantage, et jusqu'à une année. L'on avait etabli dans les environs un marché, où l'on vendait tout le nécessaire en fait de nourriture, etc. etc. Je ne sache pas qu'aucun autre peuple suive dans notre siècle de pareilles pratiques. Les paiens de l'Inde et de la Chine brûlent leurs morts; les autres nations les enterrent, mais ne mettent personne avec l'individu décédé. Cependant, des gens qui méritent toute confiance m'ont raconté, en Nigritie, que les infidèles de ce pays, lors de la mort de leur roi, lui préparent un vaste souterrain, ou caveau; ils y font entrer avec lui quelques uns de ses favoris et de ses serviteurs, ainsi que trente personnes des deux sexes,

من ابناء كبارهم وبغانهم بعد ان يكسروا ابعديهم وارجلهم وتجعلون معهم اوان الشراب واخبرن بعض كنار مُسُونة مِسَى يسكن بلاد كُوبُر مع السؤدان واختصه سلطانهم آنه كان له ولد فطا مات سلطانهم ارادوا ان يُدخلوا ولدة مع مَن ادخلوه من اولاگام نال فقلت الهم كيف تعطون دلك وليس على دينكم ولا من ولدكم وفديتُه منهم يمال عريش ولا تُتل القان ما ذكرناه واستول ابن هم هيديزعل للكك اختبار ان يكن حضرته مدينة قرافن وصعطها بفتح القان الاول والرآء يكن حضرته مدينة قرافن وصعطها بفتح القان الاول والرآء وضم الثانية وضم الرآء الثانية لقربها من بلاد بني هم ملوك

prises dans les familles des grands de l'État. L'on a soin préalaillement de briser à ces victimes les mains et les pieds. On met aussi dans cette maison souterraine des vases pleins de boisson.

Un notable de la peuplade des Messoufah, habitant parmi les négres dans la contrée de Coûber, et qui était très-honoré par leur sultan, m'a raconté qu'il avait un fils, et qua umoment de la mort dudit sultan, l'on voulait introduire ce fils dans le tombeau du souverain, en compagnie des autres individus que l'on y mettait, et qui étaient pris parni les enfants du pays. Ce notable ajoutt: · Or, je leur dis : · Comment pourriez · vous agir ainsi, tandis que ce garçon · n'est pas de votre religion, ni de votre contrée? · Et je le leur rachetai au moyeo d'une forte somme d'argent.

Lorsque le kân fut tué, comme nous l'avons dit, et que le fils de son oncle, Firoùz, s'empara du pouvoir, il choisit pour sa capitale la ville de Karakoroum, pour le motif qu'elle était rapprochée des territoires ou contrées de ses consins, les rois du Turkistan et de la Transoxane. Puis plusieurs émirs تركستان وما ورآء الفهر ثمّ خالفت عليه الامرآء في لمر يحضر لقتل القان وقطعوا الطرق وعظمت الهِــــين ،

ذكر رجوق الى العدى ثمر الى الهدف والله وقت الشادن والمناوعية المعدد وتسترت الذي العدى وسواة ان العود الى العدى وسواة ان العود الى العدى والمناوعية الفتى ووقفوا من العدى المسلطان عيروز ببعث من تلائم من العابد وكتب لى بالعبياضة وسيرنا منحدوين في الفهر الى الخنسا شم الى المتعدوث في المناوع المناوعية وحدث الحفول على السغر الى الهند وق المنتها وحدث الحفول على السغر الى الهند وق المنتها وعرفى وكيده.

qui n'étaient pas présents au meurtre du kân se révoltèrent contre le nouveau souverain; ils se mirent à intercepter les routes, et les désordres furent considérables.

# DE MON RETOUR EN CHINE ET DANS L'INDE,

La révolte ayant éclaté et les discordes civiles s'étant allumées, le cheikh Borhân eddin et autres, me conseillèrent de retourner à la Chine, avant que les désordres fissent des progrès. Ils se rendirent avec moi chez le lieutenant du sultan Firoûz, qui fit partir en ma compagnie trois de ses camarades, et écrivit, alin que j'eusse à recevoir partout l'bospitalité. Nous descendimes le fleuve jusqu'à Khansá, Kandjenfoñ et Zeitoûn. Agrivé à cette dernière ville, je trouvai des jonques prêtes à voguer vers l'Inde; parmi celles-ci, il y en avait une appartenant au roi Zhàhir, souverain de Djàouah (Sumatra), dont l'équipage était composé de musulmans. L'administrateur du navire me reconnut, et il se réjouit de mon arrivée. Nous eûmes bon vent pendant dix jours; mais en approchant du pays de Thaouâlicy, il chanطوالسى نغيرت الربح واظلم الجوّ وكثير المطر واقعا عضرة ابام لا نرى الشمس ثمّ دخلنا بحرًا لا نعرفه وخان اصل الجناك فارادوا الرجوع الى المدين فلم يتمكّن ذلك واقنا اثنين واربعين بيمًا لا نعون في الى الجمار تحين ،

كَثِر الرُّحَ ولا كان في اليوم الثالث والاربعين ظهر لنا بعد طلوع المُجر جبل في البحر ببننا وبينه نحو عشرين مهلا والرج تهنئا الى صَوَّبه فتهب البحرية وقالوا لسنا بقرب من البر ولا يُفهد في البحر جيلان أن وان اضطرتنا الرج اليه هكلنا فلها الناس الى التعميم والاخلاص وجدوا النوبة وابتهلنا الى الله بالدعاء وتوسلنا بنبية صنى الله عليه وسلم وندر التجار

gea, le ciel devint noir, et la pluie tomba en abondance. Durant dix jours, nous fûmes sans voir le soleil; puis nous entrâmes dage une mer inconnue. Les marins eurent peur et voulurent retourner en Chine, mais ils ne le purent point. Nous passames ainsi quarante-deux jours, sans savoir dans quelle eau nous étions.

#### DE L'OISEAU MONSTRUEUX NOMMÉ ROKKH.

Au quarante-troisième jour, nous vimes, après l'aurore, une montagne dans la mer, à environ vingt milles de distance, et le vent nous portait tout droit contre elle. Les marins furent surpris, et dirent: « Nous ne sommes pas dans le voisinage de la terre ferme, et l'on ne connaît point de montagne dans cette mer. Si le vent nous force à heurter contre celle-ci, nous sommes perdus. « Alors tout le monde eut recours aux humiliations, au repentir, au renouvellement de la résipiscence. Nous nous adressames tous à Dieu par la prière, et cherchàmes un intermédiaire dans son prophète Mahomet. Les marchands promirent de nombreuses aumônes,

الصدتات اللقبرة وكتبتها لهم في زمام بحقى وسكنت الربح بعض سكون ثم رابنا ذلك للجبل عند طلوع الشمس قد ارتفع في الهرآء وظهر الضوء فجا ببند وبين الحسر فجمينا من ذلك ورايت الحررة يبكون ويُوح بعضهم بعضا فقلت ما شأسكم فقالوا أنّ الذي تحيلناء جبلا هو الرجّ وان رمانا أهكنا وبيننا اذ ذاك وبيند اقل من عشرة أميال ثمّ أن الله تعالى منَّ علينا بهرج طيبة صوفتنا عن صوبه فلم نوة ولا عرفنا حقيقة صورته وبعد شهرين من ذلك المياهر وصلنا ألى للماوة ونرلنا ألى شعطرة فوجدنا سلطانها لللك المظاهر قد قدم من عُراة لد وجاء

que j'inscrivis pour eux de ma propre main sur un registre. Le vent se calma un peu, nous vimes, au lever du soleil, ce mont, qui était très-haut dans l'atmosphèrs, ou les airs, et nous distinguâmes le jour qui brillait entre lui et la mer. Nous fûmes étonnés de cela; j'aperçus les marins qui pleuraient, se disant mutuellement adieu, et je fis : · Qu'avezvous donc? · lls me répondirent: ; Certes, ce que nous avions pris pour une montagne, c'est le Rokht, s'il nous voit, il nous fera périr. · Il était à ce moment-là à moins de dix milles de la jonque. Ensuite le Dieu très-haut nous fit la grâce de nous envoyer un bon vent, qui nous détourna de la direction du Rokkti; nous ne le vimes donc pas, et ne connûmes point sa vértiable forme.

Deux mois après ce jour, nous arrivâmes à Sumatra et descendimes dans la ville de ce nom. Nous trouvâmes que son sultan, le roi Zhàhir, venait d'arriver d'une de ses expéditions guerrières; il avait ramené beaucoup de captifs, d'entre lesquels il m'envoya deux jeunes filles et deux garçons. Il me logea, comme à l'ordinaire, et je fus témoio de la noce

بسُیِّی (۱) کثیر فبعث لی جاریتین وغلامین وانزلنی علی العـادة وحصرت إعراس ولـده مع بنت اخیه ،

مذكر اعراس ولد المك الظاهر وشاهدت يوم الحلوة فرايتهم

 قد نصبوا في وسط المشور منبوا كبيرا وكسود بتياب الحرير
وجآءت العروس من داخل القصر على تدميها بادية الوجه
ومعها نحسو اربعي من الخواتدي يوقعين اديامها من نسساء
السلطان وامرآثه ووزرآته وقرمهن باديات الوجود ينظر المهن
كل من حضر من رفيع او وضيع وليسب تلك بعادة لهن إلا
ق الاعراس خاصة وصعدت العروس المغير وبدي يديها اصل
الطرب رجالاً ونسآء يلعمون ويغترن عم جناء الروج على فيل

de son fils, qui se mariait avec sa cousine, ou la fille du frère du sultan.

# , DESCRIPTION DES NOCES DU PILS DU ROI ZHÂHIR.

l'assistai à la cérémonie du mariage; je vis que l'on avait dressé au milieu de l'endroit des audiences une grande tribune, ou estrade, recouver détoffes de soie. La nouvelle mariée arriva, sortant à pied de l'intérieur du château, et ayant la figure découverte. Elle était accompagnée d'environ quarante dames d'honneur, toutes femmes du sultan, de ses émirs et de ses vizirs, lesquelles tenaient les pans de sa robe, et avaient aussi la face découverte. L'assistance entière pouvait les voir, le noble comme le plébéien. Cependant, leur habitude n'est pas de paraître aims sans voile devant le public; elles ne font jamais cela que dans les cérémonies de la noce. L'épouse monta sur l'estrade, ayant devant elle les musiciens, hommes et femmes, qui jouaient des instruments et qui chantaient. Ensuite vint l'époux, placé sur

مُرين على ظهره سرير وفوته تبتة شبيه البوجة والتاج على راس المذكور عن يجينه ويسارة نحو ماية من ابناً م لللوث والمرآء قد لبسوا البياني وركبوا الخيل للربنة وغل رووسهم الموادي المرصمة وهم الزاب العووس ليس فيهم خو لحية ونثرت الدوائير والدوائم على الناس عند دخوله وقصد السلطان بمنظرة له يُشاهد ذلك ونزل ابنه فقيل رجله وسعد المنبر الى العروس فقامت اليه وقبلت يدة وجلس الى جانهها الى العروس فقامت اليه وقبلت يدة وجلس الى جانهها الروح بيده وجعل منه في قها تم الخذت في يبديها وجعلت الروح بيده وجعل منه في قها تم الخذت في يبديها وجعلت الى قها وذلك

un dééphant paré, qui portait sur son dos une sorte de trône surmonté d'un pavillon, à la manière d'un parasol. Le marié portait la couronne sur la tête; l'on voyait, à sa droite et à sa gauche, près de cent garçons, fils de rois et d'émirs, yétus de blanc, montés sur des chevaux parés, et portant surfleur tête des calottes ornées d'or et de pierreries. Ils étaient du même âge que l'époux, et aucun d'eux n'avait de barbe au menton.

L'on jeta parmi le public des pièces d'or et d'argent, lors de l'entrée du marié. Le sultan s'assit dans un lien élevé, d'où il pouvait voir toutes ces choses. Son fils descendit de l'éléphant, il alla baiser le pied de son père, puis il monta un l'estrade vers la mariée. Celle-ci se leva, lui baisa la main; il s'assit à son côté, et les dames d'honneur éventaient la nouvelle mariée. On apporta la noix d'arec et le bétel; l'époux les prit avec sa main, il en mit dans la bouche de sau femme, qui en prit à son tour, et en mit dans la bouche de son mari. Alors ce dernier plaça dans sa houche une feuille de bétel, et la déposa ensuite dans celle de son èpouse, qui

لآم على أعين الناس ثم نعلت في كعمله ثم وصع عليها الستر ورفع المنبر وها فيه الى داخسال القصر واكبل الناس وانصرفوا ثم لما كان من الغد جمع الناس وجري "أله ابوة ولاية العهد وبايعه الناس واعطام العطام الحرار من الثياب والخصب واقعت بهذه الجريرة شهرين ثم تركبت في بعض الجنول المصادل السلطان كثيراً من العود والقافور والقرففال والصندل وردن" وسافرت عنه فوصلت بعد اربعين يوم" الى كولموفزات بها في جوار القريبي تأصى المسلمين وذلك في ومضان وحضرت بها في جوار القريبي تأصى المسلمين وذلك في ومضان وحضرت لها ضلاة الهيد في مجدها الجامع وعادتهم ان ياتوا المجدد لمحددون الله الى الصنع ثم يذكرون الله الى الصنع ثم يذكرون الى حين

imita ici encore la conduite de son mari. Tout cela se faisait en présence du public. On recouvrit la mariée d'un voile; fon transporta l'estrade, ou tribune, dans l'intérieur du château, pendant que les jeunes mariés y étaient encore; les assistants mangèrent et partirent. Le lendemain, le sultan convoqua le public, il nomma son fils son successeur au trône, et on lui prêta le serment d'obéissance. Le futur souverain distribua dans ce jour des cadeaux nombreux en babits d'honneur et en or.

Je passai deux mois dans cette île de Sumatra, puis m'embarquai sur une jonque. Le sultan me donna beaucoup d'aloès, de camphre, de girofle, de bois de sandal, et îl me congédia. Or je partis, et après quarante jours, j'arrivai à Caoulem. Ici je me niis sous la protection d'Alkacouiny, le juge des mahomètans; c'était dans le mois de ramadhàn, et j'assistai en cette ville à la prière de la fête de la rupture di jeûne, dans sa mosquée cathédrale. L'habitude de cette population est de se rendre, le soir qui précède la fête, à la nosquée, et d'y réciter les louanges de Dieu jusqu'à l'auصلاة العبد ثم يُصلون وبخطب القطيب وينصوفون ثم سافرنا من كولم الى فالقُوط واقفا بها اياما واردت العودة الى دهلى ثم خفتُ من ذلك فركبت الحر فوصلت بعد ثمان وعشرين ليلة الى ظفاراً" وذلك في تعرّم سنة ثمان واربعين ونزلت بـدار خطبها عيسى بن طأمًا ،

دَكر ملطانها ووجدت سلطانها في هذه الكرة الملك النام الله الله الله النام بين الملك المنعيث الذي كان مكتابها حين وصول البها فيها تقدّم وتأثيم سيف الدين فحر امير جَدْهر النرق الاصل وانزلني هذا السلطان وأكرمني ثمّ ركبت الحرجوصلت الى مُسقط بفتح المم وفي بلدة صغيرة بها السمك الكثير المعرون

rore, puis jusqu'au moment de la prière de la fête. Ils font alors cette prière, le prédicaleur prononce le prône, et les assistants se retirent.

De Caoulem, nous nous rendimes à Kâlikoûth, où nous restâmes quelques jours. Je voulais d'abord retourner à Dibly, mais ensuite j'eus des craintes à ce sujet; or je me rembarquai, et après un trajet de vingt-luit jours, j'arrivaf à Zhàfar. C'était dans le mois de nioharram de l'année 48 (748 de l'hégire — avril ou mai 1347 de J. C.). Je descendis chez le prédicateur de cette ville, 'fea, fils de Thatha.'

#### DU SULTAN DE ZHAFÂR.

Cette fois, je trouvai pour son sultan le roi Nácir, fils du roi Moghith, lequel régnaît en cette ville lorsque j'y abordai la première fois (cf. t. Il. p. 211 et suiv.). Son lieutenant était Saif eddin 'Omar, énir djandar, ou « prince porte-épée », un personnage d'origine turque. Ce sultan me donna l'hospitalité et m'honora.

Je m'embarquai sur mer, et arrivai à Maskith (Mascate).

. . . . . dL Icinu

بنّلب الماس عمّ سافرا الى مرسى القَرَّوات وصبطها بحسم المنال وفتح الرآء والماء آخر للرون والف وتاء مثنّاة عمّ سافرا الى مرسى شَبّة وضبط اسمها بغتج الشين المجمم وفتح الباء المؤسّدة وتصديدها عمّ الى مرسى كَلْنَة ولفظها على لفط موتّقة الكلب المقروع الى تُقلّوات وقد تقدّم دكرها وهذه البلاد كلها من هاللا هومر وفي عصوية من بلاد كان تمّ سافرا الى مُوثر واقفا بها وقد تقدّم ذكر جميعها تمّ سافرا الى اللارتم الى خضج بالان وقد تقدّم ذكر جميعها تمّ سافرا الى كارْنِي وضبط اسمها بغضج الكان وضبط اسمها بغض المنال الممها بغض حكمكان وضبط اسمها بغض المنال الله تُمثّى وضبط اسمها بغض المنال وأسما منها الى تمثّى وضبط اسمها بغض المبدى وسبقها يات حكمكان وضبط المنها بغض المنال الى تمثّى وضبط اسمها بغض المبدى وسبقها ياته كير الدون مسكنة وآخره نون تتم سافرا الى تسا وضبط اسمها بغض المبدى وسبقها ياته اسمها بغض المها بغض المها بغض المها بعض المها بغض المها بعض المها بغض المها بغض المها بعض المها بغض المها بغض المنه الى تسلم وضبط السمها بغض المها بغض المها مع شكله إلا اتحان على شكله إلا الم

petite ville où l'on trouve beaucoup de ce poisson nommé koulb almás (cf. ci-dessus, p. 112). Ensuite nous abordàmes aix ports de Kourayyàt, Chabbah et Kelhah. Ce dernier mot s'écrit comme le féminin de kelb, ou chien. · Après cela, nous arrivàmes à Kalhât, dont nous avons parlé précédemment. Toutes ces localités font partie du pays, ou du gouvernement d'ornouz, bien qu'on les compte parmi celles de l'Omàn. Nous allàmes à Ormouz et y restàmes trois jours; puis nous voyageàmes par terre vers Caourestán, Lâr et Khondjopal, endroits dont nous avons fait mention ci-dessus (cf. t. II, p. 239 et śuiv.). Ensuite nous nous rendimes à Cârzy, et y restàmes trois jours; puis à Djamécan, à Meimen, à Bessa et à Chiràx. Nous trouvàmes qu'Aboù Ishâk, sultan de cette der-

كان غاتمًا عنها ولغيت بها شيخنا (أأ الصالح العالم بحد الدين ناصى النّبناة وهو قد حقّ بصوة نغمه الله ونفع بده قم ساهرت الى ماين ثمّ الى يُرْدُخاس ثمّ الى كُسُك من الله منه الله ونفع بده أن حُسُك أن أن أن الله الله ونه الله ونه أن أن أن الله الله ونه أن أن أن الله الله ونه أن أن أن الله بها وي قبر الزّبهر بن القوام وطّاعة بن غبيد الله وحلهم الشخدية وإن بحرة وأنس بن مالك والسين البصري وتأبت النهائي وعبد بن سروين ومالك بن دينار وقصد بن واسع وحبيب العمني رسهار بن عبد الله التستوى ومن الله تعالى علهم اجمعين ثم سافرنا من البصرة فوصلنا ال مشهد على بن المالد وحرى الله عنه وزراه ثمّ توجهنا الى الكوفة فرونا الى طالب رضى الله عنه وزراه ثمّ توجهنا الى الكوفة فرونا

nière ville, régnait encore, mais il en était absent. J'y vis notre cheikh pieux et savant, Madjd eddin, le grand juge; il était alors aveugle. Que Dieu soit avec lui, et nous fasse grâce par son intermédiaire!

De Chiràz j'alla i Main, puis à Yerdokhâs, à Kélli, à Cocho-zer, à Ispahàn, Toster, Howaiza et Basrab. Tous ces lieux ont été déjà mentionnés. Je visitai dans cette dernière ville les nobles sépulcres qu'elle renferme: ce sont ceux de Zobeir, lis d'Al'awwâm; de Thalbab, fils d'Obaid Allah; de Halimab Ansa'diyyah, ou de la tribu des Bénôu Sa'd; d'Ahoù Becrah, d'Anas, fils de Mălic; de Haçan de Basrah, de Thàbit Albonâvy, de Mohammed, fils de Stirn; de Malic, fils de Dinar, de Mohammed, fils de Ouâci'; de Habib le Persan et de Sahl, fils d'Abdallah, de Toster, Que le Dieu très-haut soit satisfait d'eux tous! (Ct. t. Il, p. 13 à 15,) Nous partimes de Basrah et arrivàmes à (la ville nommée) Mechhed 'Aly, ou le mausolée d'Aly, fils d'Aboù Thàlib; nous le visitiemse. Ensuite mous nous dirigèaèmes vers Coûfab, et allâmes voir sa mosمحيدها المبارك تم الى للهقة حييت مشهد صاحب الرمان واتفق في بعض الامرآء فنع اهلها من السرة في الامرآء فنع اهلها من التوجّه على عادتهم الى محيد صاحب الرمان وإنتظارة السرة منع عنهم الدائم التي كانسوا ياخذونها كل لهلة من الامير ناصابت ذلك الرافي عِلْمَة مات منها سريعًا فزاد ذلك في نتنة الرافضة وقالوا إنما اصابه دلك لاجيل منعه الدائمة في عَمْل بعداد وصلتها في شوال سيونا عرف في في الموافقة عرف في في المدينة بعداد وصلتها في شوال سيونا عرف المدينة معرف في في المدينة عرف المدينة معرف في المدينة عرف المدينة معرف في العمرة عرف في العمرة عرف في العمرة عرف في العمرة على ذلك ،

quée bénie; après, nous nous rendimes à Hillah, où est le sanctuaire du Maître de l'époque (cf. t. II, p. 97 et suiv.).

Il arriva, à peu près vers ce temps-là, qu'un certain émir fut nommé gouverneur de cette ville, et défendit à ses habitants de se rendre, selon leur coutome, à la mosquée du Maître de l'époque, ou du dernier imâm, et d'attendre celui-ci dans cet endroit. Il leur refusa la monture qu'ils prenaient tous les soirs du commandant de Hillah. Qu ce gouverneur fut atteint d'une maladie dont il mourut promptement, et cette circonstance augmenta encôre l'erreur, ou la folie de ces schismatiques. En effet, ils dirent que la cause de la mort de ce personnage avait été son refus de donner la monture. Depuis lors, elle ne fut plus refusée.

Je partis pour Sarsar, puis pour Bagdad, où j'arrivai dans le mois de chawwâl de l'amée 748 de l'hégire (janvier 1346). Un Maghrébin, ou Africain, que j'y rencontrai, me fit connaître la catastrophe de Tarifa (3o octobre 1340; cf. Dozy, Seript. arab. loc. II, 160, note), et m'apprit que les chrétiens s'étaient emparés d'Algéziras. Dieu veuille réparer de ce obté les brèches survenues dans les affaires des musulmans! ذكر سلطانها وكان سلطان بغداد والعراق لا عهد دخول الها لا التأريخ للذكور الشيخ حسن بن عدّة السلطان ال سعيد رجم الله ولمّا مات ابو سعيد استولى على مكلم بالعراق وتروج ووجدة ولشاد بنت دمشق خواجة بن الامير للوبان حسبا كان فعلم السلطان ابو سعيد من تروج ووجدة الشيخ حسن وكان السلطان حسن غائبًا عن بغداد لا هذه للدة متوجهًا لفتال السلطان آبابك افراسياب صاحب بلاد اللور ثم رحلت من بغداد فوصلت الى مدينة الانبارثم الى هيت ثم الى عائدة وهذه البلاد من احسن البلاد واخصبها للدينة ثم الى عائدة وهذه البلاد من احسن البلاد واخصبها والطويق فها بينها كثير العمارة كأن ثلثي لا سوق من الاسواق

## DU SULTAN DE BAGDAD.

Le sultan de Bagdad et de l'Irâk, au temps de mon entrée dans ladite ville, à ladate ci-dessus mentionnée, était le cheikh Haçan, fils de la tante paternelle du sultan Abot Saïd. Quand ce dernier fut mort, le cheikh Haçan se rendit maître de gon royaume de l'Irâk; il fepousa la veue d'Abot Saïd. nommée Dilchàd, fille de Dimachk Khodjah, fils de l'émir Altchoùbán, à l'exemple de l'action dudit sultan Abot Saïd. qui avait épouse la femme du cheikh Hagan. (Cf. t. II, p. 122, 123.) Celui-ci était absent de Bagdad lorsque j'y arrivai, et il était en marche pour combattre le sultan Atbec Afrèciab, souverain du pays de Loûr.

De Bagdad je me rendis à la ville d'Anbár, puis à Hit, à Hadithah et 'Anah. Ces contrées sont au nombre des plus belles et des plus fertiles du monde; la route entre ces différentes villes est bordée d'un grand nombre d'habitations; des orte que l'on dirait que le voyageur se trouve toujours dans un marché. Nous avons déjà dit que nous n'avions وقد دكرنا أنا لم درما يُضع البلاد التي على نهر الصدى إلا هذه البلاد ثم وصلت الى مدينة الرّحية وي التي تُنسب الى مالك بن طرق ومدينة الرحية احسى بلاد العراق والل بلاد سافرنا منها الى التُضع وي بلدقة حسنة اكثر شكانها اللغار من النصاري وأكما شكيت الحضنة لحراؤة مالها ومبيعة للرجال وبيوت النساء يُستضين فيها ويستقين المالة وعبها بيوت للرجال وبيوت النساء يُستضين فيها ويستقين المالة ني الله سلهان عليه السلام التي بنتها له للي كما قال الماليقة بين الله سلهان عليه السلام التي بنتها له للي كما قال المالية مدينة و تدمر بالشكاح (أ والعدد ، تم سافرنا منها الما المالية مدينة و الشام وكانت مددًا عنها عشرين سنة مدينة وكنت توكنت بها زجة لي حاملًا وتعرفت وال بلاد

vu aucan pays qui ressemblât à le contrée située sur le fleuve de la Chine, excepté celui dont il est ici question.

J'arrivai à la ville de Rahbah, qui ajoute à son nom celui de Mâlic, fils de Thaouk; c'est la plus belle localité de l'Irâk, et elle est le commencement de la Syrie. De Rahbah nons allâmes à Sakhnah, joie ville, dont la plupart des habitants sont des chrétiens infidèles. Son nom de Sakhnah, ou chaleur, est emprunté de l'état thermad de ses eaux. Cette ville renferme des cellules pour les hommes et d'autres pour les femmes, où se prennent des bains chauds. La nuit, ils puisent de cette eau et la mettent sur les terrasses pour qu'elle refroidisse. Nous allâmes à Tadmor, on Palmyre, la ville du prophète de Dieu Salomon, pour qui les génies l'ont construite, comme dit le poéte Nabishah:

Ils bâtissent Palmyre avec les pierres plates et les colonnes.

Nous arrivâmes à Damas de Syrie, ville que j'avais quittée depuis vingt ans complets. J'y avais faissé une épouse الهند انّها ولدت ولدا ذكرا فبعثت حينتُد الى جدّه الأُم وكان من أهل مكّناسة للغرب اربعين دينارا دهبا هنديًا غين وصولى الى دمشق في هذه اللّرة لم يكن لى همّ إلّا السُوّال عن ولدى فدخلت المحيد فوفق (أأ لى نور الدين الكَنادي اما المَلكَيَّة وَكبيْرهم فسمِّت عليه فع يعوني فعرقته بنفسي وسالته عن الولد فقال مات منذ ثنني عشرة سنة واخبرل أن فقيها من اهل طنجة يسكن بالمدرسة الظاهريّة فسرت البه لأساله عن والدى واهلى فوجدته شيخا كبيرا فسمِّت عليه وانتسبت له ناخبرل أنّ والدى تُوقى منذ خس عشرة سنة وان الوالدة بقيد للياة واقت بدمشق الشام بقيّة السنة

enceinte, et, pendant mon séjour dans l'Inde, je sus qu'elle avait mis au monde un garçon. Alors j'envoyai à l'aïeul maternel de l'enfant, qui était un habitant de la ville de Micnaçah, en Afrique, quarante dinàrs indiens en or. A mon arrivée à Damas, cette fois, ma première pensée fut de demander des nouvelles de mon fils. J'entrai donc dans la mosquée, et j'y rencontrai heureusement Noûr eddin Assakhảouy, imâm et supérieur des Màlikites. Or je le saluai, mais il ne me reconnut pas; je lui dis qui j'étais, et je lui fis des questions sur mon fils. Il m'apprit que l'enfant était mort depuis douze ans; il ajouta qu'un jurisconsulte de Tanger habitait dans la madraçah azzhâhiriyyah, ou « école de Zhâhir. » Je m'empressai d'aller voir ce légiste, afin de m'informer de l'état de mon père et de celui de ma famille. C'était un cheikh vénérable, je le saluai et lui parlai de ma parenté. Il m'annonça que mon père était décédé depuis quinze ans, et que ma mère vivait toujours.

Ma demeure à Damas de Syrie se continua jusqu'à la fin de l'année; la disette des vivres était grande, et le pain était والغلام شديد وللعبر قد انتهى ال قيمة سبع أواق بدرهم نقرة وأوقيتهم اربع اواق مغربية وكان تاسى قضاة المالكية اد داك جهال الدين المُشلاق وكان من احساب الشبع علام الدين التُونُونَّ وقدم معه دمشق فعرن بها ثمّ وَلَّى القضاء وقاصى قضاة الشاهيم تقي الدين بن السُبْكَ واميـر دمشـق ملـك الامراء ارغين شاء ،

حكاية ومات في تلك الآيام بعض كبرآه دهشيق واوصي عالم الحاصي فكان المتول لانفاذ الوصية يشتري للبروبغرقه عليهم كل يوم بعد العصر فاجعوا في بعض اللبالي وتراجوا واختطافوا للجنز العصر فاجعوا في بعض اللبالي وتراجوا واختطافوا للجنز العصر فاجهوا في المحيث عليهم ومذوا المديهم الى خصر القباريسية في ذات ولا الحيث ما أما فاضح وكانيتم فكانوا والمنافذ في ذات المحيث ما أما في المحيث المنافذ المحيث المنافذ المحيث المنافذ المحيث المنافذ المنافذ

#### ANEGDOTE.

Il mourut à Damas, vers-cette époque, un des grands de la villo, qui laissa par testament des, biens aux pauvres. La personne chargée de mettre à exécution ses volontés achetait du pain, qu'elle distribuait tous les jours aux indigents après la prière de l'après-midi. Or ceux-ci se réunirent un soir en foule, ils prirent de forco le pain que l'on devait leur distribuer, et s'emparèrent aussi du pain des boulangers. Le gouverneur, Arghoûn Châh, ayant été informé de ces méfaits, لقوا احدا من المساكين تالوا له تعالَّ تاخذ للبير فاجقح منهم عدد كثير نجسهم تبلك الليلة وركب من الغد واحدوم تحت القلعة وامر بقطع ايديهم وارجلهم وكان اكثره بوآء عن ذلك واخرج طائفة الدونيش (أ) عن دمشق فانتقلوا الى چُص وجًاة وحلب (أ) وذُكر لى أنه لم يعش بعد ذلك الا تليلا وُتُعل ثمّ سافرت من دمشق الى جمس ثمّ جاة ثمّ المُعرَّة ثمّ سَرِّمِين ثمّ الى حلب وكان امير حلب في هذا المهتر للما يرقع بصمّ الرآء وسكون الغين المحمم وفتح الطاء المهم وفتح الطاء

حكاية واتَّفق في تلك الايَّام انَّ فقيرا يعرف بشعيخ المشآخ

fit sortir ses sbires, qui disaient à chaque pauvre qu'ils rencontraient: Viens. viens prendre du pani! - lu grand nombre d'ingigents furent ainsi ramassés, et Arghoùn les fit emprisonner pour cette nuit-là. Le lendemain il sortit à cheval, fit comparaître ces prisonniers au pied de la forteresse, et ordonna de leur couper les mains et les pieds. Cependant, la plupart d'entre eux étaient innocents du délit qu'on leur imputait. Arghoùn fit quitter Damas à la penplade des Hanifich (gens vils ou canaille; cf. t. 1, p. 86), qui émigrèrent à Hims ou Émèse, Hamáh et Alep. On m'a assuré que ce gouverneur de Damas n'a vécu que peu de temps après cela, et qu'il a étémassissio.

Je quittai cette dernière ville pour me rendre à Émèse, puis à Hamàh, Ma'arrah, Sermin et Alep. Le commandant de cette dernière cité était alors le káddj, ou pèlerin, Roghlhai.

#### ANECDOTI

Un religieux pauvre, appelé le cheikh des cheikhs, habi-

وهو ساكن في جبل خارج مدينة عَيِّنتاب " والناس يقصدونه وهم يتبرّكون به وله تطيف ملازم له وكان متعرّدا عَرَبا لا زوجة له تال في بعض كلامه أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كان لا يصبر عن النسآء وإنا اصبر عنهي فشهده عليه بذلك وتُبت عند القاضى ورفع امرة الى تلك الامرآء وأن به وبتطهدة للوافق الم على توله نافتى القضاة الاربعة وهم شهاب المحديث الماليّ وناصر الديني العديم للحنيّ وتنيّ الدين بن الصاتَّمْ الماليّ وناصر الدين الدهميّ للنبيّ بقتلهما ممّا فقت لا وله الربيع الربّل شهر ربيع الاول عام تسعة واربعين بغنا للمبرئ في حلب ان الربّاء وتع بفولة وانه انتهى عدد المون فيها الى رَآمَد على

tait dans une montagne en dehors de la ville d'Aîntâb: la multitude allait le visiter et lui demander sa bénédiction. Il avait un disciple qui ne le quittait pas; mais, au reste, il vivait isolé, célibataire, sans épouse. Or il arriva, à peu près au temps dont il s'agit ici, que ce fakir dit dans un de ses discours : « Certes, le prophète Mahomet n'a pas pu se passer de femmes; moi, je m'en passe. · On porta témoignage contre lui à ce sujet, et le fait fut établi devant le kâdhi. Cette affaire fut déférée aux émirs de la contrée; on amena le religieux, ainsi que son disciple, qui avait approuvé son disconrs. Les quatre juges décidèren qu'ils méritaient tous les deux la mort, et la sentence fut exécutée. Ces quatre kâdhis étaient : Chihàb eddîn , le mâlikite ; Nâcir eddin al'adim, ou le pauvre, le hanéfite; Taky eddin, fils de l'orfévre, le châfi'ite, et Izz eddin de Damas, le hanbalite.

Dans les premiers jours du mois de rabi' premier de l'année 749 de l'hégire (commencement de juin 1348), la mouvelle nous parvint à Alep que la peste s'était déclarée

الالف في يوم واحد فسافرت الى جمى فوجدت الوباء تد وقع بها ومات يوم دخولى البها نحو ثلاثماية انسان ثمّ سافرت الى دمشق ووصلتها يوم الخديس وكان اعلها تد صاموا ثلاثة أيّام وخرجوا يوم الجمعة الى مجد الاقدام حسما ذكرناه في السيّر الاولى تخدهم النتهى عدد الموق عندهم النهي عدد الموق عندهم الم المون الم يقين واربع ماية في اليوم ثمّ سافرت الى كلون ثمّ الى بيّت الم الحين واربع ماية في اليوم ثمّ سافرت الى كلون ثمّ الى بيّت خطيبه عرّ المدين بن مجاعة بن عمّ عرّ الدين تأدى القصاة بمصروهو من الفضاد الكوماء ومرتبع على الخطابة المه درهم في الشهر، من الفضاد ومعاني فيسن

à Ghazzah, ou Gaza, et que le nombre des morts, en un seul jour, y avait dépassé le chiffre de mille. Or, je retournai à Émèse, et trouvai que l'épidémie y était; le jour de mon arrivée il y mourut trois cents personnes environ. Je partis pour Damas, et y entrai un jeudi; ses habitants venaient de jeûner pendant trois jours; le vendredi, ils se dirigèrent vers la mosquée des pieds, comme nous l'avons raconté dans notre premier livre ou voyage (cf. t. I, p. 226 à 229). Dieu allégea pour eux la maladie; le nombre des morts, à Damas, avait atteint deux mille quatre cents dans un jour. Enfin je me rendis à 'Adjloun, puis à Jérusalem; je vis que la peste avait alors cessé dans cette dernière ville. J'y trouvai son prédicateur Izz eddîn, fils de Djamâ'ah, fils de l'oncle paternel d'Izz eddin, grand juge au Caire. C'est un homme de mérite et très-généreux; ses honoraires, comme prédicateur, sont de mille drachmes par mois.

#### ANECDOTE.

Le prédicateur 'Izz eddin donna un jour un festin, au-

دعاء اليها فسألتُه عن سببها فاخبرن أنّه نخر أيّام الوبآء الم الرقع ذلك ومرّعليه يوم لا يصلّي فيه على ميّت صفع المحقوق ثمّ قال في ولنّا كان بالامس لم أصلّ على ميّت فضعت المحقوق التي نخرت ووجدت من كتت اعهده من جميع الاشياع بالقدس قد انتقلوا الى جوار الله تعالى رجهم الله فم يمن منهم ألّا القليل مثل الحدّث العالم الامام صلاح الدين خليل بن كيكلدي العَلاَيُّ ومثل الصلغ شرن الدين خليل بن كيكلدي العَلاَيُّ ومثل الصلغ شرن الدين المناسل شعو زاوية المجدد الاقصى ولقيت الشيخ سلهان الشيرازي فاضافني ولم الن بالشامر ومصر كن وصد الى قدم كادع عليه السلام سواة ثمّ سافرت عن القدس ورافقي الواعظ

quel il m'invita en compagnie d'autres personnes. Je lui demandai le motif de ce repas prié, et il m'apprit qu'il avait, pendant l'épidémie, fait vou de donner un festin, si la peste cessait ses ravages, et s'il passait un jour sans avoir à prier sur aucun mort. Il ajouta: - Hier je n'ai prié sur aucun mort, et c'est' pour cela que je donne le festin promis. -

Lescheikhs que j'avais connus à Jérusalem avaient presque tous émigré vers l'Étre suprême. (Que Dieu ait pitié d'eux.') le nrestait fort peu, et parmi ceux-ci: » le savant traditionnaire, l'imâm ou chef de mosquée, Salâlı eddin Khalili, fils de Caicaldy Al'alày; 2° le pieux Cheref eddin Al-khocchy, supérieur de l'ermitage de la mosquée Alaka; et 3° le cheikh Soleimân de Chirâx. Je vis ce dernier, et il me donna l'hospitalité; cest le seul personnage, de tous ceux que j'ai rencontrés en Syrie et en Egypte qui ait visité le Pied d'Adam (dans l'île de Ceylan; cf. ci-dessus, p. 181).

Je partis de Jérusalem, et j'eus pour compagnons de voyage le prédicateur, le traditionnaire Cheref eddin Soleimân, de الحدّت شرن الدين سليمان إللّياق وشيع المعاربة بالقدس الصوق الفاصل طُلِقة العبد الوادق فوصلنا الى مدينة الخليل عليه السلام وزراة وتن معه من الانبيآء عليهم السلام تم سرنا الى غرّة فوجدنا معظمها خالباً من كثرة من مات بها في الوباء واخبرنا تأصيها أن العدول بها كانوا ثمانين فبقي مفهم سافرنا في البر قرصلت الى درشياط ولقيت بها قطب الدين سافرنا في البر فوصلت الى درشياط ولقيت بها قطب الدين ثم النقشواني وهو صادّم الدهر ورافقني مفها الى فارّس كور ومَكَدّود ثم الى ابني صبر بكسر الصاد المهل وباء مُدّ ورآء وفراغا في زارية لبعض المصريين بها ،

حكاية وبيغا نحن بتلك الزاوية اذ دخل علينا احد

Milliand, et le cheikh des Africains à Jérusalem, l'excellent soufy Thalhah Al'abdalouàdy. Nous arrivàmes à Hébron, ou la ville de l'ami de Dieu, Abraham; nous visitàmes as tombe, ainsi que celles des autres prophètes, qui sont enterés auprès de lui. Nous nous rendimes à Gaza, et trouvames la plus grande partie de la ville déserte, à cause du nombre immense des victimes que la peste avait faites. Le juge de la ville nous dit que de quarte vingts notaires qu'elle possédait, il n'y en avait plus que le quart, et que le chiffre des morts avait atteint le nombre de onze cents par jour. Nous voyageâmes par terre, et arrivâmes à Damiette; j'y vis Kothb eddin Annakchouâny, qui est un jeducur infatigable. Il m'accompagna de Damiette à Fárescoir, Semennoûd et Aboù Sir. lei nous descendimes dans l'ermitage d'un Egyptien.

## ANECDOTE.

Pendant que nous étions dans cet ermitage, voici venir

الغترآه مسلم وعرصنا عليه الطعام بابي وتال أتما تصدت ريارتكم ولم يزل ليلته تلك ساجدا ورآكما ثم صلّينا العيه واشتغلنا بالذكر والغتير بركن الزاوية لجآء الشيخ بالطعالا ودعاه فلم تُجبه غضى اليه فوجده ميّتا فصلّينا عليه ودفعّاه رجم الله عليه ثمّ سافرت الى الحدّة اللبيرة ثمّ الى تُحراريّة ثمّ الى ابيّار ثمّ الى دُمُمّهور ثمّ الى الاسكندريّة فوجدت الوبّة قد خصّ بها بعد أن بلغ عدد الموق الى العد وثمانين في البيوم ثمّ سافرت الى القاهرة وبلغني أنّ عدد الموق آيام الوباء انتهى فعها الى احد وعشرين الما في اليوم ووجدت جميع من كان بها من المسّائح الذين اعرفهم قد ماتوا رجمهم الله تعالى ،

à nous un fakir, qui nous salua. Nous lui offrimes des aliments, qu'il refusa en disant que son seul but avait été de nous visiter. Toute cette nui-là il ne cessa point d'inclinersa tête et de se prosterner. Nous finnes la prière de l'aurore, puis nous nous occupâmes de réctier les louanges de Dieu; le fakir était toujours dans un coin de la zàouiyah. Le supérieur apporta des comestibles et appela ce religieux, mais n'en reçut aucune réponse; il alla va l'ui et le trouva mort. Nous fimes les prières sur son cogps et nous l'ensevelimes. (Que la miséricorde de Dieu soit, fur luit)

Je me rendis à Almahallah Alcabbrah, ou la grande station, à Nahràriyah, Abiār, Demenboûr et Alexandrie. Dans cette dernière ville, la peste avait beaucoup diminué d'intensité, après avoir fait jusqu'à mille et quatre-vingts victimes par jour. J'arrivai ensuite au Caire, et l'on me dit que le nombre des morts, pendant l'épidémie, y avait atteint le chiffre de vingt et un mille dans un seul jour. Tous les cheikhs que j'y connaissais étaient morts. (Que le Dieu trèshaut ait pité d'eux.')

DU SULTAN DU CAINE.

Le souverain de l'Égypte à cette époque était le roi Nàcir Haçan, fils du roi Nàcir Mohammed, fils du roi Mansoûr Kalaôûn. Il a été déposé plus tard, et l'on a choisi pour roi à sa place son frère, Almalic Assâlih.

En arrivant au Gaire, je trouvai que le grand juge 'Izz eddin, fils du grand auge Bedr eddin, fils de Djamà'ah, s'était rendu à la Mecque avec une forte caravane, que l'on appelle radjéby, car elle part au mois de radjéb. J'ai su que la peste continua d'accompagner les gens de cette caravane jusqu'à leur arrivée au défilé d'Ailah, et qu'alors cette maladie s'étoigna d'eux. Du Caire, je me rendis dans les pays de la haute Égypte, ou 'Thébaide, dont il a été déjà question, et jusqu'à 'Aidhàh, lci je m'embarquai pour Djouddah, et de cette ville je me rendis à la Mecque (que Dieu l'ennoblisse et l'honore!), où j'arrivai le vingt-deuxième jour du mois de chabàh de l'année 749 de l'hégire (16 novembre 1349). Je me mis sous la protection de l'imah des Màlkitès.

الغاصل إلى عبد الله تحد بن عبد الرجان للدعو تخليل فصبت شهر رمضان بحصّة وكنت اعتمر كلّ يوم على مذهب الشاهق ولقيت تمن اعهده من اشياخها شهاب الدين الشفق وشهاب الدين الطبري وابا محد البابق وتجم الدين الأصفوق ولكرازي وجب في تلك السنة ثم سافرت مع الركب الشامي الى طبية مدينة رسول الله صلى الله عليه وسمّ وزرت قبوة المكرم المطيب زاده الله طبيًا وتشريعًا وصليت في للجيد الكريم صلى الله وزاده تعظيمًا وزرت من بالبقيع من الحساب الرسول صلى الله عليه وسمّ ورضى عنهم ولقيت من الاشياخ ابا محد ابن فرحون ثم سافرنا من للدينة الشريعة الى العُلا وتموك ثم

le pieux, dévot et vertueux Aboù 'Abdallah Mohammed, fils d'Abderrahmân, nommé Khalil, ou ami sincère. Tout le mois de ramadhân je jeûnai à la Mecque, et je visitai tous les jours les lieux saints, suivant le rite de Châf'y. Parmi les cheîkhs de la Mecque que je connaissais, je vis: 1° Chibàb eddin Althanéfy; 2° Chibàb eddin Athahary, ou du Tabaristân; 3° Aboû Mohammed Alyâfi'y; å° Nadjm eddin Altson'y; et 5° Albarázy.

Dans la susdite année, après avoir fait le pèlerinage, je partis de la Mecque en compagnie de la caravane de Syrie, etarrivai à Thaibah, ou Médine, la ville de l'envoyé de Dieu, de Mahomet. Je visitai son tombeau vénéré, parfumé (que Dieu augmente son parfum et sa vénération!); je priai dans la noble mosquée (que Dieu la purifie et augmente sa noblesse!); enfin, je visitai les compagnons du Prophète qui sont enterrés dans le cimetière de Médine (que Dieu soit content d'eux!). Parmi les cheikbs que je vis, je nommerai Aboù Mohammed, fils de Farhoùn.

Nous partimes de la noble Médine et arrivames succes-

الى ببت المقدس ثم الى مدينة للديل صلى الله عليه وسلم ثم الى خُوَّة ثمّ الى منازل الومل وقد تقدّم ذكر ذلك كله ثمّ الى القاصة وعنالك تونيا الرمل وقد تقدّم ذكر ذلك كله ثمّ الله المتوفّل على ربّ العالمين با عنان الده الله تعالى قد ضمّ الله المتوفّل على ربّ الله المتوفّل المدولة المونية، وشنى ببركته بعد اشتائها البلاد بعد نشر الاحسان على للهائي والعام وقد جميع المناس بسابغ الانعام فتصوّمت النفوش الى المتول ببابع وأملت لُكِّم كابه فعند ذلك تصدت القدرم على حضرته العليمة مع ما يتعانى من تذكار أأ الاوطان وللتمنى الى الاصل وللنائق المجدّم على المائل المدون النفول المحبّمة على المدان / (طويل)

sivement à 'Ola, Taboûc, Jérusalem, Hébron, Gaza, les stations du sable ou du désert, et le Caire. Toutes ces localités ont déjà été décrites. A notre arrivée au Caire nons apprimes que notre maître, le commandant des fidèles, le défenseur de la religion, celui qui met sa confiance dans le maître des mondes, je veux dire Aboû Inân (que le Dieu très-haut le protége!), avait, avec le secours divin, réuni les choses dispersées, ou réparé les malheurs de la dynastie mérinite, et délivré par sa bénédiction les pays du Maghreh du danger dans lequel ils s'étaient trouvés. Nous sûmes que ce souverain répandait les bienfaits sur les grands et sur la multitude, et qu'il couvrait tout le monde de ses grâces copieuses. Or les hommes désiraient beaucoup de se tenir à sa porte, ct n'avaient d'autre espoir que celui d'être admis à baiser son étrier. Alors je me décidai à me rendre dans son illustre résidence; j'étais mû aussi par le souvenir de la patrie, l'affection pour la famille et les amis chéris qui m'entraînaient vers mon pays, lequel, à mon avis, l'emporte sur toutes les autres villes.

بلادُ بھا نِیطٹ علیَّ تمائمی واوّل ارض مسَّ جلدی تـرابُـهـا

فركبت البصر في تُوثورة البعض التونسيّين صغيرة ودلك في صغر سنة خسين وسرت حتى نزلت بجرّية وسافر المركب "المذكور ال تُونس فاستول العدة عليه ثمّ سافرت في مركب صغير ال تأسس فنزلت في ضيافة الاخوبي الفاصلين ابي مروان وابي العبّاس ابنيّ مكّن اميريّ جربة وفابس وحضرت عندها مَوْلد رسول الله صلّى الله عليه وسمّ ثمّ ركبت في مركب ال سَعَافُس ثمّ نوجهت في الجمر الى بنيانة ومنها سرت في البرّ مع العرب فوصلت بعد مشقّات الى مدينة تُولس والعرب مخصوري لها ،

C'est le pays où l'on a suspendu à mon cou les amulettes; c'est la première contrée dont la poussière a touché ma peau.

Je m'embarquai sur un petit navire appartenant à uu Tunisien: c'était pendant le mois de safar de l'année 750 de l'hégire (avril-mai 1349), et je me fis descendre à l'île de Djerbah. Le susdit bâtiment continua sa route vers Tunis; mais les ennemis s'en emparèrent. Plus tard je me ren-barquai sur un petit bâtiment pour aller à Kâbis, où je descendis, jouissant de l'hospitalité des deux illustres frères. Aboù Meroan et Aboû 1'Abbàs, fils de Mekky, et commandants de Djerbah ainsi que de Kâbis. Je pæssai chez eux la fète du jour anniversaire de la naissance de Mahonnet (la 2 de rabl' prenier); ensuite, je me rendis par mer à Sefâkos et à Boliànah; puis par terre, avec les Arabes, à Tunis, où j'arrivai après beaucoup d'ennuis. Dans ce temps la cette ville était assiègée par les Arabes.

دَكُو سَطَانَها وَكَانت تونس في ايالة موادا امبر المسطين وناصر الدين الجاهد في سبيل ربّ العالمين عُمَّ الاعلام واوحد المؤدل ألّدِرام اسد الآساد وجُواد الاجواد القانِت الاوّاب الخاشع العادل إني العسن بن موادنا امير المسلمين الجاهد في سبيب ربّ العالمين ناصر دين الاسلام الذي سارت الامشال مُجُوده \* وشاع في الانقطار اكر كومه وفضاه دى المفاقب والمفاخر والفضائل والماكز الملك العادل الغاضل إني سعيد بن مولانا امير المسطمين وناصر الدين الجاهد في سبيل ربّ العالمين قاصر الشّمان الشديد

## DU SULTAN DE TUNIS.

Tunis était sous la domination de notre maître le commandant des musulmans, le défenseur de la religion, le champion du maître des mondes dans la guerre contre les infidèles, le prince des princes, l'unique parmi les rois généreux, le lion des lions, le libéral des libéraux, le pieux, le dévot, ou qui vient à résipiscence, l'humble, le juste, Aboû'l Haçan. Il était fils de notre maître le commandant des musulmans, le champion du maître des mondes dans la guerre sainte, le défenseur de la religion mahométane, celui dont la bienfaisance a passé en proverbe, dont les actes de générosité et de vertu sont connus dans les diffé-· rents pays, l'auteur et le possesseur d'actions généreuses et vertueuses, de mérites et de bienfaits, le roi juste, illustre, Aboù Sa'id, Celui-ci était fils de notre maître le commandant des musulmans, le défenseur de la religion, le guerrier dans les saints combats, paramour pour le maître des mondes; le vainqueur et le destructeur des infidèles, celui qui, une première fois, a rendu manifestes des actes mémorables dans la guerre sainte, et qui souvent les a répétés; le pro-



السطوة قد دات الرجان العابد الزاهد الراضع الساجد للشع المهم المجموع الساجد وابق الملل إن يوسف بن عبد للق رضى الله عنهم المجمون الملك في عقبهم الى يوم الدين ولا وصلت تونس قصدت للنج ابا للسن الناميسي لما يدى وبيضه من مَوات القرابة والبلدية نادراني بدارة وتوجّه منى الى للمشور فدخلت المشور اللريم وتبلت بد مولانا إن للسن رضى الله عنه وامرز بالقعود فقعدت وسالني عن الجاز الشريف وسلطان مصر ناجبتم وسالني عن ابن يَعفُراجِين ناخبرته بما فعلت المهارية معه وإرادتهم قتله بالاسكندرية وما لتى من إدايتهم إنتصارًا

tecteur de la foi, le prince sévère dans les choses qui regardent l'être miséricordieux, le serviteur de Dieu, le dévot toujours assidu à la prière, à incliner sa tête, à se prosterner; l'humble, le pieux, 'Aboû Yoûçuf, fils d'Abdahlakk. (Que Dieu soit satisfait d'eux tous, et qu'il fasse durer le royaume dans leur postérité, jusqu'au jour du jugement dernier!)

A mon arrivée à Tunis, j'allai voir le pèlerin Aboû'l Hacan annâmi(y, à cause des liens de parenté et de nationalité qui existaient entre nous deux. Il me fit loger dans sa maison, et puis se dirigea avec moi vers le lieu des audiences. Jentrai dans l'illustre salle, et le baisai la main de notre maître Aboû'l Haçan. (Que Dieu soit content de lui!) Le souverain m'ordonna de m'asseoir, et j'obéis; il me fit des questions sur le noble Hidjàz, sur le sultan du Caire, et je répondis à ses denandes; il m'interrogea aussi sur lbn Tifaràdjin. Or, je l'informai de tout ce que les Africains avaient fait à son égard, de leur intention de le tuer à Alexandrie, et du mal qu'ils lui frent endurer, dans la vue de venger et de secourir notre maitre Aboû'l Haçan. (Que Dieu soit satisfait منهم لمولانا إلى للمسين رضى الله عنه وكان في تجلسه من الفقية - الامام ابو عبد الله تجدد البقية الدمام ابو عبد الله تجدد الرفيع وابو عبد الله من وابو عبد الله من وابو عبد الله من عارون وانصوفت عن الحبلس الكريم فلما كان بعد العصر استدعال مولانا ابو للسين وهو بمرج يشرن على موضع القتال ومعه الشيوخ للهلة إبو تجرعشان بن عبد الواحد التنالفتي وابو حسون زبان بن امريون العلوي وابو ركزية تجدى بن سلهان العسكري ولماح ابو للسين الناميسي نسالني عن ملك الهند فاجبته في سال ولم ازل اتبرد الى عليمه الكريم الم الامنى بتونس وكانت ستمة وثلاثين يومة عليه الكريم الم

de lui!) Étaient présents à l'audience, en fait de jurisconsultes : 1° l'imâm Aboû 'Abdallah assatthy, et 2° l'imâm Aboû 'Abdallah Mohammed, fils d'Assabbâgh, ou le teinturier. En fait de Tunisiens, il y avait : 1° leur juge, Aboû 'Aly 'Omar, fils d'Abdarraff', ou le serviteur du Très-Haut, et 2° Aboû 'Abdallah. fils de Hâroûo.

Je quitai le noble lieu des audiences; mais après la prière de l'après-midi, notre maître Aboû! Haçan me fit appeler. Il était alors sur une tour qui dominait l'endroit où l'on combattait, et avait en sa compagnie les cheïkhs il. lustres dont les noms suivent: 1° Aboû 'Omar 'Othmân, fils d'Abdalouàhid, ou le serviteur du Dieu unique, atténâ-lefty; 2° Aboû 'Hassoûn Ziyàn, fils d'Amriyoùn al'alaouy; 3° Aboû Zacariyyà Iahia, fils de Soleimán al'ascary; et 4° le pèlerin Aboû! Haçan annâmicy. Le sultan s'informa du roi de l'Inde, et je répondis aux questions qu'il me fit sur ce sujet. Je ne cessai point d'aller et de venir dans sa salle d'audience illustre, tout le temps de ma demeure à Tunis, qui tut de trenlessi jours. Je vis alors dans cette ville le cheikh.

ولقيت بتونس اد داك الشيد الامام خاتمة العجآء وكبيره (الا ابا عبد الله الأبنيّ وكان في فراض المرض وباحثني عبى كثير من امور رحلتي ثمّ سافرت من تونس في الجرم ع القطلانيّين فوصلنا الى جويرة سردانية من جُرور (الا الروم ولها مربى عجيب عليه خشب كبار دآئرة به وله مدخل كاتم باب لا يُفتح إلا باذن منهم وفيها حصون دخلنا احدها وبه اسواق كثيرة ونذرت الله تعالى إن خلصنا الله منها صوم شهرين متنابعين لاتمنا تعرفنا أنَّ اعلها عارمون على إتباعنا ادا خرجنا عنها ثمّ الى ماؤونة ثمّ الى مستغانم ثم الى يؤسّان فقصدت الغيّاد

l'imâm, la fin ou la perfection des savants et leur chef, c'est-à-dire Aboù 'Abdallah Alobolly. Il était alité par suite de maladie, et n'interrogea sur beaucoup de matières touchant mes voyages.

Mon départ de Tunis eut lieu par mer, m'étant embarqué avec des Catalans, et nous arrivàmes à l'île de Sardaigne, qui est unc des lies gouvernées par les chrétiens. Elle possède une jolie rade, entourée par d'énormes pièces de bois, et dont l'entrée ressemble à une porte, laquelle ne s'ouvre qu'avec la permission des habitants. Cette île a plusieurs châteaux forts; nous entrâmes dans l'un de ceux-ci, et vimes qu'il était pourvu de beaucoup de marchés. Je fis e veu au Dieu très-haut de jeûner pendant deux mois consécutifs, s'il nous tirait sains et saufs de cette île; car, nous avions été informés que ses habitants étaient décidés à nous poursuivre lors de notre sortie, pour nous faire captifs. Cependant, nous partimes de l'île de Sardaigne, et arrivàmes dix jours après à la ville de Ténès, puis à Mâzoû nah, à Mostaghànim et à Tilinnçán. Le je me dirigeai vers

وزرت الشيخ ابا مُدِين رضى الله عنه ونفع به ثمّ خرجت عنها على طريق نَدَّرُومة وسلكت طريق اخندقان وبتّ بزاوية الشيخ ابراهيم ثم سافرنا منها فبيضا نحن بقرب ازغ للغان خرج علينا خسون راجلاً وفارسان وكان معى الحاج ابن قريعات الطحي واخوه محد المستشهد بعد ذلك في الحر فعرمنا على قتالهم ورفعنا عُهمًا ثمّ سالمونا وسالمناهم وللحمد الله ووصلت الى مدينة تازى وبها تعرفت خبر موت والدق بالوبآء رجها الله تعالى ثمّ سافرت عن تازى فوصلت يوم الجمعة في اواخر شهر شعبان المكرم من عام خسين وسبعماية الى حضرة فاس فشلت بين يدى مولانا الاعظم الامام الأكرم امير المؤمنيين 'Obbåd (cf. Revue de l'Orient, janvier 1853, p. 35, 46; Journ. asiat. août 1854, p. 154), et visitai le sépulcre du cheikh Aboù Médin. (Que Dieu soit satisfait de lui, et nous fasse grâce par son intermédiaire!) Je quittai Tilimçàn par le chemin de Nedroûmah, je suivis la route d'Akhandékân, et passai la nuit dans l'ermitage du cheikh Ibràbîm. Puis nous partimes, et lorsque nous étions auprès d'Azaghnaghan, nous fûmes assaillis par cinquante hommes à pied et deux à cheval. J'étais accompagné par le pèlerin Ibn Karî'ât, de Tanger, et par son frère Mohammed, qui périt plus tard en mer, martyr de la foi. Nous nous préparames à les combattre et déployames un drapeau; mais ils nous demandèrent la paix, et nous la leur accordames. (Que Dieu soit loué!) Ensuite, j'arrivai à la ville de Tàza, où j'appris la nouvelle que ma mère était morte de la peste. (Que le Dieu très haut ait pitié d'elle!) Je quittai Taza, et entrai dans Fes ou Fez, la ville

capitale, un vendredi, sur la fin du mois de cha bân le vénéré de l'année 750 de l'hégire (le 8 novembre 1349 de J. C.). Or je me tins debout en présence de notre illustre maître, le très noble iman, le commandant des fidèles, l'homme المتوكّل على ربّ العالمين إلى عنان وصل الله علوَّه وكبتُ عدوَّه فانستّى عديتُه عديةً سلطان العراق وحسنه حسى ملك الهند وحسى اخلاقه حسى خلق ملك البهن وهجاعته هجاءة ملك الترك وسطه حم ملك الروم وديانته ديانة ملك تركستان وعلمه عم ملك للحاوة وكان بين يديه وزيرة الناصل ذو المكارم الشهيرة والمآثر ابو زيان بين ودراز فسالتى عن الديار المصرية اذ كان قد وصل اليها فاجبته ها سال وفيرق من احسان مولانا آيده الله تعالى ما الجميزة شكره والله وق مكاناته والنفيت عصى التسيار بمبلادة الشريفة بعد ان تحققت بغضل الانصان انها احسن البلدان لانً الفواكه بها متيشرة

qui met sa confiance dans le maître des mondes. Aboû 'Inân. (Que Dieu favorise sa grandeur et abatte ses ennemis!) Sa dignité me fit oublier celle du sultan de l'Irak; sa beauté. celle du roi de l'Inde; ses belles manières, celles du roi de Yaman; son courage, celui du roi des Turcs; sa mansuétude, ou sa longanimité, celle de l'empereur de Constantinople; sa dévotion, celle du roi du Turkestan, et sou savoir, celui du roi de Djaouah (l'île de Sumatra). Devant le sultan se trouvait son premier et excellent ministre, l'auteur d'actions généreuses et de hauts faits généralement connus, Aboû Ziyan, fils de Ouedrar, qui m'interrogea sur les pays d'Égypte, car il y avait été; et je répondis à ses questions. Il me combla tellement de bienfaits provenant de notre maître (puisse le Dieu très-haut le protéger!), que je me sens impuissant à le remercier convenablement; Dieu seul est le maître de l'en récompenser. Je jetai le bâton de voyage dans le noble pays de ce souverain, après m'être assuré par un jugement iucontestable que c'est le meilleur de tous les pays. En effet, les fruits y sont abondants, les

والمياة والاقوات غير متعذَّرة وقلَّ اقلم بجع ذلك كلَّه ولقد احسن من قال ، ( اُجْتَتْ)

ودراهم الغرب صغيرة وفوآندها كثيرة واذا تاملت اسعاره مع اسعار ديار مصر والشام ظهر لك الخق ق ذلك ولاح فصل بلاد المخترب فاقول الى المختلف المختل

eaux, les vivres s'y obtiennent sans difficulté, et bien peu de contrées jouissent de tous les avantages que celle-ci réunit. Aussi, c'est avec beaucoup de raison, qu'un poête a dit: L'Orcident et le ulus beau pass du monde et i'en ai la prente.

L'Occident est le plus beau pays du monde, et j'en ai la preuve; La pleine lune s'y observe d'abord, ou c'est de là qu'on l'attend, et le soleil se dirige de son côté.

Les drachunes de l'Occident sontpetites; mais, parcontre, leurs avantages sont grands. Si tu considères le prix des denrées dans cette région, ainsi que dans les pays de l'Egypteet de la Syrie, tu verras alors comme quoi ce que j'ai avancé est vrai, et de combien le Maghreb l'emporte sur les autres contrées. Or je dirai que la chair de mouton, ou de brebis, se vend en Égypte à raison d'une drachme nobrah, ou d'argent, qui vaut six drachmes du Maghreb, les dix-huit onces. Dans ce dennier pays, lorsqu'elle est chère, la viande est vendue deux drachmes les dix-huit onces, ce qui fait le tiers de la drachme nobrab. Quant au beurre, il est très rare en Égypte; en général, les mets, ou les assisonne-

اكثر الاوتات والذي يستعمله اهل مصر من انواع الادام لا يُعتب البع بالمغرب ولان اكثر ذلك العدس والحمس يطخفونه في قدور راسيات وجعلون عليه السيرج والبَسِلا وهو صفف من الجُلبان يطخفونه وجعلون عليه الريت والقرع يطخفونه وخطونه باللبين والبقدة المُستقاء يطخفونها كذلك وأَهنين اعمان اللوز يطخفونها وجعلون عليها اللبين والقَلْقَاس يطخفونه وهذا كله متيسر بالمغرب لاكن اغنى الله عنه بكثرة المُصم والسمن والريد والعسل وسوى ذلك واما التُحكر فهي اتقرار الاستمار والعمل والعمن والريد والعسل وسوى ذلك واما التُحكر فهي القرارة من الشام واما الوكم، فإذا كان رخيصًا بهمع عندهم علائمة الطال

ments qu'emploient les Égyptiens, ne sont nullement considérés par les babitants de la Mauritanie; et ce sont pour la plupart : 1° les lentilles et les pois chiches, que les Égyptiens font cuire dans d'énormes chaudières, en y ajoutant de l'huile de sésame; 2º les becillé, qui sont une espèce de pois (en persan besleh, en italien piselli, ou petits pois); ils les font bouillir, et y ajoutent de l'huile d'olive; 3° les courges, qu'ils font cuire et qu'ils mélangent avec du lait caillé; 4° l'herbe potagère fade, ou le pourpier, qu'ils font cuire comme cidessus; 5° les bourgeons, ou les jeunes pousses des amandiers, qu'ils font bouillir, et sur lesquelles ils versent du lait aigre; 6º la colocasie, que l'on se contente de faire bouillir. Tout cela est très-abondant dans les pays de Maghreb; mais Dieu a permis que les habitants s'en passassent, à cause de la grande quantité de viande, de beurre fondu, ou salé, de beurre frais, de miel, etc. qu'ils ont à leur disposition. Au reste, la verdure, ou les herbes potagères, sont ce qu'il y a de plus rare en Égypte; et les fruits y sont pour la plupart importés de la Syrie. Le raisin, quand il est à bon

من ارطالهم بدرهم نقرة ورطلهم ثنتا عشوة اوقية واما بلاد الشرب ارخص منها الشما فالفواضع بها كثيرة إلا أنها ببلاد المغرب ارخص منها نقرة ورطلهم ثلاثة ارطال مغربية وادا رخص ثمنه بيع تحساب رطلى بدرهم نقرة واما الرمان والسفوجل فتنباع للبته منه بهانية منه بهانية منه بهانية المغرب وفي درهم من دراهم المغرب واما للأعضر فيمباع بالدرهم المغرب منها اقد عما يباد واما للخرم المغير واما المخصر فيمباع بالدرهم بنوق عنها الرطل منه من ارطالهم بدرهمي ونصف درهم نقرة فيما الرطل منه من ارطالهم بدرهمي ونصف درهم نقرة فادا تأملت ذلك كله تبكن لك أن بلاد المغرب ارخص البلاد

marché, s'y vend au prix d'une drachme nokrah les trois livres d'Égypte, et la livre de ce pays est de douze onces.

Pour ce qui concerne les contrées de la Syrie, les fruits, il est vrai, y sont en abondance; mais néanmoins, dans la Mauritanie, ils se vendent à meilleur marché qu'en Syrie. En effet, dans cette dernière, le prix du raisin est d'une drachme nokrah pour une livre du pays, laquelle en fait trois du Maghreb. Quand il est à fort bon marché, le raisin s'y vend à une drachme nokrah les deux livres. Le prix des prunes est d'une drachme nokrah les dix onces; celui des grenades et des coings est, pour chaque pièce, de huit foloûs, ou oboles, ce qui constitue une drachme de Mauritanie. Quant aux herbes potagères, on en a moins en Syrie pour une drachme nokrah que dans notre pays pour une petite drachme. Enfin, la viande coûte en Syrie deux drachmes et demie nokrah pour chaque livre du pays. Or si tu médites bien tout ce qui précède, il deviendra évident pour toi que les pays du Maghreb sont ceux où les اسعاراً واكثرها خيرات واعظمها مرافق وفوآئد ولقد زاد الله بلاد للغرب شرفا الى شرفها وفضلاً الى فضلها بإمامة مولانا امير للؤمنين الذي مد ظلالًا الدين في انطارها واطلع شمس العدل في ارجائها وافاني محاب الاحسان في باديتها وحاضرتها وطهرها من للفسدين واتامر بها رسومر الدنيا والدين وانا اذكر ما عاينته وصدقته لجارية ورفع للظالم ،

دکر بعض فضائل مولانا آیده الله آما عداد فأشهرُون ان پُسطر فی کتاب فن دلك جلوسه الاشتكين من رعیته denrées alimentaires sont à meilleur marché, où les fruits de la terre sont en plus grande abondance, où les commodités et les avantages de la vie sont plus considérables

Cependant, Dieu a augmenté encore la noblesse et le mérite de la Mauritanie, au moyen de l'imámah, ou de la direction de notre maître, le coumandant des fidèles, qui a répandu l'ombre de la sécutité dans ses provinces, fait surgir le soleil de la justice dans tous ses districts, pleuvoir les nuées de la bienfaisance sur ses campagues comme sur ses villes, ou sur les nomades et les citadins, purifié le pays des gens criminels, et fait régner partout les lois de la justice humaine ainsi que les commandements de la religion. Je vais maintenant mentionner ce que j'ai vu et vérifié touchant sa justice, sa mansuétude, son courage, son zèle pour apprendre la science, et pour étudier la jurisprudence, les aumônes qu'il a faites et les nijustices qu'il a supprimées.

> DE QUELQUES-UNS DES MÉRITES DE NOTRE MAÎTRE (QUE DIEU LE PROTÉGE ET LE FORTIFIE!).

Pour ce qui concerne sa justice, elle est plus célèbre que tout ce que l'on pourrait écrire à son sujet dans un livre. وتخصيصه يوم الجمعة المساكري منهم وتقسيمه ذلك البوم 
بين الرجال والنسآء وتقديمه النسآء لصعفهن فتقرأ قصصهن 
بعد صلاة الجمعة الى العصر ومن وصلت نوبتها تودي باسمها 
ووقفت بين يديم الكريمتين يكلمها دون واسطة فان كانت 
مُتظاهِمة عجل إنصافها أو طالبة إحسان وقع إسعافها تم أذا 
مُتلبت العصر مُوبّت قصص الرجال وفعل مقل ذلك فمها 
ويحصر التجلس الفقها ع والقصاة فيرد اليهم ما تعلق بالاحكام 
الشرعية وهذا نيء لم أرق الملوك من يقعله على هذا الهام "
ويظهر فيه مثل هذا العدل نان ملك الهند عين بعص

Une des preuves de cette vertu, c'est l'habitude de ce souverain de tenir exprès des séances pour écouter les plaintes de ses sujets. Il consacre le vendredi pour les pauvres; il divise cette journée entre les hommes et les femmes, en faisant passer d'abord celles-ci, à cause de leur faiblesse. Les pétitions des femmes sont lues après la prière du vendredi (ou de la fête), et jusqu'au moment de celle de l'après-midi. Chaque femme est appelée à son tour par son nom; elle se tient debout en la noble présence du sultan, qui lui parle sans intermédiaire. Si elle a été traitée injustement, la réparation ne se fait pas attendre; si elle demande une faveur, celle-ci arrive vite. Lorsqu'on a fait la prière de l'après-midi, • on prend connaissance des pétitions des hommes, et le souverain en use à l'égard de ceux-ci comme à l'égard des femmes. Les jurisconsultes et les kàdhis sont présents à l'audience, et le sultan leur renvoie tout ce qui se rattache aux décisions de la loi. C'est là une conduite que je n'ai vu tenir d'une manière si parfaite, avec autant d'équité, par aucun souverain; car le roi de l'Inde a chargé un de ses émîrs de

أمراً ثم لاخض القصص من الناس وتأهيمها ورفعها اليه دون حضور اربابها بين يديه واما حلبه فقد شاهدت منه العمال بالته الده الله عنى عن الكثير تمن بعرض لقشال عساكرة والتعالقة عليه وعن الطراقم الكبار التي لا يعلو عن جراً مهم إلا بي من موتى برته وعم عم البغين معنى توله عمل البغين معنى توله عمل البادي عن الغاس تال ابن جُرَى من الجب ما شاهدته من حم مولانا أيده الله أن منذ قدوى على بابعه الكريم في آخر عام ثلاثة وخسين الى هذا العهد وهو أواثل عام سبعة وخسين لم اشاهد احداً أمر بقتله إلا من قشله la fonction de recevoir les placets des mains du public, d'en faire un rapport succinct, et de l'exposer au suverain; mais ce derriper ne fait pas venir devant lui les plaignants

ou les pétitionnaires.

Quant à sa mansaétude, ou douceur, c'est une vertu dont j'ai vu par moi-même des effets merveilleux; car ce sultan (que Dieu l'aide!) a pardonné à la plupart de ceux qui ont osé combattre ses troupes ets révolter contre son autorité. Il a fait grâce aussi aux grands coupables, aux auteurs de ces rimes que nul ne pardonne si ce u'est celui qui se confie en son Seigneur et qui connaît, de la science de la certitade (ou de science certaine; cf. Coran, cu., 5), le seus de ces paroles de Dieu dans le Coran : [Le paradis est préparé pour . . . .]

et pour ceux qui pardonnent aux homines (chapitre 111, verset 128).

Voici ce que dit lim Djozay: A Parmi les choses étonnantes dont j'ai été témoin, relativement à la douceur du caractère de notre maître (puisse Dieu le protéger!) il y a que, depuis mon arrivée à son illustre cour, sur la fin de l'année 753 de l'hégire (commencement de février 1353), et jusqu'à ce moment, aux premiers jours de l'an 757 (vers' الشرع ى حدّ من حدود الله تعالى تصاص أو حرابة هذا على اتساع الممكلة وانتساح البلاد واختتلان الطوآسف ولم يُسمع بمثل ذلك فيها تقدّم من الاعصار ولا فيها تباعد من الاقطار واما مجاعته فقد عُم ما كان منه ى المواطن الكريمة من الثبات والاقدام مثل يوم قتال بنى عبد الوادى وغيرهم ولقد تسمعت خبر ذلك اليوم بهلاد السودان وذكر فلك عند سلطانهم فقال هاكذا وآلا فلا تأل ابن جنى لديرل الملوك الاقدمون تتفاخر بقتل الآساد وهزائم الأعادى (أ) ومولانا على الساقاعي

le 5 janvier 1356), je ne l'ai vu faire périr personne, à moins que la seuence de mort ne fût rendue par le code religieux, dans quelques-unes de ces lois établies par le Dieu très-haut, soit comme peine du talion, soit comme panition de guerre. Cela a eu lieu nalgré l'étendue du royaume als grandeur des provinces et la diversité des populations. Ou n'a point entendu raconter une pareille chose, ni pour les temps passés, ni pour les contrées les plus éloignées. •

Au sujet de sa valedr ou de son courage, on sait les preuves de constance et de généreuse audace qu'il a données sur d'illustres champs de bataille, comme dans la journée du combat contre les Bénoù 'Abdalouâdy et autres adversaires. J'avais einendu raconter les nouvelles de ce fait d'armes dans le pays des nègres, et on les mentionna en présence de leur sultan qui fit : « C'est ainsi que l'on doit se conduire, ou bien il ne faut pas sen mèler.

Ibn Djozay dit: • Lês anciens rois ne cessaient point de lutter entre eux de gloire à qui tuerait les lions et mettrait en fuite les ennemis. Notre maître, lui (que Dieu le fortifie!), a tué un lion plus facilement qu'un lion ne tue الاسد فاقد لما حرج الاسك على للهيش بوادى المقابنين أن المعمورة حوراً سكر وتحامته الابطال وقرت امامه الفرسان والرجال برز اليه مولانا الحدة الله غير تعتقل به ولا متهجّث منه فطعنه بالرج ما بين عينيه يلعنه كرّ بها صربعا البدين والمهمر وامّ هرآمر الأعادى فأمّا المفقد للملوك بمُعيرت الميرشهم واقدام فرسانهم فيكون حقّا الملوك المُعيرة والتحريش على القائل وامّا مولانا الده الله فأمّ اقدم على عدوة منفرة بنفسه الكريمة بعد علمه بفرار الناس وتحقّقه الله لم له على معدة من يُقادل فعفد ذلك وقع الرُّمْ في قلوب الاعدار.

une brebis. Or il arriva qu'un lion assaillit les troupes de ce sultan dans la vallée des Charpentiers, qui se trouve dans Alma'modrah, ou partie cultivée du district de Salé. Les braves eux-mêmes cherchaient à l'éviter, les cavaliers et les fantassins fuyaient devant le lion. Notre maître (que Dieu l'assiste!) s'élance contre cette bête féroce sans aucun souci, sans nulle crainte, et il la perce entre les deux yeux d'un tel conp de lance, qu'elle en tombe morte sur le sol. Sur les mains et sur la bouche! (Proverbe dont le sens est Dieu merci! Cf. Journal asiatique, V. série, t. V. p. 465, note 4.)

• Quant à l'action de mettre en fuite les ennemis, cela arrive aux rois au moyen de la fermeté de leurs troupes, ou de leurs fantassins, et de la bravoure de leurs cavalieré. Le lot des rois est d'avoir de la constance et d'exciter les guerriers au combat. Notre maître (puisse Dieu l'assister!) s'est avancé tout seul et de sa noble personne contre ses ennemis, après avoir vu fuir toutes ses troupes et s'être bien assuré qu'il ne restait plus aucun soldât qui combattit auprès de lui. Alors l'épouvante saisit les œurs des ennemis,

وانهورموا امامه فكان من الحيائب فرار الأهم امام واحد وذلك فضل الله يُؤتيه من يشاء والعاتبة المتقدى وما هو إلا شرقً ما على به أل ألحل الله مقائم من التوكّل على الله والتغويض الميه وأمّا اشتغاله بالعم فها هو الهده الله تعالى يعقنه ألى بحالس العم في كل يوم بعد عبلاة الصبح وبحضر لذلك اعلام الغقهاء وتُجياء الطلبة يمحيد تصوة اللويم فيقواً بين يديم تغسيم ا الغرآن العظام وحديث المصطفى صلى الله عليه وسمٍ وتُروع مذهب مالك رضى الله عنه وكتب المتصوفة وق كل عم منها له الغرة بلكم في جعلوالاً مشكولاته بنور فهمه ويُملى نكته

qui s'esfuirent devant notre maître, et ce fut une chose étonnante de voir des nations entières prendre la fuite en présence d'un seul adversaire. C'est là une grâce que Dieu accorde à qui il veut. (Coran, v. 59; Lvn. 21, et Lxn. 4.) Le succès est pour ceaz qui craignent Diea. (Coran, vii, 125; xxvn. 83.) Au reste, tout ceci n'est que le fruit des faveurs que notre maître obtient de Dieu, par suite de sa confiance dans l'Être suprême et de son entier abandon à lui. (Que Dieu élève toujours la dignité de notre sultan!)

Relativement à son zèle pour la science, certes notre maître (que le Dieu très-haut l'assiste!) noue des conférences savantes tous les jours après la prière de l'aurore, dans la mosquée de son illustre palais; les princes des jurisconsultes et les plus distingués d'entre les disciples y assistent. On lit devant le souverain le commentaire danoble Coran, les traditions sur l'Élu, ou Mahomet, les règles de la doctripe de Malis, et les ouvrages des sonfàs, ou religieux contemplatifs. Dans toutés ces sciences, notre maître tient le premièr rang; il dissipe leurs obscurités avec la lumière de son intelligence, et tire de sa mémoire ses admirables sailالرآئية من حفظه وهذا شان الاثمة المهتديين وللملكم الرئيسة المهتديين وللملكم الرئيسة المهتديين وللملكم النفاذة المنابعة المنابعة

lies, ou bons mots. C'est là, sans nul doute, la conduite des imams, ou chefs, bien dirigés et des califes orthodoxes. Parmi tous les autres rois de la terre, je n'en ai connu aucun dont la sollicitude pour la science atteignît un si haut degré. Pourtant; j'ai vu chez le souverain de l'Inde que l'on conférait tous les jours en sa présence, et après la prière de l'aurore, spécialement sur les sciences fondées sur le raisonnement, ou métaphysiques. J'ai vu aussi que le roi de Diaouah (Sumatra) assistait à des conférences que l'on tenait devant lui, après la prière du vendredi, surtout au sujet des règles ou doctrines, d'après le rite de Châfi'y. J'avais admiré l'assiduité du roi du Turkestan aux prières de la nuit close et de l'aurore dans la réunion des fidèles; mais mon admiration a cessé, depuis que j'ai vu l'assiduité de notre maître (que Dieu l'aide!) dans la mosquée, pour toutes les sciences, et pour l'exacte observance des cérémonies du ramadhan. Dieu fait part de sa miséricorde à qui il veut. (Coran, II, 99; III, 67.)

Ibn Djozay ajoute: Si l'on supposait un savant, sans nulle autre occupation que d'étudier la science, la nuit

له شغل إلا بالعم ليلاً ونهارًا لم يكس "ا يصدأ الى ادن مراسب مولاه التحد الله في العلوم مع اشتغاله بأمور الانتجاث وتدبيره لسياسة الاقالم النائية ومباشرته بن حال مُلكه ما لم يباشرة احد من الملوك ونظره بنغسه في شكايات المظلومين ومع ذلك كلم فلا تقع بجياسه الكريم مسألةً عمر في ان عم كان إلا جلا مشكلها وباحث في دنائقها واستضرح غُوامِضها واستدرك على غلام تجلسه ما فاتهم من مُغَلَّفاتها شمّ سُما آيده الله الى العم المشريف التصوّق ففهم إشارات القوم وتعلق باحلاتهم العربية وظهرت آثار دلك في تواضعه مع رفعته ألى إمرة كله وإعلى هذا حرينة من نفسه ورفقه في إمرة كله وإعلى الأداب حيظًا جريادً من نفسه

comme le jour, il n'atteindrait même pas au premier degré de l'instruction de notre maître (que Dieu l'assiste!) dans toutes les sciences. Cependant, il donne aussi ses soins aux affaires qui regardent les chefa des peuples, il gouverne des régions étoignées, il casamine par lui-même la situation de son royaume, mieux que roi au monde ne l'a jamais fait, et il juge en personne les plaintes de ceux qui ont été desés. Malgré tout cela, il ne se présente pas dans sa noble audience de question savante, sur quelque science que cesoit, qu'il n'en dissipe l'obscurité, qu'il n'en expose les finesses, n'en mette au jour les points cachés, et ne fasse comprendre aux savants qui assistent à la séance les détails difficiles qu'ils n'avaient pas saisis.

Ensuite il s'éleva (que Dieu l'assiste!) jusquà la sublime scence de l'ordre des soûlis, ou contemphatifs; il comprit leurs symboles et adopta leurs mœurs. Les preuves en furent manifestes dans son humilité, malgré sa position illustre; dans a commisération, ou sa clémence pour ses sujets, et sa douceur en toute chose. Il s'adoma beaucoup à l'étude des المتعبد منوعاً واعظمها موتعا<sup>(1)</sup> وصارت عدم الرسالة اللهجة والعصيدة القدام المتعبد وسول الله صلى الله عليه وسط وحتمها بحنط بعده الذي تجدل اللووش حسمت ودلك عليه ومن مثل المتعبد والمتعبد ومن تأمل التوقيعات الصادرة عدم المده الله تعالى وأراحاء ومن تأمل التوقيعات الصادرة عدم المده الله تعالى وأراحاء في المتعبد والمتعبد والمتعبد الملاقة التي تطوع عليها وجمع له بين الطبيد و والمكتسب منها والم صدقاته لجارية وما أمر بد من الحارة الرابا المتعسد منها والم المتعبد بن المتعبد الملاقة التي تطوع المارة والمارة والمارة والمتعبد على المتعبد والمتعبد المتعبد والمتعبد بن العامة المتعبد بن المتعبد ب

belles-lettrês, qu'il cultiva comme auteur et qu'il honora par ses réponses écrites, ou diplômes. Or il a composé la sublime épître et le poeme qu'il a envoyés au mausolée noble. saint, pur; je parle du mausolée du prince des ambassadeurs, de l'intercesseur des coupables, de l'envoyé de Dieu, ou Mahomet. Il les a tracés de sa propre main, dont l'écriture surpasse en beauté tous les autres ornements du saint tonibeau. C'est là une action qu'aucun autre roi de l'époque n'a pris soin d'accomplir, ni même n'a espéré de pouvoir atteindre. Quiconque a bien considéré les rescrits, ou patentes, émanés de notre souverain (que Dieu l'assiste l), et a connu d'une manière complète tout ce qu'ils contenaient, se sera fait une bonne idée du haut degré d'éloquence dont Dieu l'a gratifié en le créant, et de ce qu'il a réuni en sa faveur, en fait d'éloquence persuasive naturelle et acquise, ...

Ce qui touche les aumones que répand notre maître et les ermitages qu'il a fait construire dans ses pays, pour donner à manger à tous les allants et venants, ne trouve point de من الملوك غير السلطان آتابك احد وقد زاد عليه مولانا 
ايده الله بالتيمدّن على المساكين بالطعام كلّ يوم والتصدّن 
بالزرع على المُسترين (1) من اهل البيوت قال ابن جزيّ اخترع 
مولانا أيده الله في الكرم والصدقات امورًا لم تحضر في الاوصام 
ولا تهدّت البها السلاطين فنها إجرآء الصدقة على المساكين 
بكلّ بلد من بلاده على الدوام ومنها تعيين الصدقة الوافرة 
للحيونهن في جميع البلاد ايضًا ومنها كون تلك الصدقات 
خبرا مخبورا متيسراملانتفاع به ومنها كسوة المساكين 
والضعفاء والمُعاثر وللشاع والمُلانين للساحد جميع بلاده 
ومنها تعيين العشا لم ولاء الاصفان في عبد الاصحي ومنها

parallèle dans la conduite des autres rois, excepté dans celle du sultan Átibec Abmed. Cependant notre maître lui est supérieur en ce qu'il donne à manger aux pauvres tons les jours, et en ce qu'il distribue des céréales aux pauvres honteux d'entre les anachorètes.

Ihn Djoray dit: Notre maître (que Difa l'assiste!) a inventé de, telles choses au sujet de la générosité et des aumônes, qu'elles n'étaient venues à l'esprit de personne, et que les sultans n'avaient pas eu le mérite de les pratiquer. Telles sont, entre autres: 1° la distribution constante d'aumônes aux pauvres, dans toutes les parties de son royaume: 2° la fixation d'aumônes nombreuses pour les prisonniers, dans toute l'étendue du pays, 3° la disposition que toutes les aumônes dont on vient de parler fussent faites en pain bien cuit, êt prêt à être utilisé; á° le don de vêteunents aux pauvres, aux ninfirmes, aux vieilles femmes, aux vieillards, et à ceux qui sont attachés aux mosquées, dans la totalité de ses domaines; 5° la désignation des holocautes pour ces classes de gens, le jour de la fête des sacrifices; 6° la distri-

التصدّق تما تعضع في تجان ابواب بلاده يوم سبعته وعشرين من رمضان آكرامًا لذلك اليوم الكريم وقيامًا تحقّه ومنها إطعام الناس في تجنيج البلاد ليأت للولد الكريم واجتماعهم الاقاسة رسعه ومنها إعداراً البنائي من الصبيبان وكسوتهم يحوم عاشوراً ومنها صدقته على الرّشين والصعفاء بارواج الحسرت يقيمون بها اؤدهم ومنها صدقته على للساكيين تحصرته بالطنافس الوتيرة والغطائم الجماد يغترشونها الحند رُوادهم وتلك مكرمة لا يُعجم لها نظير ومنها بناء المرستانات في كلّ بلدً

bution en aumônes de toute la recette des impôts perçus aux portes du pays, ou des octrois, le vingt-septième jour du mois de ramadhan, pour honorer cette illustre journée et pour la sanctifier comme elle le mérite; 7° le festin qu'il offre au public, dans tous ses pays, la nuit anniversaire de la naissance sublime de Mahomet, et son action de rassembler le peuple dans cette circonstance, pour accomplir les cérémonies religieuses d'une telle solennité; 8º le soin qu'il prend de la circoncision des garçons orphelins du pays, ainsi que du banquet qui la suit, et les habillements qu'il leur donne le jour de l'áchoura, ou le dixième jour du mois de moharram; 9° la charité qu'il fait aux paralytiques et aux infirmes de couples (d'esclaves?), pour labourer la terre, et au moyen desquels ces malheureux améliorent leur position; 10° l'aumône qu'il fait aux pauvres de sa capitale de tapis moelleux et de tapis velus excellents, qu'ils étendent lorsqu'ils veulent dormir : c'est là une libéralité sans pareille; 11° la construction d'hôpitaux dans chaque ville deson royanme, la désignation de legs nombreux pour servir à la nourriture ou à l'entretien des malades, et la nomiلمالجتهم والتصرّن في طبهم الى غير دلك ثمّا ابدع فيه من انواع المكارم وضروب المآثر كالى الله أياديه وشكر يعمه وامّا رفعه للظالم عن الرعية فنها الرئب التي كانت توخذ بالطرقات امر آيده الله بحو رسمها وكان لها بحيى عظم ضلم يلتفت اليه وما عند الله خيرٌ وأبق وامّا كله ايدى الظّلام فامر مشهور وقد شعته ايده الله يقول لفياله لا تظلهوا الرعية ويُوكد عليهم في ذلك الوحية قال ابن جرى ولي دن من من مولانا أيده الله بوعيته إلّا رفعه التصييف الذي كانت وفي مولانا أيده الله بوعيته إلّا رفعه التصييف الذي كانت

nation de médecins pour les soigner et les guérir. Je passe sous silence plusieurs autres sortes de libéralités et de vertus rendues manifestes par notre maître. Puisse Dieu rétribuer ses bienfaits et récompenser ses grâces! »

Quant à la suppression des injustices qui pessient sur ses sujets, il convient de mentionner les taxes de péage que l'on percevait sur les routes. Note maître (que Dieu l'aide!) a ordonné de les abolir totalement, et il n'a pas été arrèté en cela par la considération qu'elles étaient la source d'une recette fort importante. Ce que Dieu tient en réserve vaut mieux, et est plus durable. (Coran, XXVIII, 60; XXIII, 3A.) Relativement aux soins que notre maître prend, aîn de repousser les mains, ou les secours de l'oppression, loin de lui, ce sont là des choses bien connues. Je l'ai eutendu qui disait à sés receveurs d'impôts: Ne vexez jamais les sujets; et il l'eur faisait de grandes recommandations à ce propos-

Ibn Djozay ajoute ici : · Quand meme il n'y aurait à citer, comme preuve de la bonté de notre maître (que Dieu l'aide!) pour ses aujets, que la suppression ordonnée par lui du droit d'hospitalité, ou de bienvenue, que les percepteurs des contributions et les gouverneures des villes exigeaient du public. العدل تلاهرًا ونورًا في الرفق باهرًا فكيف وقد رفع من المطالم وسط من المرافق ما لا تجيط به القصر وقد صدر في ألم تصنيف هذا بن أسرة ألكريم في الرفيق بالمجبونيين ورفع الوظائف الثقيلة الذي كانت توخذ منهم ما هو اللآئين باحسانهم والمهود من رأفته وهمل الامر بذلك (المجهود من القضاة والدكام ما فيه والإنجاز المنظمة وردع المتعددين والما فللما في معاونة اصل الاندلس على المهاد وتحافظته على إصداد المتحدد وإطهار والاتوات والسلاح وتتم في عصد العدة بإعداد المتحدد وإطهار

cela seul, dis-je, suffirait nour montrer un signe manifeste de justice et une lumière éclatante de bienveillance. Que dirons-nous, puisqu'il est établi que notre maître a aboli en fait d'injustices et prodigué en fait d'avantiges ce qu'on est impuissant à compter? Au moment où l'on écrivait ce livre, un ordre sublime est émané de notre maître, d'avoir à traiter les prisonniers avec douceur et de supprimer les lourdes charges qu'on leur imposait; cet ordre embrassait toute l'étended du pays. C'est la un vrai bienfait pour ces misérables, et cest un acte digne de sa clémence célèbre. De même, il a commandé qu'on punt d'ine manière exemplaire tout juge et tout gouverneur dont la tyrannie serait constatée. Voilà un bon moyen d'empécher l'injustice et de repousser les oppresseurs.

Tout ce qui se rapporte à sa conduite pour aider les habitants de l'Andalousie dans la guerre sainte, pour fournir aux places frontières des secours en argent, provisions de bouche et armes, pour affaiblir le pouvoir de l'ennemi ou briser ses alliances, au moyen de préparatifs en munitions de guerre, et d'une belle parade de vigueur; tout cela, disons-nous, est très-notoire, la connaissance n'en est nullement effacée الغوة فذلك امر شهير لم يغب علمه عن اهل الغرب والشرق ولا سبق البد احد من الملوك تال ابن جتى حُسبُ المنشون الى علم ما عند مولانا أيده الله من سداد التُطر المسلمين ووناع القوم المافون ما فعاه في فدآء مدينة طرابلس افريقية فاتها لما استولى العدو عليها ومد يحد الشدوان اليها ورأى أيده الله أن يعب الجيوس الى نصرتها لا يتأتى لبعد الاقطار حتب الى خدامه باللاد افريقية أن يفدوها بالمال فقديت مخصسين الف دينار من الذهب العين فلما بلغه خبر دلك قال الصد لله الذي استرجعها من ايدى اللهار بهذا الفرر الميسر وأمر الحين بعمت وإلى القدد ال افريقية وعادت الميسر وأمر الحين بعمت وإلى القدد ال افريقية وعادت

dans l'esprit des peuples de l'Occident ni de l'Orient, et aucun roi ne mérite la préférence sur notre maître sous ce rapport.

Ibn Djozay dit : « A celui qui veut connaître ce que notre souverain (que Dieu l'assiste!) a fait pour défendre les contrées des musulmans et pour repousser les peuples infidèles, qu'il lui suffise de savoir ce qu'il a pratiqué pour la délivrance de la ville de Tripoli d'Ifrikiyyah (de l'Afrique proprement dite, ou de Barbarie). Or cette cité étant tombée au pouvoir de l'ennemi, qui avait étendu sur elle la main de l'injustice, notre maître (que Dieu le protége!) vit qu'il serait impossible d'envoyer les armées à son secours, à cause de la distance. Par conséquent, il écrivit à ses serviteurs, dans les pays de l'Afrique proprement dite, de racheter Tripoli avec de l'argent; ce qui fut fait, au moyen de cinquente mille dinars d'or, en espèces sonnantes. Lorsque cette nouvelle lui parvint, il dit : . Louons Dieu, qui a repris la ville des mains des infidèles, pour cette petite misère! » Il donna l'ordre immédiatement d'expédier la somme d'argent dans للدينة إلى الاسلام على يديد وأمر يخطر في الاوهام أنَّ احداً 
حَتَون عَدْدة خِسة تغناطير من الخصب دررا يسيرا حتَّى 
جَاء أنَّ بها مولانا أيدة الله مكرمة بعيدة ومأثرة فاتُقة قلَّ ف 
لللوك امثالها وعرَّ عليهم مِثالها أنَّ وقاً شاع من افعال مولانا 
أيدة الله في المهاد انشارَه الاجغان جميع السواحل واستكثارة 
من عُدُد البحر وهذا في زمان الصلح وللهادنة إعجاداً لايام 
القِرة واحدًا بالحرم في قطع أَبِّماع اللّمار وأكد ذلك بقوجهه 
أيدة الله بغضم الى جبال جاناتة أن في العام الفارط للماشر، 
تعطع للشب الانشاء ويُظهر قدرَ ما له بذلك من الاعتناء ويتوليً

Ilfrikiyah, et la ville de Tripoli retourna à l'islamisme par son action. Personne ne s'était jusqu'alors imaginé qu'un homme regarderait cogme une petite misère, ou une bagatelle, cinq quintaux d'or. C'est donc notre maître (que Dieu l'assiste!) qui a'montré cette immense libéralité, et cet acte de vertu sublime. Les rois n'en ont pas fourni d'autres gxemples, et l'annonce de ce grand fait a été par eux beaucoup honorée.

Une des actions les plus connues de notre maître (que Dieu l'assiste!) dans la guerre sainte contre les infidèles, c'est qu'il à fait construiré des bâtiments de guerre tolle long des côtes de la mer, qu'il a fait une grande provision de tout ce qui a rapport à la marine, dans les temps de paix et de trêve, pour être prêt au jour du malheur, ou de la guerre, et pour couper court avec sa prévoyance à l'avidité des infidèles. Il confirma cette conduite par le voyage qu'il fit lui-même (que Dieu l'aide!), l'an dernier, dans les montagnes de Djânâtah, afin de faire couper les bois nécessaires pour les constructions, de montrer l'importance

بذائد ابحال للهاد مُترجّبنا تُواب الله تعالى ومُوقِعنا مُحسن المُحدد للحديد للحديد للحديد للحديد المدينة البيضاء دار مُلك العلى وهو الذي إمتاز بالحسن وانقان البناء واشراق النور وبديع الترتيب وعارة المدرسة اللهري بالموسع المعرون بالقصر قما مجاور تصبة فاس ولا نظيرلها في المعمور اتسأعًا وحسن وضع ولمرارى مدارى الشام ومصر والعزاق وخراسان ما يُشبهها وعارة الراوية المُظمى على غدير للحِس خارج المدينة البيضاء فلا مثل لها ابضا في مجموع وبديع صنعها وابدة واويق

qu'il attachait à tout cela, et sa volonté de diriger en personne les travaux pour la guerre sainte, dans l'espoir d'une récompense de la part du Dieu très-baut, et bien certain' d'en obtenir une excellente rétributjon.

Parmi les plus belles actions de notre maître (que Dieu l'assiste!), nous citerons les suivantes ; 1º la construction de la nouvelle mosquée, dans la ville blanche (ou pure, Fez), la capitale de son illustre royaume : c'est la mosquée qui se distingue par sa beauté, la solidité de sa structure, son brillant éclat et son arrangement merveilleux; 2º la construction du grand collége, dans l'endroit appelé Château, tout près de la citadelle de Fez : il n'a pas son pareil dans tout le monde habité pour la grandeur, la beauté, la magnificence, la quantité d'eau, et l'avantage de l'emplacement; je n'ai vu aucun collége qui lui ressemble, ni en Syrie, ni en Égypte, ni dans l'Irâk, ni dans le Khorâçân; 3º la fondation de la grande zàouiyah, ou ermitage, sur l'étang des pois chiches, au dehors de la ville de Fez; il n'a pas son pareil non plus à cause de son admirable emplacement et de sa merveilleuse construction. Le plus joli ermitage que راينها بالشون راوية سرياقص (سرياقوس) التي بعاصا الملك الناصر وهاده ابدع منها واشد احكاما وانقابا والله سجعانه ينفع مولانا آيده الله يكامده الشريفة وبكاى فضائله المتبغة وبكاى فضائله المتبغة ورندم الاسلام والمسلمين أمامه وبغضر ألوبته المظفرة وإعلامه المقام الكورم وقتى فصل إحسانه العمم قصدت زيارة قعم الوالدة فوصلت الى بلادى طُنِّجة وزرتها وتوجّهت الى مدينة الموادت الى بدينة المهرد عنها المرض ثلاثة اشهر شمّة فاقد والرباط فركبت عافل الدين مباذ الهودلس عافل الكور من سبتة في شقل الاهدار أصبلا فوصلت الى بلاد الاندلس

j'aie vu dans les pays d'Orient, c'est celui de (la petite ville de) Siriàkaous, bâti par le roi Nâcir; mais l'ermitage de Fez, qui nous occupe, est plus beau, d'une structure plus solide et plus jolie. Que le Dieu suprême aide et assiste notre maitre dans ses nobles desseins, qu'il récompense ses vertus sublimes, qu'il fasse durer longtemps ses jours en faveur de l'islamisme et des musulmans, qu'il soit l'auxiliaire de ses étendards et de ses drapeaux victorieux! Revenons maintenant au récit du vovage.

Après avoir eu le bonheur de contempler cette résidence illustre, et après avoir été comblé des avantages de ses copieux bienfaits, je voulus visiter la tombe de ma uère. En 
conséquence, je me rendis à ma ville natale, Tanger, d'où 
je partis ensuite pour Ceuta. lei je passai plusieurs mois, 
dont trois en état de maladie; mais Dieu m'accorda enfin 
la santé, et je desirai prendre part à la guerre sainte et aux 
combats contre les infidèles. Je traversai donc la mer, de 
Ceuta jusqu'en Espagne, dans un petit navire, ou une saique, 
appartenant à des gens d'Assila ou Arzille. Or j'arrivai en

حرسها الله تعالى حيث الأجر موسور للساكس والشواب مذخور الله فقيم والشاعس وكان دلك اثر صوت طاغية الروم ادفونس وحصاره الجبل عشرة اشهر وظنّه الله يستولى على ما ادفونس وحصاره الجبل عشرة اشهر وظنّه الله من حيث لم يحتسب ومات بالوياء الذي كان اشد الناس خوا منه واوّل بلد شاعدته من البلاد الاندلسيّة جبل اللتي فلقيت بمخطبة الغاصل ابا ركزيّاء بحيى بن الرسواج الرُددي وتأميه عيسى البوروي وعنده ترات وتطوف معه على الجبل فراييت علي به مولانا ابو الحسن رضى الله عنه واعد فيه الله دوا وددت أن لو كنتُ "اوالعدد وما زادعل ذلك مولانا الده الله ووددت أن لو كنتُ

Andalousie (que Dieu la garde!), où la rétribution est abon- « dante pour quiconque y habite, où la récoupense est mise en réserve pour quiconque s'y arrête et y voyage. Cétait tout de suite après la mort du tyran des chrétiens nommé Adónina (Alphones XI), ll avait assiégé la montagne; ou Gibrallar, pendant dix mois, et il pensait s'emparer de tous les pays qui restaient encore en Espagne entre les mains des musulmans. Dieu l'enleva au moment où il ne s'y attendait pas, et il mourut de la peste, qu'il craignait plus que tout autre homme.

La première ville d'Espague que j'ai vue. ç'a été la Motagne de la Victoire, ou Gibraltar. J'y rencontrai son illustre prédicateur. Aboù Zacariyyà lahia, fils de Siràdj de Rondah; j'y rencontrai aussi son juge, 'lça Alberbery, chez qui je descendis. Cets avec ee dernier que je parocurus tout le tour de la montagne; j'y vis les travaux admirables exécutés per notre (défunt) maître Aboû'l Haçan (que Dieu soit satisfait de lui'l), ses préparatifs et ses munitions; je vis encore ce que notre maître (que Dieu l'assiste!) a ajouté à tout تمن رابط به الى بهاية الأمير تال ابين جري جبل الفتع عبو معدة معنى الاسلام المعنوس هجال في محلوق عبدة الاصنام حسدة مولانا الى الحسن رضى الله عنه المنسوسة السم وتوركتم التي تدمها نورًا بين يديه تعلق عُدد الجهاد ومغرّ آساد الاجناد" والتعر الذي إنتر عن نصر الايمان واداق اعلى الاندلس بعد مرازة الخون حلاوة الامان ومنه كان مبدأ الفتح الاكبرومه نؤل طارق بن زياد مولى موسى بن نصير عند جوازة فأسب المعه فيقال له جبل طارق وجبل الفتح لان مبدأة كان منه وبقايا السور الذي يتماه ومن معه بأتية الى الآن تُسمّى بسور العرب السور الذي يتماه ومن معه بأتية الى الآن تُسمّى بسور العرب

cela. J'aurais désiré alors d'être, jusqu'à la fin de mes jours, au nombre de ceux qui gardent et défendent cette localité. Ibn Diozay dit : « La montagne de la conquête, ou de la victoire, est la forteresse de l'islamisme, placée, pour les étouffer, en travers des gosiers des adorateurs d'idoles : c'est la bonne action de notre maître Aboû'l Haçan (que Dieu soit content de lui!), laquelle se rattache à son nom: c'est l'œuvre pieuse qu'il a fait marcher devant lui, comme une brillante lumière; c'est la place des munitions pour la guerre sainte, et le lieu où résident les lions des armées; c'est le thaghr (bouche, frontière, etc.) qui a souri à la victoire de la foi, et qui a fait goûter aux Espagnols la douceur de la sécurîté, après l'amertume de la crainté. La grande conquête de l'Espagne a eu son commencement en ce lieu, lors de la descente de Thàrik, fils de Zivâd, affranchi de Mouçà, fils de Nossair, pour l'invasion de ce pays. La montagne prit par conséquent le nom de ce guerrier; elle fut appelée la Montagne de Thârik, et aussi la Montagne de la conquéte, puisque celle-ci commença par ce point. On voit encore les restes de la muraille que ce capitaine et ses com-

pagnons y bâtirent, et qui sont nommés le mur des Arabes.

شاهدتها أيام إتامتي به عند حصار الجريرة اعادها الله تم فتحد مولانا ابر النس رصوان الله عليه واسترجعه من ايدى الروم بعد تماهم له عشرين سعة ونيئا وبعت الى حصاره ولحدة الامير الجليل ابا مالك وايده بالاموال الطائلة والعساكم الإرازة وكان فتحد بعد حصار سنة اشهر ودلك في عام تلاته. " وزولاتين) وسبعماية أن ولم يكن حينتُم على ما هو الآن عليه فيني به مولانا أبو الحسن رجة الله عليه المائزة أن العظمي باعلى لحين وكانت قبل ذلك برجا صغيراً تهدم باجرا المجانيين فيناها مكانه وبني به دار الصناعة ولم يكن بعد دار صنعة أن فينا السور الاعظم المكيط بالتربة المناح، ولم يكن بعد دار صنعة الله وبني به دار التناعة ولم يكن بعد دار صنعة أن

Je les aivus pendant mon séjour dans cette place, à l'époque du siége de la ville d'Algéziras par les chrétiens. (Que Dieu la fasse retourner à l'islamisme!)

« Gibraltar fut de nouveau conquis par notre maître Aboû'l Haçan (que Dieu soit content de lui!) et arraché des mains des chrétiens, qui l'avaient possédé plus de vingt ans. Il envoya, pour en faire le siége, son fils, le prince illustre Aboû Mâlic, qu'il secourut avec beaucoup de richesses et de nombreuses troupes. Le château fut pris l'an 733 de l'hégire (1333 de J. C.), après avoir été assiégé pendant six mois. Cette place d'était pas alors dans l'état où elle se frouve maintenant. Notre maître Aboû'l Haçan (que Dieu lui fasse miséricorde!) y bâtit l'immense tour dans le haut du château; il n'y avait d'abord qu'une tourelle, qui fut ruinée par les pierres lancées par les balistes, et notre maître fit construire à sa place la vaste tour dont je viens de parler. Il fit aussi bâtir à Gibraltar un arsenal, ou des ateliers, qui manquaient avant son temps; enfin, il éleva la grande muraille qui entoure le monticule rouge, et qui commence à الصنعة الى التُرْمدة تم حدّد مولانا أميرٌ للمُومدين ابو عمان البده الله عهد تحصيفه وزاد بناء السور بطرن النتج وهو اعظم اسواره غناء واهها نفتا وبعث البده المُدد الوافرة والاقوات والمرافق العامة وعامل الله تعالى فيه حسي البية وصدق الاخلاص ولما كان في الاشهر الاخيرة من عام سنة وجُسين وقع تجبل الفتح ما ظهر فيمه اثرُ يقيين مولانا المده الله ويُمن مصداق ما اطرد له من السعادة اللهفية وذلك أن عامل الجبل المائن الذي خُيم له بالشقاء عيسى بن الحسن بن إلى منديل نزع يدة المعلولة لم بالشقاء عيسى بن الحسن بن إلى منديل نزع يدة المعلولة على الله الطاعة واراق عصمة الجماعة واظهر المنفاق وجع في الله الطاعة واراق عصمة الجماعة واظهر المنفاق وجع في

l'arsenal et va jusqu'à la tuilerie. Plus tard, notre maltre, le commandant des fidéles, Aboù Taña (que Dieu l'assiste!), renouvela les fortifications de Gibraltar et ses embelissements; il construisit une muraille jusqu'à l'extrémité de la montagne; or cette partie qu'il a ajoutée est la plus renarquable, et celle dont l'utilité est la plus générale. Il fit porter à Gibraltar d'abondantes munitions de guerre, aiusi que de bouche get des provisions de toutes sortes; il agit en cela envers l'être suprènne avec la meilleure intention et la piété la plus sincère.

Dans les derniers mois de l'anuée 756 de l'hégire (1355 de J. C.), il arriva à Gibraltar un fait qui demontra la grande foi religieuse de notre maître (que Dieu J'assiste!), le fruit de sa pleine et entière confiance dans l'Être suprême, et le degré de bonheur parfait qui lui a été accorde. C'est que le gouverneur de Gibraltar, le traître qui a fini sa vie dans la misère, Îça, fils d'Alhaçan, fils d'Aboû Mendil, retira de l'obéissance sa main perfide, qu'il abandonna la défense des inférêts de la communion des fidèles, fit preuve d'by-

الغُدَران والشِّقاق وتعاطى ما ليس من رجاله وفي عن مبدأً حالم السَّى ، ومآله وتوهم الناس انَّ ذلكُ مبدأ فتنم تُنفق على إطفائها كرآئم الاموال ويُستعدّ لإتِّقائها (١) بالفرسان والرجال نحكت سعادة مولانا ايده الله ببطلان هذا التوقم وقضى صدق يقينه بانخراق العادة في هذه الفتنة في تكس إِلَّا ايَّام يسبرة وراجع اهلُ الجبل بصآئرهم وثاروا على الثــآئــر وخالفوا الشقّ الثغالف واتأموا بالواجب من الطاعة وقبضوا عليه وعلى ولده المساعد له في النغاق وأَتى بهما مُصفَّدُيس الى للحضرة العليَّة فنفذ فيمهما حكمُ الله في الكُارسِين واراح اللهُ pocrisie, s'obstina dans la trahison et dans la révolte. Ce rebelle se mêla donc de ce qui ne le regardait pas, et ne sut voir ni le commencement, ni la fin de sa mauvaise position. Les hommes s'imaginèrent que c'était là la première manifestation d'une guerre civile, qui coûterait pour l'éteindre d'immenses trésors, et qui exigerait pour s'en garantir la mise sur pied de cavaliers et de fantassins. Cependant, le bonheur de notre maître (que Dieu l'assiste!) décréta que cette pensée serait vaine, et la sincérité de sa foi jugea que ces désordres auraient une fin inattendue, singulière. En effet, à peinc quelques jours s'étaient passés, que les habitants de Gibraltar réfléchirent, qu'ils se mirent d'accord, se soulevèrent contre l'insurgé, se révoltèrent contre le coupable rebelle, et firent tout ce qu'ils devaient à leur obéissance euvers le souverain. Ils se saisirent du gouverneur révolté et de son fils, qui l'avait secondé dans l'hypocrisie. On les conduisit tous les deux bien garrottés dans l'illustre capitale, où on leur appliqua la sentence que Dicu a portée contre les rebelles, fauteurs de guerres civiles (cf. Coran, v, 37). Ainsi le Très-Haut délivra le pays du mal que voulaient faire ces deux criminels.

من شرّها ولمّا جدتٌ نار الغتنة اظهر ومودنا المده الله من العناية ببعدد الاندلس ما لمريكن في حساب (1) اعلمها وبعت الي جبل الغتيج ولدّة الاسعدد المبارك الارشدد ابا بكر المدعة من السمات السلطانيّة بالسعيد اسعدد الله تعالى وبعث معم المجاد الغرسان ووجوه الغباشل وكفاة الرجال وادرٌ علمهم الارزاق ووسع لهم الإقطاع وحرّر بلادهم من المغارم وبدل الهم جزيل الاحسان وبلغ من اعتمامه بأمور الجبل أنَّ امر المدالة الله بيناء شكل بُشبه شكل الجبل المذكور فكف له فيه السوارة وابراجه وحصنه وابراهم ودار صنعته ومساجده اسوارة وابراجه وحصنه وابراهم ودار صنعته ومساجده

· Dès que le feu de la discorde se fut apaisé, notre maître (que Dieu l'aide!) montra une telle sollicitude pour les provinces de l'Espagne, que les habitants de ce pays n'osaient pas tant espérer. Il envoya à Gibraltar son fils, le plus heureux, le béni, le plus pieux, Aboû Becr, nommé le Fortuné, une des épithètes affectées aux personnes impériales (que le Dieu très-baut l'assiste!). Le sultan fit partir avec lui les cavaliers les plus braves, les notables d'entre les diverses tribus, et les hommes les plus accomplis. Il leur fournit tout le uécessaire, leur donna d'abondantes assignations en terres, rendit leurs pays libres d'impôts, et leur prodigua toutes sortes de bienfaits. Les soins que notre maître prenait de Gibraltar et de tout ce qui le concernait étaient si grands, qu'il ordonna de construire le plan, ou la figure exacte de cette place; il y fit représenter ses murs, ses tours, son château, ses portes, son arsenal, ses mosquées, ses magasins de munitions\* de guerre, ses greniers pour les céréales, la forme de la montagne et de la colline ou monticule rouge,

النربة للمرآء فصنع قلك بالمشور السعيد دكان شكلاً عجيباً تُعند الصُناعُ إنقابا بعرى قدره من شاهد الجبل وشاهد هذا المثال وما ذلك الله لتشوِّقه الله الله الى استبطلاع احواله وتهجّمه بتصفيده وإعداده والله تعالى بجعل نصر الاسلام بالجريرة الغربية على يديد ويحتقى ما يُرتبله في ضغيه بلاد اللّقار وشّت تميل غيّاد الصليب وتذكّرت حين هذا التغييد قول الاديب البليغ المُقلق إلى عبد الله تجد بن غالب الرُصاق الكنسيّ رحم الله في وصف هذا الجبل المبارك من قصيدته الشهيرة في مدح عبد المُؤسّ بن على التي اؤلها، (بسيط)

qui lui est adjacent. Ce plan a été exécuté dans le lieu fortuné des audiences; il est admirable, et fort bien travaillé par les ouvriers. Quiconque a vu Gibraltar, et puis examinécette copie, en a reconnu le mérite. Notre maître a fait cela par suite de son extrème désir d'être informé et de méditer sur tout ce qui regarde Gibraltar, de s'occuper de ses fortifications et de ses provisions. Que le Dieu très-haut fasse triompher l'islamisme dans la péninsule occidentale, ou l'Espagne, par l'intermédiaire de notre maître; qu'il accomplisse ce que ce dernier espère touchant la conquête des pays des infidèles, set la dispersion, la ruine des adorateurs de la croix!

• En composant ceci, je nie suis rappelé les expressions dont s'est servi pour décrire cette montagne bénie, le littérateur éloquent, le poète admirable, Aboû Abdallah Mohammed, fils de Ghâlib Arrossáfy, ou du quartier de Rossáfah, de Valence (que Dieu ait pitié de lui'l). C'est dans son poème célèbre, fait pour louer 'Abdalmoûmih, fils d'Aly, et qui commence par ce distique:

لو جنَّتَ بَارُ الهُدَى مِن جانب الطَّـوْرِ قَبستَ مَا شَمَّتَ مِن عـلـمٍر ومن نــورِ

وفيها يقول في وصف لجبل وهو من البديع الذي لم يُسبـق اليه بعدُ وصفه السُّغُن وجوازها ،

حتى رمت جبل الفتصري من جبل مخطّم القدر ق الاجبال مذكور بن شايع الانف ف تختائه طلّب أن المنافق المنافق

Si tuétais veuu près du feu de la vraie religion, du côté de la montagne, tu aurais pris ce qui t'aurait plu, en fait de seience et en fait de lumière.

• Le poête, après avoir parlé des vaisseaux et de leur trajet, consacre à la description de la montagne les vers suivants, les plus beaux que l'on ait jamais faits:

Jusqu'à ce que les navires eussent touché la montagne des deux victoires, celle dont le rang est vénéré, celle qui est renommée entre toutes les montagnes.

Sa hauteur est superbe; elle est revêtue d'un manteau noir, dont le collet non boutonné est formé par les nuages.

Les étoiles couronnent au soir son sommet; elles tournent autour de l'atmosphère et ressemblent à des dinars d'or.

Souvent elles le caressent, au moyen de l'excédant de leurs boucles de cheveux, entraîné sur ses deux tempes.

ثُمَّ استمر في تصيدته على مدح عبد المُؤمِن بن على قال ابن

Cette montagne n'a plus les dents de devant; elle les a perdues par ses mogsures sur les bois des temps passés, ou par le cours des siècles. Elle est remplie d'expérience, a connu toutes les vicissitudes, les

bonnes et les mauvaises; elle les a poussées, comme les conducteurs des chameaux poussent ceux-ei, en chantant, les uns après les autres. Sa marche est cutravée, ses pensées se promènent dans ca qu'il y a

d'étonnant en ses denx situations, celle du passé, celle du présent ou de l'avenir.

Pensive, elle fait silence et regarde en has elle montre de la gravité.

Pensive, elle fait silence et regarde en bas; elle montre de la gravité et cache des mystères.

Comme si elle était attristée par l'asservissement où la tieut la peur des deux menaces: de l'oppression et de l'abandon.

Que cette montagne mérite d'être, dès demain, en sûreté contre toute espèce de erainte, ou d'infortune, quand même toutes les autres montagnes de la terre devraient trembler sur leurs bases!

· Après cela l'auteur fait, dans son poème, l'éloge d'Abd-

جرى ولعمد الى كلام الشيخ إلى عبد الله فال في حرجت بن جبد الغنج الى مدينة رُدّدة وفي من امنع (() مُعافل المسلمين واتجلها وصفا وكان قائدها إد ذاك الشيخ ابو الربيع سلهان ابن حرى بن بطوطة ولغبت بها الغنيم القاضي الادبب ابا التي يحيى بن بطوطة ولغبت بها الغنيم القاضي الادبب ابا التي التي بين موسى المنتشافري واصافني بمنواه ولقبت بها أيضا خطبها الصالح الماج الغاضل ابا اتحاق ابراهم المعرود بالشندور المتوقع بعد ذلك بمدينة شالا من بلاد المعرب ولغبت بها جماعة من الصالحين منهم عبد الله الصفار وسواه واقت بها جماعة من الصالحين منهما الى مدينة مركباه

almonmin, fils d'Aly. Or revenons, conclut Ibn Djozay, au récit du cheikh Aboû 'Abdallah, ou Ibn Bathoûthab.

De Gibraltar je me rendis à la ville de Rondah, qui est une des localités de l'islamisme les mieux fortifiées et les plus heureusement situées. Son commandant était alors le cheikh Aboù Arrabi Soleimàn, fils de Dàoud Al'ascary; son ige était le fils de mon oncle paternel, le jurisconaulte Aboù'lkàcim Mohammed, fils de lahia, fils de Bathoúthah. Je vis à Rondah le légiste, le juge, le littérateur Aboù'l Haddjàdj Yoûçuf, fils de Moùça Almontéchàkary, qui me donna l'hospitalité dans sa maison; j'y vis aussi son prédicateur, le pieux, le pélerin, l'excellent Aboù Ishàk Ibràhim, plus connu sous le nom de Chanddroukh, qui est mort plus lard à Salé, ville de l'Afrique occidentale; je vis cufin à Rondah un bonmounbre de gens dévots, parmi lesquels je citerai' Abdallah Assolfür, ou le fondeur en laiton.

Au bout de cinq jours je quittai Roudali pour me diriger yers Marbelah, ou Marbella. La route entre ces deux والطريق فيما بينهها صعب شديد الرغورة ومريلة بُليدة حسنة خصبة<sup>(1)</sup> ووجدت بها تُجَّاعة من الغرسان متوجّهين الى مالغة فاردت الترجَّم في حقيتهم ثم أن الله تعالى عصبنى بفضله فتوجّهوا قبلى فأسروا في الطريق كما سنذكره وخرجت في اثرهم فياً جاورت حوز مربلة ودخلت في حوز سُهيّلا مررت بغرس ميّت في بعض الخنادي ثمّ مررت بتُقيّم حوت مطووحة بالارض فرابنى دلك وكان أماني بمرج الناظور فقلت في ففسي لوظهر هاهنا عدو لأندر به صاحبُ البرج ثمّ تقدّمتُ الى دار هنالك فوجدت عليه فرسًا مقتولًا فبيغا انا هنالك سمعت الصياح من خلق وكنتُ قد تقدّمتُ العجان فعدت البهم

villes est très-raboteuse, très-difficile, remplie d'obstacles. Marbella est une jolie petite ville, où les denrées alimentaires abondent. J'y trouvai une troupe de cavaliers qui partaient pour Malaga; je voulais voyager en leur compagnie, mais le Dieu très-hant me fit la grâce de me protéger; ils partirent avant moi et furent faits prisonniers en chemin, comme nous le dirons tout à l'heure. Je me mis en route un peu après leur départ. Quand j'eus dépassé le district de Marbella et que je fus entré dans celui de Sohail, je vis un cheval mort dans un fossé, puis un panier de poissons, reuversé par terre. Ces choses m'inquiétèrent; or devant moi se trouvait la tour du surveillant, ce qui me fit dire, à part moi : « Si l'ennemi avait paru ici, le gardien de la tour l'anrait signalé, et aurait donné l'alarme. • Ensuite, j'entrai dans une maison, où je vis un cheval tué; pendant que je m'y trouvais, j'entendis des cris derrière moi. J'avais devancé mes camarades, mais je rebroussai chemin et retournai vers eux. Ils étaient accompagnés par le

فوجدت معهم قائد حصن شهيل فاعلنى أن اربعة احفان للعدة طهاب للعدة طهاب للعدة طهاب النافور بالبرج قد تهم ألفرسان الخارجون من مربطة وكانوا النافور بالبرج فرمهم ألفرسان الخارجون من مربطة وكانوا التي عشر دفتال النصارى احتَّام وفرّ واحدد وأسر العشرة وتُتل معهم رجل حَوّات وهو الذي وجدت قلّته مطروحه بالارس واشار على ذلك الفائد بالمبيت معد في موضعه ليوصلني مند ألى مالغة فبت عنده تحصن الرابطة المنسوبة ألى شهيدل والاجتان المذكورة مُرساة عليه وركب متى بالغد فوصلنا الى مدينة مالغة إحدى تواعد الاندلس وبلادها السان حامعة

commandant du fort de Sohail, qui m'apprit que quatre galères ennemies s'étaient montrées dans ces parages et qu'une partie des hommes qui les montaient étaient descendus à terre, au moment où le surveillant n'était pas dans la tour; que les cavaliers sortant de Marbella, au nombre de douze, vinrent à passer devant les ennemis, ou les chrétiens, que ceux-ci en tuérent un, qu'un autre se sauva en prenant la finie, el que les dix restants furent faits capitis; enfin, qu'un homme, pécheur de profession, se tronvant avec lesdits cavaliers, fut tué. C'était celui dont j'avais vu le panier jeté à terre.

Ce commandant me conseillait de passer la nuit dans sa localité, d'où il me ferait ensuite parvenir à Malaga. Par conséquent, je dormis chez lui dans le château de la station des cavaliers, défenseurs de la frontière, station dité de Sohaïl. Les galères dont il a été parlé ci-dessus étaient à l'ancre près de cet endroit. Le commandant monta à cheval avec moi dès le lendémain, et nous arrivàmes à Malaga. C'est une des capitales de l'Espagne et l'une de ses plus belles cités; elle réunit les avantages de la terre ferme

يين موادق البتر والتحركثيرة للخمرات والعواكم رايت العِنب يُماع في اسواقها تحساب ثمانية ارطال بحارهم صعير ورمانها المُرسيِّ الماقوقُ لا نظير له في الدنيا وأما النبي واللوز وليجلبان منها وبن احوارها الى بلاد المشرق والمعرب تال ابن جرى والى دلك اشار للطيب ابو تُحد عبد الوشاب بن على المالقي في تولد رسويم)

à ceux de la mer; elle renferme en grande abondance les deurées alimentaires et les fruits. J'ai vu dans ses marchés vendre les raisins au prix d'une petite drachme les huit livres. Ses grenades, appelées de Murcie et conleur de rabte, n'ont leurs parcilles dans aucun autre pays du monde. Quant aux figues et aux amandes, on les exporte de Malaga et de ses districts dans les contrées de l'Orient et de l'Occident.

Ibn Djozay dit; «C'est à cela que fait allusion le prédicatur Aboû Mohammed 'Abdalouahhâb, fils d'Aly, de Malaga, dans les vers suivants, qui offrent (en arabe) un bel exemple d'allitération, ou jeu de mots, ou paronomase:

Salut, ó Malaga ; que de figues tu produis! C'est à cause de toi que les navires en sont chargés.

Mon médecin m'avait défendu ton séjour, à raison d'une maladie; mais mon médecin ne possède point l'équivalent de ma vie.

 Le juge de la réunion des fidèles, Aboù 'Abdallah, fils d'Abdalmalic, a ajouté le distique ci-après, comme appendice à ces vers, en employant aussi la figure appelée paronomase: وحِّفُ لا تَنْسُ لَهَا تَينَهَا وَآذَكُرُ مَعَ النين زَياتَمنَها

رَحَعُ وَمَائِعَ يُصنع الخَّارِ الْمُدَّصِّ الجَّبِي وَجُلِب منها الْ
أَوْنِي البلاد ومجدها كبر الساحة شهير البركة وصحة
لا نظير له في الحسن فيه انجاز النارنج المعيدة ولا دخلت
مافقة وجدت قاصيها الخطيب الفاصل ابا عبد الله بي خطبيها
الفاصل أي جعفر بي خطبيها ولى الله تعالى أي عبد الله
الخاصاتي تأعداً بالجامع الاعظم ومعم الفقها أم ووجوهُ الناس
بحمعون مالاً برسم فدآه الاساري الذين تقدّم ذكرهم فقلت
له الحمد لله الذي عافان ولم جعلني منهم واخبرته بما
اللي بعدهم فتهب من ذلك وبعت ان بالضافة رحم الله
التي لي بعدهم فتهب من ذلك وبعت ان بالضافة رحم الله

Fit Hims! tu n'oublieras pas ses figues. Outre celles-ci, tu te souviendras bien de ses olives.

On fabrique à Malaga la belle poterie, ou porcelaine dorée que l'on exporte dans les contrées les plus éloignées. Sa mosquée est très-vaste, célèbre pour sa sainteté, pourvue d'une cour sans pareille en beauté et contenant des orangers d'une grande hauteur. En entrant à Malaga je trouvai son juge, le prédicateur excellent Aboû 'Abdallah, fils de son excellent prédicateur Aboû Dja'far, fils de son saint prédicateur Aboû 'Abdallah Atthandjâly, assis dans la grande mosquée cathédrale. Il était entouré des jurisconsultes et des habitants les plus notables, qui rassemblaient de l'argent pour racheter les captifs dont nous avons parlé cidessus. Je dis au juge : « Louange à Dieu, qui m'a sauvé, et ne m'a point mis au nombre de ces prisonniers! · Alors je l'informai de ce qui m'était arrivé après leur départ, et il en fut surpris. Ce juge m'envoya le repas de l'hospitalité (que Dieu ait pitié de lui!). Je reçus aussi le repas d'hospiواضافتى ايضا خطابهُ ما ابنو عبد الله الساحساتي المعروف المائمةً ما "ثم سافرت منها الى مدينة بكّس وبينها اربعة وعشرون ميلاً وفي مدينة حسنة بها مجد عجب وفيها الى الاعناب والغواكم والتبى كثل ما عالقة ثمّ سافرها منها الى الاعناب والغواكم والتبى كثل ما عالقة ثمّ سافره منها الى وبها العين الحارة على صفة واديها وبينها وبين البلد مبل او خود وهنالك بيت لاستحمام الرجال وبيت لاستحمام النسآء ثمّ سافرت منها الى مدينة والطة تاعدة بلاد الاندلس وعروس مدنها وخارجها لا نظير له في بلاد الدنيا وهو مسيرة اربعين ميلاً بخترقم نهر شقيل المشهور وسواه من الانهار الكثيرة (قالبساتين والجنات والرياضات والقصور والكروم كوقة

talité du prédicateur de Malaga, Aboû 'Abdallah Assâhily, nommé Almou'ammam, ou l'homme au turban.

De Malaga je me rendis à Bellech, ou Velez, qui est à la distance de vingt-quatre milles. C'est une belle ville, ayant une jolie mosquée; elle abonde en raisins. fruits et figues, à la manière de Malaga. Nous partimes de Velez pour Albamah, ou les Thermes, ou Albama, petite ville, avec une mosquée très-henreusement située et fort bien bâtie. Elle possède une sourre d'eau chaude au bord de son fleuve, et à la distance d'environ un mille de la ville. On y voit une maison pour les bains des hommes et une autre pour ceux des femmes. Ensuite, je partis pour Grenade, la capitale de l'Andalousie et la nouvelle mariée d'entre ses villes. Ses environs n'ont pas leurs semblables dans tout l'univers; ils constituent un espace de quarante milles, coupé par le célèbre Chennil, ou Xénil, et autres fleuves nombreux. Les jardins, les vergers, les prairies, ou les potagers, les châteaux

بها من كل جهة ومن عجيب مواضعها عين الدمع وهو جبل فيه الرياضات والبساتين لا مثل له بسواها تال ابن جُري لـو لا خشيث ان أنسب الى العَصَيية لأَطلت القول في وصف عرناطة فقد وجدت مكانه ولاكن ما اشتهـر كاشتهارها لا معنى لاطالة القول فيه وإله درَّ شخفا إلى بكر محد بن اجد ابن شِعرِين المُستَى (1) تربل غراطة حيث يقول سطويل)

> رى الله مِن غرناطة مُتبوراً يسرَّحروناً او جُير طُريدا تعرر<sup>(0)</sup> منها صاحبي عند ما رأي مسارحها بالثاني عند ما رأي

et les vignobles entourent Grenade de tous côtés. Un de ses plus jolis endroits est celui qui est appelé la Fontaine des larmes: c'est une montagne où se voient des potagers et des jardins; aucune autre ville n'en peut vanter la pareille.

Voici ce que dit Ibn Djozay: - Ŝi je ne craignais pas d'être accusé de partialité pour ma patrie, je pourrais, puisque j'en trouve l'occasion, m'étendre beaucoup dans la description de Grenade. Cependant, une ville qui est si célèbre n'a pas besoin qu'on insiste longtemps sur son éloge. Que Dieur récompense notre cheikh Abob Berr Mohammed, fils d'Ahmed, fils de Chirin Albosty, ou de la ville de Bost, et fixé à Grenade, lorsqu'il s'exprime en vers, dans ces termes:

Que Dieu garde Grenade, ce lieu de séjour qui réjouit l'homme triste, on qui protége l'homme exilé!

Mon ami s'est déplu dans cette ville, lorsqu'il a vu ses prairies devenir souvent gelées par la neige.

# 

رَحَّعٌ ذَكْرُ سلطانها في كان ملك غراطة في عهد دخول اليها السلطان ابو الخياج يوسف بن السلطان ابن الوليد اسجاعيل ابن فرج بن اسحاعيل بن يوسف بن نصر ولد القد بسبب مرس كان به وبعثت الى والدنه اللهرة الصالحة الفاضلة بدنانير دهب ارتفت بها ولقيت بغرباطة تجلة من فصلاً بها منهم عاصى الجاعة بها الشريف البليغ ابو القاسم تحد بن احد بن تحد الحاعة بها الشريف البليغ ابو القاسم تحد بن احد بن تحد للسبني السبني ومنهم فقهها المدرس الخطيب العالم ابو عبد الدخو بن ابراهم البنالي ومنهم عالها ومُقرئها الخطيب ابو

C'est le THAGHR, ou la place frontière, dont les habitants sont aidés et secourus par Dieu. Or ce n'est pas le meilleur ТНАGHR, ou la meilleure bouche, celle qui n'est point fraiche.»

(On voit qu'il y a ici un jeu de mots, car thaghr signifie en même temps frontière, bouche, etc.)

# DU SULTAN DE GRENADE.

Au temps où j'entrai dans cette ville, elle était gouvernée par le sultan Aboû'l Haddjâdj Yoûçuf, fils du sultan Aboû'l Oualid Isnaïl, fils de Fardj, fils d'Isnaïll, fils de Yoûçuf, fils de Nasr. Je n'ai pu le voir à cause d'une maladie qui l'affligeait; mais sa mère, la noble, la pieuse et la vertueuse, m'envoya des pièces d'or, qui me furent très-utiles.

Je vis à Grenade plusieurs de ses savants, tels que : 1º le juge de la communion des fidèles en cette ville, le noble, l'éloquent Aboûl Kâcim Mohammed, fils d'Ahmed, fils de Mohammed, de la postérité de Hoçain, et originaire de Ceuta; 2° son jurisconsulte, le professeur, le savant prédicateur Aboû 'Abdallah Mohammed, fils d'Ibrahim Ahlbayyany, ou de Baena; 3° son savant et son lecteur du Co-

سعيد فرج بن ناسم الشهير بابن لُب ومنهم ناسى للمساعة 
بادرة العصر وطونة الدهر ابو البركات محد بن محد بن 
ابراهم السكل الهلمين أأ قدم عليها من المُربَّة في تلك الايام 
نوقع الاجفاع به في بُستان الفقيه ابن القاسم محد بن الفقيه 
الكاتب للجليل ابن عبد الله بن عاصم واقفا هنالك يوسين 
وليالة تال ابن جن عبد الله باخبار رجانته وقيدت عنه اسماء الاعلام 
الشيع ابو عبد الله باخبار رجانته وقيدت عنه اسماء الاعلام 
الذين لقيهم فيها واستقدنا منه الفرآك اللهيبة وكان معنا 
الذي وجوة اهل غواطة منهم الشاعر المجيبة الورب 
الشان ابو جعفر اجد بن رصوان بن عبد العظم المُخذان

ran, ou professeur de lecture coranique, le prédicateur Aboù Sa'th Fardj, fils de Kaéim, conns sous le nom d'Îbn Lobb, ou fils de cœur; 4° le kâdhi de la réunion des fidèles, la rareté du temps, la merveille de l'époque, Aboûl Barackt Mohammed, fils d'Mohammed, fils d'Assim, où n'Omeria. De me trouvai avec lui et fils sa connaissance dans le jardin du légiste Aboûl 'Kačim Mohammed, fils d'Mesim, où nous restâmes deux jours et une auit.

Ihn Djozay ajoute ce qui suit : J'étais avec eux dans ce jardin, où le cheikh Aboù 'Abdallah nous a réjouis par le récit de ses voyages. Dans cette occasion, j'écrivis exactement les noms des personnages illustres qu'il avait vus pendant ses pérégrinations, et nous profitames de plus d'une manière de ce qu'il nous a dit d'admirable. Un bon nombre de notables de la ville de Grenade se trouvaient en notre compagnie; parmi eux était l'excellent poète, l'individu extraordinaire, Aboù Dja'far Ahmed, fils de Rodhonân, fils d'Abda'la'hin, de la tribu de Djodhâm. L'histoire de ce

وهذا الفتى امره عجيب فاتم نشأ بالبادية ولم يطلب العم<sup>(11)</sup> ولا مارّسُ الطلبة ثمّ اتّه نبغ<sup>(11)</sup> بالشعر الجيّد الذي يندر وقوعه من كبار البُلغاء وصدور الطلبة مثل قوله / (رَمُل)

يا مَيِ اختار مُوَّادى مغرَّكَ بابُه العينُ الَّتِى ترسَعُهُ

فَتَحَ البَابُ شَهادى بعدكمُ نَّابعثوا طَيَّعَكُم يغلقُهُ
رجع ولقيتُ بغراطة شيخ الشيوخ والمُتصوِّدين بها الغقيهُ
ابا على عُر بن الشيخ الصالح البول إن عبد الله محدد بين
الكُّروق واقت أيَّامًا براوبتِه التي تحارج غراطة وأكرمني اشدّ
الأكرام وتوجهت معه الى زيارة الراوية الشهيرة الميركة للعروفة
برابطة المُعَاب والمُقاب ( جبل مُطلً على خارج غراطة وبينها

jeune homme est merveilleuse, car il a été élevé dans le désert, sans étudier la science, sans fréquenter les savants, ni les hommes lettrés. Pourtant, il s'est ensuite fait con naître par des poésies magnifiques, telles qu'en composent rarement les principaux d'entre les hommes éloquents et les chefs des littérateurs. En voici un exemple:

Ó vous qui avez choisi mon œur pour domicile, sa porte c'est l'œil qui le regarde.

Mon insomnic après votre absence a tenu ouverte cette porte. Or envoyez vos spectres avec le sommeil ponr la fermer.

Je visitai encore à Grenade le cheikh des cheikhs, supérieur des soûlis, ou religieux contemplatifs dans cette ville, le jurisconsulte Aboû 'Aby 'Omar, fils du cheikh pieux et saint Aboû 'Abdallah Mobammed, fils d'Almahroûk, ou le brûlé. Je restai quelques jours dans son ermitage, situé au debors de Grenade, et il m'honora excessivement. Puis j'allai en sa compagnie visiter la zàouiyah célèbre, vénérée du public et appelée Rábithat Al'okáb, ou la station de l'Okâb (aigle noir, etc.). Okâb est le nom d'une montagne

نحو ثمانية اميال وهو تجاوزً لمدينة النيرة (أل الخرية ولقبت ايضا ابن اخيد النقيم ابا للسن على بن اجد بن الكحروق براويته المنسوبة الجام باعلى ربض ألا تجد من خارج غراطة المتصل جميد السبيكة وهو شيخ المسيدين ألا بن الفقراء وبغراطة تجدة من فقراء المتجم استوطنوها الشبهها ببلادهم منهم الحاج ابو عبد الله السموتندي والحاج اجد التبريزي والحاج ابراهم والمؤمّن والحاج اجد التبريزي والحاج ابراهم وسواهم تم رحلت من غراطة الى الحبّة تم الى بلّش تم الى وسواهم تم رحلت من غراطة الى الحبّة تم الى بلّش تم الى مالغة تم الى جشن ذكّوان وهو حصن كس كثير الماة

qui domine l'extérieur de Grenade et qui est à la distance d'environ huit milles de cette cité; elle est tout près de la ville de Tirah, qui est maintenant déserte et ruinée. Je vis également le fils du frère dudit supérieur des soûis, le jurissonsulte Aboù'l Haçan 'Aly, fils d'Ahmed, fils d'Almahroûk, dans son ermitage appelé l'ermitage du Lidjám, ou de la bride. Il est situé dans le haut du faubourg de Nedjed, hors de Grenade, et qui est adjacent à la montagne d'Assabícah, ou du lingot. Ce personnage est le cheikh, ou supérieur des fakirs, qui sont petits marchands, ou colporteurs.

Il y a dans Grenade un certain nombre de fakirs étrangers, ou persans, qui s'y sont domiciliés, à cause de sa ressemblance avec leurs pays. Je nommerai parmi eux: 1° le pèlerin Abod' Abdallah, de Samarkand; 2° le pèlerin Ahned, de Tibriz, ou Tauris; 3° le pèlerin Ibràhim, de Koûniah, ou Loonium; 4° le pèlerin Hoçaïn, du Khoràçàn; 5° les deux pèlerins 'Aly et Rachid, de l'Inde.

De Grenade je retournai à Alhama, à Velez et à Malaga; puis je me dirigeai vers le château de Dhacouan, qui est والانجار والغواكه تم سافرت منه ال رُندة تم ال قرية بنى يباح فانرائى شيخها ابو الحسن على بن سليمان الرياق وهو احد كُرمآء الرجال وقضلاء الاعيان يُطعم الصادر والوارد واضافنى ضيافة حسنة ثم سافرت الى جبل الفتح وركبت البصر في الجلن الذى جُرت فيم أولا وهو لاهل اصبلا فوصلت الى سبتة وكان قالدها الذاك الشيخ ابو مَهْدى عيسى بنى سُليمان بنى منصور وتأهيها الفقيم ابو عهد الرجندري ألا ثم سافرت منها الى مدينة سلا المما سافرت من سلا فوصلت الى مدينة سلا المما سافرت من سلا فوصلت الى مدينة سلا الما سافرت من سلا فوصلت الى مدينة مراكبين هي ما المادن فسيحة الارجاد ما الاعظم المعرون عمجيد المساجد المحدة المحرون عمجيد المساجد المحدة المحرون عمجيد المساجد المحدون عمجيد المساجد

beau, abondant en eaux, en arbres, et en fruits. De là j'allai à Rondah, puis au bourg des Bénoû Riyâh, où je logeai chez son chef, Aboû'l Haçan 'Aly, fils de Soleimān Arriyáhy. C'est un des hommes les plus généreux et un des notables les plus éminents; il donne à manger à tous les voyageurs, et il me traita d'une façon très-hospitalière. Étant retourné à Gibraltar, je m'embarquai sur le même navire qui m'y avait transporté, et qui appartient, ainsi que je l'ai dit, aux armateurs d'Arzille. Jarrivai à Ceuta, dont le commandant était alors le cheikh Aboû Mahdy '[ca, fils de Soleimân, fils de Mansoûr; son juge était le jurisconsulte Aboû Mohammed Azzédjendery. De Ceuta je me rendis à Arzille, où je résidai quelques mois; puis j'allai à Salé, d'où je partis, et arrivai ensuite à la ville de Marco.

C'est là une des plus belles cités que l'on connaisse; elle est vaste, occupe un immense territoire, et abonde en toutes sortes de biens. On y voit des mosquées magnifiques, telles que sa mosquée principale, appelée la mosquée des libraires.



وبها الصرمعة الهآئلة التجيبة صعدتها وظهر لى تجيع البلد منها وقد استولى عليه الخراب فنا شبّهتُه إلا ببعداد إلا ان اسواق بغداد احسن وعرّائش المدرسة التجيبة التي تقرت تحسن الوضع واتقان الصنعة وفي من بناء مولانا امير المسلجين الى الله السين رضوان الله عليه قال ابن جزيّ في مرّاكش يقول تأميها الامام التأرّضي ابو عبد الله مجد بن عبد الملك الورسية الورسية عربية ورسية الورسية المراسية ا

لِلهَ مرّاك ش الفُرّاء مِن بلدِ
وحَبَّذا اهلها السادات مِن سَكُنِ
إِنْ حَلَّها نارحُ الاوطان مغتربُ
أَسْلُوه بالانس عن اهل وعن وَطْنِ

On y voit aussi une tour extrémement élevée et admirable; j'y suis monté, et j'ai aperçu de ce point la totalité de la ville. Malheureusement cette dernière est en grande partie ruinée, et je ne puis la comparer qu'à Bagdad sous ce rapport; mais à Bagdad les marchés sont plus jolis. Marco postède le collége merveilleux qui se distingue par la beauté de son emplacement et la solidité de sa construction. Il a été bâti par notre maître, le commandant des fidèles, Aboû'l Haçan. (Que Dieu soit satisfait de lui!)

Ibn Djozay dit: • Voici sur Maroc des vers de son kâdhi, l'imâm historien, Aboû 'Abdallah Mohammed, fils d'Abdalmalic. de la tribu d'Aous:

Que Dieu protége l'illustre ville de Maroc! Qu'ils sont admirables ses babitants, les nobles seigneurs!

Si un homme dont la patrie est éloignée, si un étranger vient à descendre dans cette cité, ils lui font, par leur familiarité, bientôt oublier l'absence de sa famille et de son pays.

ينشا التعاشد بين العين والأذن رجع ثمّ سافرت من مرآكش حعبة الركاب العلى ركاب مولانا ايده الله فوصلنا الى مدينة سكلا ثمّ الى مدينة مِحْناسة المجيبة للْقورة النصرة دات البساتين والبدّات الخيطة بها أحراراً الروتون من جميع نواحيها ثمّ وصلنا الى حصرة فأس حرسها الله تعالى فواحيها ثمّ وصلنا الى حصرة فأس السغر الى بلاد السودان فوصلت الى مدينة مِحِلاًاسة وفي من احسى للادن وبها المرتز العلب، وتضبهها مدينة المصرة في حثرة المهر لاحن عمر مجاسة اطيب وصنف ايرار منه لا نظير له في البلاد ونرات منها عند الغتيه الى محدد المبسري

Des choses que l'on entend au sujet de Maroc ou de celles que l'on y voit, naît l'envie entre l'œil et entre l'oreille.

Je partis de Maroc en compagnie de l'étrier illustre (la personne du sultan, Aboû 'Inân), l'étrier de notre maître (que Dieu le favorise!), et nous arrivâmes à la ville de Salé, puis à celle de Micnaçah, ou Méquinez, l'admirable, la verdoyante, la florissante, celle qui est entourée de tous côtés de vergers, de jardins et de plantations d'oliviers. Ensuite nous entrâmes dans la capitale, Fez (que le Dieu très-haut la garde!), où je pris congé de notre maître (que Dieu l'aide!), et je partis pour voyager dans le Soûdân, ou pays des nègres. Or j'arrivai à la ville de Sidjilmaçah, ou Segelmessa, une des cités les plus jolies. On y trouve des dattes en grande quantité et fort bonnes. La ville de Basrah lui ressemble sous le rapport de l'abondance des dattes; mais celles de Segelmessa sont meilleures. Elle en fournit surtout une espèce appelée frâr, qui n'a pas sa pareille dans tout l'univers. Je logeai, à Segelmessa, chez le jurisconsulte وهو الذي لقبت أخاه بمدينة تنجنفو من بلاد العبين فينا شدً ما تباعدا ناكرمنى غاية الاكرام واشتريت بهنا الجمال وعافتها اربعة اشهر تم سافرت في غُرَّق شهر الله الكتوبر سنة تلات وخسين في رفقة مُقدَّمها ابو عُمد يُدُدكان اللَّموق رجه الله وفيها جماعة من تجار بجماسة وغيرهم فوصلنا بعد خسة وعشرين يؤما الى تغازى وضبط اسها بغتج التآء المثناة والغين للمجمر والف وزاى مفتوح ايضا وق قريمة لا خير فيها ومن عَالَهُها الى بناء بيوتها ومحمدها من حجارة لللح وسقفها من جُلودُ الإمال ولا نجر بها أتما في رمل فيه معدن للح تجار عليه في الارن فيوجد ألى مفا الواغ فغام متراكدة كالها قد تُحتت

Aboù Mohammed Albochry, dont j'avais vu le frère dans la ville de Kandjenfoù, en Chine. Que ces deux frères étaient éloignés l'on de l'autre! Mon hôte me traita de la manière la plus distinguée. J'achetai, dans Segelmessa, des chameaux, auxquels je donnai du fourrage pendant quatre mois.

Au commencement du mois divin de mobarram de l'année 753 de l'hégire (18 février 1352 de J. C.), je me mis en route avec une compagnie ou caravane dont le chef était Aboù Mohammed Yandécân Almessoûfy (que Dieu ait piùé du lit). Elle renfermait beucoup de marchands de Segelmessa et d'autres pays. Après avoir voyagé vingt-cinq jours, nous arrivàmes à Taghàza, qui est un hourg sans culture et offrant peu de ressources. Une des choese curieuses que l'on y remarque, c'est que ses maisons et sa mosquée sont bâties avec des pierres de sel, ou du sel gemme; leurs toits sont faits avec des peaux de chameaux. Il n'y a ici aucun arbre; le terrain n'est que du sable, où se trouve une mine de sel. On crusse dans le sol, et l'on découvre de grandes

ووضعت تحت الارس بجمل الحمل منها لوحيّن ولا يسكنها إلّا عبيد مشوفة الذين بجغرون على للخج وبتغيّشون بما لجلاً البهم من أأ تمر كرّفة وججلاً سة ومن لحوم الحمال ومن انسل المجلوب من بلاد السودان ويصل السودان من بلادهم فيحملون منها للخج وبُماع الحمل منه بايوالاتن بعشرة مثاقيل الى ثمانية وبمدينة ماتي بثلاثين مثقالاً الى عشوري وربّا انتهى الى اربعين مثقالاً وبالمخ يتصارن السودان كما يتصارن بالذهب والفضة يقطعونه وتفلقاً وبتبايعون به وتربّة تفان على حقارتها يُتعامل فيها بالقناطير للتغطوة من التبر واقفا بها عشرة آيام في جُهد

tables de sel gemme, placées l'une sur l'autre, comme si on les eût taillées et puis déposées par couches sous terre. Un chameau ne peut porter ordinairement que deux de ces tables ou dalles épaisses de sel.

Taghàza est habité uniquement par les esclaves des Messoufites, esclaves qui s'occupent de l'extraction du sel; ils vivent de dattes qu'on apporte de Dar'ah et de Segelmessa, de chairs de chameau et de l'anli, ou sorte de millet importé de la contré des nègres. Ces derniers arrivent ici de leurs pays et ils en emportent le sel. Une charge de chameau de ce minéral se vend, à louàlâten, de huit à dix mithkâls, ou dinàrs d'or, ou ducats; à la ville de Mâlli, elle vaut de vingt à trente ducats, et quelque fois même quarante. Les nègres emploient le sel pour monnaie, comme on fait ailleurs de l'or, et de l'argent, illé oupent le sel en morceaux, et trafiquent avec ceux-ci. Malgré le peu d'importance qu'a le bourg de Taghàza, on y fait le commerce d'un très-grand nombre de quintaux, ou talents d'or natif, ou de poudre d'or.

Nous passàmes à Taghâza dix jours dans les souffrances



لانَّ مآوَّها زُعاق وهي اڪثر المواضع دُبابـًا ومنــهــا يُــرفــع المآنم لدخول العصرآء التي بعدها وفي مُسيرة عشر لا مآء فيها إلَّا ق النادر ووجدُنا نحن بها مآء كثيرًا في غُدْران ابقاها المطر ولقد وجدنا في بعض الايّام غديرًا بين تلّين من حجارة مآوّة عذب فتروينا منه وغسلنا ثيابنا والكَانَّة بتلك العصرآء كثيرً ويكثر القِل بها حتى يجعل الناسُ في اعناقهم خُيوطاً فيها الرَّمِين فيقتلها وَكُمَّا في تلك الآيَّام في عَدِّم امام القافلة فاذا وجدنا مكانا يصلح المرعى رعيف الدواب بع ولم نزل كذلك حتى ضاع في العصرآء رجل يُعرن بابن زيري فلم اتبقدّم بعد et dans la gêne; car l'eau en est saumatre, et nul autre endroit n'a autant de mouches que ce bourg. C'est pourtant de Taghàza qu'on emporte la provision d'eau pour pénétrer dans le désert qui vient après ce lieu, et qui est de dix jours de marche, et où l'on ne trouve point d'eau, si ce n'est bien rarement. Nous eûmes néanmoins le bonheur de rencontrer en ce désert beaucoup d'eau, dans des étangs que les pluies y avaient laissés. Un jour, nous aperçûmes un étang entre deux collines de pierres ou de roche, et dont l'eau était douce et bonne. Nous nous y désaltérames et y lavâmes nos hardes. Il y a une grande quantité de truffes dans ce désert; il y a aussi des poux en grand nombre : c'est au point que les voyageurs sont obligés de porter au cou des fils contenant du mercure, qui tue cette vermine.

Dans les commencements de notre marche à travers ce désert, nous avions l'habitude de devancer la caravane; et lorsque nous trouvions un lieu convenable pour le pâturage, nous y faisions paître nos bêtes de somme. Nous uc cessames d'agir aisis, jusqu'à ce que l'un de nos voyageurs, nommé lbn Ziry, se fût perdu dans le désert. Depuis ce دلك ولا تأخرت وكان ابن زبري وقعت بيده وبدى ابن خاله ويعرن بابن عُدى مُنازعة ومُشاتهة فتأخّر عن الرفقة فضلًا فظا نول الناس لم يظهر له حبرً واشرت على ابن خاله بان يكترى مِن مُسُوفة مَن بقض اثرة لعُمّة بجدة فان وانتدب في الهوم الثاني رجدً مِن مسّوفة دُون اجرة لطلبه فوجد اثرة وهو يسلك للهادة مُوزًا ويخرج عنها تازةً ولمر بقع له على خبر ولقد لقيفا تافلة في طريقنا فاخبرونا ان بعض رجال انقطعوا عنهم فوجدنا احدهم مُمّتنا تحت تُجيدة من انجار الوسل وعليه تيابه وفي بده سوط وكان الماع على محو ميل منه تشر

moment, je n'osai plus ni précéder la caravane, ni rester en arrière. Cet Ibn Zîry avait eu une dispute avec le sits de son oncle maternel, le nommé Ibn 'Adv, et ils s'étaient dit réciproquement des injures : c'est pour cell qu'Ibn Zîry s'écarta de la caravane et s'égara. Lorsque celle-ci fit halte, persoane ne sut où était Ibn Zîry; je conseillai à son cousin de louer un Messoussite, qui chercherait ses traces et qui peut-être le rencontrerait. Ibn 'Ady ne le voulut pas; mais, le lendemain, un Messousite consentit, de bon gré, et sans exiger de salaire, à aller à la recherche de l'homme qui manquait. Il reconnut les vestiges de ses pas, qui tantôt suivaient la grande route, et tantôt en sortaient; cependant il ne put point retrouver Ibn Zîry lui-même, ni avoir de ses nouvelles. Nous venions de rencontrer une caravane sur notre chemin, laquelle nous apprit que quelques uns de leurs compagnons s'étaient séparés d'eux. En effet, nous en trouvâmes un mort sous un arbrisseau d'entre les arbres qui croissent daus le sable du désert. Ce voyageur portait ses habits sur lui, tenait un fouet à la main, et l'eau n'était plus qu'à la distance d'un mille lorsqu'il avait succombé.

وصلنا الى تأسَرُهُلا بغتمِ النّاء المُثَمَّاة والسبى المهمل والرَّاء وسكون الهاء وفي احساء ماه تندرل القوافل عليها ويُعَــون تلاقة آيام فيستريحون ويصلحون السقيتهم ويملسُّونها الملّاء ويُخبطون عليها التلاليس خون الربح ومن هنالك يُبعث النّكمية ،

ذكر التكشيف والتكشيف اسم كلاّ رجل مى مسوفة يكتريه اهل القافلة فيتقدّم إلى ايوالادن بكُتب (أأ الفاس الى اصحابهم بها ليكتروا لهم الدُور ويخرجون القائهم بللاّه مسيرة اربع ومَن لم يكن له صاحب بايوالادن كُتب الى مَن شهر بالفصل من التجار بها فيُشاركه في ذلك وركما هلك

Nous arrivâmes à Tâçarahlă, lieu de dépôts, ou amas souterrains d'eaux pluviales; les caravanes descendent dans cet endroit et y demeurent pendant trois jours. Les voyageurs prennent un peu de repos; ils raccommodent leurs outres, les remplissent d'eau, et y cousent tout autour des tapis grossiers (cf. Dozy, Dictionn. détaille, etc. p. 369), par crainte des vents ou de l'évaporation. C'est de ce lieu que l'on expédie le takchif, ou (le messager de) la découverte.

## DU TAKCHIF.

C'est là le nom que l'on donne à tout individu des Messoûfah que la caravane paye pour la précéder à louâlâten. Il prend les lettres que les voyageurs écrivent à leurs connaissances ou à leurs amis de cette ville, afin qu'ils leur louent des masions, et qu'ils viennent à leur rencontre avec de l'eau, à la distance de quatre jours de marche. Celui qui n'a pas d'amis à l'ouâlâten adresse sa missive à un négociant de cette place connu par sa bienfaisance, lequel ne manque pas de faire pour cette personne comme pour les autres de sa connaissance. Souvent il arrive que le taiالتكشيف في هذه الحرآء فلا يعلم اهل ابوالاتن بالقافلة فيهلك اهلها أو أللثير منهم وتلك الحرآء كثيرة الشياطين فان كان التكشيف منفردًا لُعبت به أأ واستهوقه حتى يصل عن قصدة فيهلك إذ لا طريق يظهر بها ولا اثر أتما في رمال تُستقبها أأأ الرج فترى جبالاً من الرمل في مكان ثُمّ تراها قد انتقاب الى سواة والدليل هنالك من كثر تردّده وكان له قلب ذكر ورايت بن المجانب ان الدليل الذي كان لنا صو اعور العين الواحدة مريض الثانية وهو اعرن الناس بالطريق واكترينا التكشيف في هذه السغرة عايمة مثقال من الذهب وهو من مشوفة وق لبلاة اليوم السابع رايفا بدران الذيب

chif, ou messager, périt dans ce désert; alors les habitants d'douàlaten n'ont aucun avis de la caravane, qui succombe tout entière ou en grande partie. Cette vaste plaine est han-tée par beaucoup de démons; si le messager est seul, ils jouent avec lui, le fascinent, de sorte qu'il s'écarte de son but et meurt. En effet, il n'y a dans ce désert aucun chemin apparent, aucune trace visible; ce ne sont que des sables que le vent emporte. On voit quelquefois des montagnes de sable dans un autre lieu.

Le guide dans cette plaine déserte est celui qui y est allé et en est revenu plusieurs fois, et qui est doué d'une tête trèsintelligente. Une des choses étonnantes que j'ai vues, c'est que notre conducteur avait un œil perdu, le second malade, et. malgré cela, il connaissait le chemin mieux qu'aucen autre mortel. Le messager que nous louàmes dans ce voyage nous coêta cent ducats d'or : c'était un homme de la penplade des Messoúfah. Au soir du septième jour après son خرجوا المقائنًا استبشرا بذلك وهذه الحرآء مُنيرة مُشرقة ينشرح الصدر فيها وتطيب النفس وفي أُمنة من السُرآق والبقر الوحشة بها كثيرًا" بأق القطيع منها حتى يقرب من الناس فيصطادونه بالكلاب والنُشاب لاكن لجها يُولد اكله العطش فيتصاماة كثيرً من الناس لذلك ومن الحياتَّب ان هذه البقر ادا قُتلت وُجد في كُروشها الماء ولقد رايت اهل مسوفة يعصورن اللرش منها ويشربون الماء الذي فيه ولليّاتُ ابضا بهذه الحرآء كثيرة ،

حكاية وكان في القافلة تأجر تطساني يُعرن بالحاج زبّان وسي عادته ان يقبض على الحبّات ويعبّث بها وكنتُ انهاد عن ذلك

départ, nous vîmes les feux des gens qui étaient sortis vers nous, et cela nous réjouit extrêmement.

Cette plaine est belle, brillante; la poitrine s'y dilate, l'âme s'y trouve à l'aise, et les voleurs n'y sont pas à craindre. Elle redferme beaucoup de bœuß sauvages, au point que souvent on voit une troupe de ceux-ci s'approcher assez de la caravane pour qu'on puisse les chasser avec les chiens et les flèches. Cependant leur chair engendre la soif chez les gens qui la mangent; et c'est pour cette raison que bien des personnes s'abstiennent d'en faire usage. Une chose curieuse, c'est que, quand on tue ces animaux, on trouve de l'eau dans leurs ventricules. J'ai vu des Messoûfites presser un de ces viscères, et boire l'eau qu'il contenait. Il y a aussi dans ce d'ésert une grande quantité de serpents.

#### ANECDOTE.

Nous avions dans notre caravane un marchand de Tilimsán, appelé Zeyyán le Pélerin, qui avait l'habitude de saisir les serpents et de jouer avec ces reptiles; je lui avais فلا ينتهى فقاً كان ذات يوم ادخل يده في حجّر صَبّ لَيُضرِحه مؤسد حيّات حيّة ناخذها ببده واراد الرّكرب فلسعته في ميّات حيّة ناخذها ببده واراد الرّكرب فلسعته في سيّات النّهـ واصابه وجعّ شديد فكويت يده وزاد الله عيش النهاء وضرح الحذ لل كرشه وتركها كذلك ليلة ثمّ تناثر لحمّ أصبعه في عقطها من الاصلا واخبراا اعدل مصوفة ان تقالد لعمه ولو له حكى شربت المّات قبل لسعه ولو له شربت لغتالته وليّا وصل الينا الذين استقبلونا بالمآء شربت خيلفا ودخلنا محراً عدد بددةً للمّر ليست كالني عهدنا وكنّا نرحل بعد صلاة المصر ونسري اللبل كنّه ونفرل فلا أو له والمناز وكنّا نرحل بعد صلاة المصر ونسري اللبل كنّه ونفرل فلا أو المناز المناز المناز المناز والمناز المناز والمناز المناز والمناز المناز ال

as main dans le trou d'un lézard, pour le faire sortir; mais, en place, il trouva un serpent qu'il prit dans sa main. Il voulut alors monter à cheval, et le serpent lui mordit le doigt indicateur de la main droite, ce qui lui causa une douleur considérable. On lui cautérisa la plaie avec un fer rouge, et le soir sa douleur s'augmenta; elle devint atroce. Notre patient égorgea un chameau; il introduisit sa main droite dans l'estomac de l'animal, et ly laissa toute la nuit. Les parties molles du doigt malade tombèrent par fragments, et il coupa par sa base le doigt tout entier. Les Messonfittes nous dirent que ce reptile avait certainement bu de l'eau un peu avant de piquer le marchand; car, sans cela, sa blessure aurait été mortelle.

Quand les personnes qui venaient à notre rencontre avec de l'eau nous eurent rejoints, nous donnâmes à boire à nos chevaux, puis nous entrâmes dans un désert énormément chaud, et bien différent de celui auquel nous avions été habitués jusqu'alors. Nous nous mettions en marche après la prière de l'après-midi; nous voyagions pendant toute la nuit, et faisions balte au matin. Des hommes de la tribu عدد التماح وبال الرحال من مسوقة وبُردامة وغيرهم بإجلا المآء اللبعة ثم وسلفا الى مدينة ايوالاتى في غُرة شهر ربيع الأول بعد سفر شهرين كاملين من تجلاسة وفي أول جالة السودان وتأثيب السلطان بها قربًا حُسين ودرا بفتج الفاء وسكون الرآء وفتح الماء المؤخدة ومعناه النائب ولما وسلفاها جعلوا التجارُ امتعتهم في رحيم وتكفل السودان تحفظها وتوجهوا الى الفرا وهو جالس على بساط في شغف واعوائم يمن يديه بايديهم الرماح والقسي وكبراء مشوقة بن ورآمة ووقف التجاريين يديد وهو بكلهم بترجمان على تربهم مند

des Messoufah, de celle des Berdâmah, etc. venaient vendre des charges d'eau. Nous arrivâmes ainsi la ville d'Iouâlâten juste au commencement du mois de rabl' prenuier, ayant voyagé deux mois pleins, depuis Segelinessa, louâlâten est le preniier endroit du pays des nêgres; et le lieutenant du sultan, dans cette ville, était Ferbă Hoçain: ce mot ferbă signifie vice-roi, lieutenant.

A notre arrivée à foulditen, les négociants déposèrent leurs marchandises sur une vaste place, et chargèrent les nêgres de les garder. Ils se rendirent chez le ferbă, qui était assis sur un tapis et abrité par une espèce de toit. Ses gardes étaient devant lui, ayant à la main des lances et des arcs; les grands des Messouhites se tenaient derrière le ferbà. Les négociants se placérent debout en face de celui-ci, qui leur parla par l'intermédiaire d'un interprête, bien qu'ils fussent tout près de lui, et uniquement par suite de son mépris pour eux. Ce fut alors que je regrettait de mêtre rendu dans le pays des négres, à cause de leur mauvaise éducation et

ادبهم واحتقارهم الابيض وقصدت دار ابن بَدَآه رهو رجل فاصل من اهل سَلا كنت كتبت له ان بكترى لى دارًا فغعل دلك ثمّ ان مُشرِن ايوالاتن وبُسمَّى مُنْشا جُو بغني المم وسكون النون وضني الشين المنهم والف وجم مضموم وواو استدى شي جآء في القافلة الى سيافته فابيت ون حُضور دلك فعرم الاسحاب عنى اشدّ العرم فتوجهت فيمن توجه ثمّ أن بالصيافة وي جريش انلى مخلوطاً بيسير عسل ولبن قد وضعوه في نصف ترعة صبروه شيه الجفنة فشرب الخاصرون وانصرفوا فقلت لهم ألهدًا دعانا الاسودُ قالوا نعم وهو السيافة الكبيرة عندهم فايقفت حينمُد ان لاخبر بُرجي منهم واردت ان أسافر مع فايقفت حينمُد ان لاخبر بُرجي منهم واردت ان أسافر مع

du peu d'égards qu'ils ont pour les hommes blancs. Je m'en allai chez Ibn Beddâ, personnage distingué de la ville de Salé, auquel j'avais écrit de nie louer une maison, ce qu'il fit.

Plus tard le mochrif, ou inspecteur d'loualâten, le nommé Menchà Djoù, invita tous ceux qui étaient arrivés dans la caravane à un repas d'hospitalité qu'il leur offrait. Je refusai d'abord de paraître à ce festin; mais mes camarades m'en prièrent, et ils insistèrent tellement, que je m'y rendis avec les autres convives. On servit le repas, qui consistait en millet concassé, mélangé avec un peu de miel et de lait aigre. Tout ceci était mis dans une moitié de courge ou calebasse, à laquelle on avait donné la forme d'un grande écuelle, ou d'une sébile; les assistants burent donc, et se retirèrent. Je leur dis : « Est-ce pour cela que le noir nous a invités? - Ils répondirent : - Oui; et ce qu'il nous a donné est considéré par les nègres comme le repas d'hospitalité le plus beau, . Je reconnus ainsi avec certitude qu'il n'y avait rien de bon à espérer de ce peuple, et je désirai un moment de m'en retourner presque tout de suite avec les pèجُناج الوالان تم ظهر لى ان انوجه لمشاهدة حصرة مكلهم وكانت أقامتي بأيوالان تحو جُسين يومنا واكرمني اهلها واضافوق منهم تاصيعا تجد بن عبد الله بن يُموم واضوه المقيم المادرس يحيى وبلدة ايوالاني شديدة الحرومها يسور تحكيلات بزدرعون لم وللانها البطيع وماوهم من احساء بها ولهم الطأن كثير بها وثباب اهلها حسان مصورة واكثر الشكان بها من مسوفة ولنسائهم الجمال الفائق وهُن اعظم شأنا

دكر مسوفة الساكنين بايوالاتن وشأن هاولآء القوم

lerins qui partent d'Iouàliten; puis je me décidai à aller voir la résidence du roi des nègres (la ville de Mâlli on Melli). Mon séjour à louàliten a été d'eviron sept semaines, pendant lesquelles les habitants m'honorèrent et me donnèrent des festins. Parmi mes hôtes, je nommerai : 1° le juge de la ville, Mohammed, fils d'Abd Allah, fils de Yénoûmer, et 2° son frère, le jurisconsulte et professeur lahia.

La chaleur est excessive à louilâten; il y a dans cette ville quelques petits palmiers, à l'ombre desquels on séme des melons et des pastêques. L'eau se tire de ces amas d'eaux de pluie qui se forment sous le sable. La viande de brebis y est abondante. Les vétements des habitants sont joils et importés d'Egypte. La plus grande partie de la population appartient à la tribu des Messoúfah. Les femmes y sont trèsbelles; elles ont plus de mérite et sont plus considérées que les hommes.

# DES MESSOUFITES QUI DEMEURENT À IQUALATEN

La condition de ce peuple est étonnante, et ses mœurs

هيب وامرهم غرب فاما رجالهم فلا غيرة لديهم ولا ينتسب احدهم إلى ابنيه بلا يضتسب لخاله ولا يرت الرجل إلا ابناء اختم دُون بنيه ودلك شيء ما رايته في الدنيا إلا عند كُفّار بلاد المُكْمَّبار من الهنود وامّا هولاء فهم مسجون تُعافظون على الصلوات وتممَّ الغقه وحفظ الغرّان وامّا نسارًهم فلا يحتنمن من الرجال ولا يحتجبن مع مُواظبتهن على الصلوات ومن اراد السروع منهن تروّج لاكنهن لا يُسافرن مع الروج ولو ارادت إحداهن ذلك لمنهما اهلها والنساء هضالك يكون لهن الاصدوناء والاصحاب من الرجال للجانب وكذلك المرجال الأجانب وكذلك المرجال الاحاب من الرجال الرجال الرجال الرجال الرجال الرجال الرجال الرجال الرجال المرجال الرجال الرجال الرجال الرجال الرجال الرجال الرجال

sont bizarres. Quant aux hommes, ils ne sont nullement jaloux de leurs épouses; aucun d'eux ne se nomme d'après son père: mais chacun rattache sa généalogie à son oncle maternel. L'héritage est recueilli par les fils de la sœur du décédé, à l'exclusion de ses propres enfants. Je n'ai vu pratiquer cette dernière chose dans aucun autre pays du monde, si ce n'est chez les Indiens infidèles de la contrée du Molaībār, ou Malabar. Cependant ces Messoufites sont musulmans; ils font avec exactitude les prières prescrites par la loi religieuse, étudient la jurisprudence, la théologie, et apprennent le Coran par cœur. Les femmes des Messoulites n'éprouvent nul sentiment de nudeur en présence des hommes et ne se voilent pas le visage; malgré cela, elles ne manquent point d'accomplir ponctuellement les prières. Quiconque veut les épouser, le peut sans difficulté; mais ces femmes messoufites ne voyagent pas avec leur mari; si même l'une d'elles y consentait, sa famille l'en empêcherait. Dans ce pays, les femmes ont des amis et des camarades pris parmi les hommes étrangers ou non parents. Les hommes, de leur côté, ont des compagnes qu'ils prennent parmi les femmes

صواحبُ من النسآم الأجْنبيّات وبدخل احدُهم دارُه مَيْجِد أمرأته ومعها صاحبها فلا يُنكر ذلك ،

حكاية دخلت يوف على القاضى بايوالاتن بعد ادنه ق الدخول فوجدت عدد امرأة صغيرة السن بديعة النسن الدخول فوجدت عدد امرأة صغيرة السن بديعة النسن خلل رأيتها ارتبت واردت الرجوع فحكت متى ولم يُدركها خل وقال في القاضى لم ترجع أنها صاحبتى فحمت من شأنها فائم من الفقها م الحباج وأخبرت إله استأدن السلطان في الح في ذلك العام مع صاحبته لا ادرى أفي هذه ام لا فلم يأون له م

étrangères à leur famille. Il arrive souvent qu'un individu entre chez lui, et qu'il trouve sa femme avec son compaguon; il ne désapprouve pas cette conduite, et ne s'en formalise pas.

### ANECDOTE

J'entrai un jour chez le juge d'Jouàlaten, après qu'il m'en eut donné-la permission, et trouvai avec lui une femme très-jeune, admirablement belle. Alors je doutai, j'hésitai et désirai retouruer sur mes pas; mais elle se mit à rire de mou embarras, bien loin de rougir de honte. Le juge me dit: - Pourquoi t'en irais-tu') Celle-ci est mon amie. - Je m'étonnai de la gonduite de ces deux personnes. Pourtant cet homme est un légiste, un pèlerin; j'ai même su qu'il avait denandé au sultan la permission de faire cette année-là le pèlerinage de la Mecque en compagnie de son amie. Estee celle-ci on une autre? Je l'ignore; mais le souverain ne l'a pas voulu, et il a répondu par la négative.

حَكَاية تحوضاً دخلت يوم" على أن مجّد يَدُدُكان المسّوق الذي قدمنا في حيبته فوجدته تأعدا على بساط وق وسط دارة سرير مُظلًّ عليه امرأة معها رجل تأعد وها يتصدّنان فقات لا ما هذه المرأة فقال في زوجتى فعلت وما الرجل الذي معها منها فقال هو صاحبها فقلت لد اترضى بهذا وانت قد سكنت بلادنا وعرفت امور الشرع فقال في مُصاحبة النسآء المرجال عندنا على خير وحسن طريقة لا تُهمة فيهها ولسي كنسآء بلادكم فجبيت من رُعونته وانصوفت عنه فم أعدد البع بعدها واستدعاني مرّات فم اجيه ولل عنوت على السفر

### ANECDOTE ANALOGUE À LA PRÉCÉDENTE.

Je me rendis une fois chez Aboû Mohammed Yandecân le Messoufite, celui-là même en compagnie duquel nous étions arrivés à Îoualâten. Il était assis sur un tapis, tandis qu'au milieu de la maison il y avait un lit de repos, surmonté d'un dais, sur lequel était sa femme, en conversation avec un homme assis à son côté. Je dis à Aboû Mohammed : « Oui est cette femme? -- C'est mon épouse, · répondit-il. --· L'individu qui est avec elle, que lui est-il? - C'est son ami. - Est-ce que tu es content d'une telle chose, toi qui as habité nos pays, et qui connais les préceptes de la loi divine? - La société des femmes avec les hommes, dans cette contrée, a lieu pour le bien et d'une facon convenable, ou en tout bien et en tout honneur : elle n'inspire aucun soupcon. Nos femmes, d'ailleurs, ne sont point comme celles de vos pays. " Je fus surpris de sa sottise; je partis de chez lui, et n'y retournai plus jamais. Depuis lors, il m'invita, à plusieurs reprises, à l'aller voir, mais je m'en abstins constamment.

Lorsque je sus décide à entreprendre le voyage de Mâlli,

الى سال وبينها وبين ابوالاتن مسبوة اربعة وعشوس بوما للخيد المشروبة وقد لاس المشروبة إذ لا حاجة الى السغرق وفقة لاس بلك الطويق وخرجت في شلاته من اتحاق وتعالى الطويس حكيرة الانجاز والمجازة المناز المنافلة بطلل المنافلة بطلل المنافلة بطلل با الابسان وبعض تلك الانجاز قد المناس من المناء الذي بعنها وبكون في بعض التحلل والعسل المناس من المناء الذي بعنها وبكون في بعض التحل والعسل بنشتاره الماس منها ولقد مورت ينجوة منها فوجدت في داخلها رخلا حاكم قد نصب بها مرتبعة في وجدت في الخسط المناس حرى بعلا الاندلس بجا مرتبعة فهيت

ville qui est à la distance de vingt-quatre jours de marche d'Iouâlâten pour celui qui voyage avec célérité, je louai un guide de la tribu de Messoufab. Il n'y a, en effet, nul besoin de voyager en nombreuse compagnie sur ce chemin; car il est très-sur. Je me mis en route avec trois de mes compaguons; et tout le long du chemin nous trouvâmes de gros arbres séculaires. Un seul suffit pour donner de l'ombre à toute une caravane, ll y en a qui n'ont ni branches, ni feuilles, et, malgré cela, leur tronc ombrage un homme à merveille. Quelques-uns de ces arbres ont souffert une carie à l'intérieur, par suite de laquelle l'eau de pluie s'est amassée dans leur creux, et a formé comme un puits, dont l'eau est bue par les passants. Dans d'autres, la cavité est occupée par des abeilles et du miel; les hommes recueillent alors ce dernier. Une fois je passai devant un de ces arbres cariés, et je vis dans son intérieur un tisserand ; il avait dressé là son métier, et il tissait : i'en fus bien surpris.

Ibn Diozay ajoute ceci : - Îl y a en Andalousie deux arbres

جون كل واحدة منها حاّلًا ينح الثباب احداها بسَدَد وادى آش والاخرى ببُشارة غوناطة رجع وق انجار هذه الغابة الله يدى المُوّاد من المُوّاد والمُوّان المُوّان والمُوّان والمُوّان اللهُ والمُوّان المُوّان المُوّان المُوّان المُوّان المُوّان والمُوّان المُوّان المُوّان والمُوّان المُوّان والمُوّان المُوّان والمُوّان المُوّان والمُوّان والمُوّان المُوّان والمُوّان المُوّان والمُوّان المُوّان والمُوّان والمُوّان والمُوّان والمُوّان والمُوّان والمُوّان المُوّان والمُوّان المُوّان والمُوّان والمُوّان والمُوّان والمُوّان والمُوّان والمُوّان المُوّان والمُوّان المُوّان والمُوّان والمُوّان

du genre des châtaigniers, dans le creux de chacun desquels se voit un tisserand qui fabrique des étofles. Un de ces arbres se trouve au bas du mont, près de Guadix, et l'autre dans ' la montagne Alpuxarras, près de Grenade. »

Parmi les arbres de cette sorte de forêt qui se trouve entre loualâten et Mâlli, il y en a dont les fruits ressemblent aux prunes, aux pommes, aux pêches et aux abricots; mais ils sont d'un autre genre. Il y a aussi des arbres qui donnent un fruit de la forme d'un concombre long; lorsqu'il est bon ou mûr, il se fend et met à découvert une substance ayant l'aspect de la farine; on la fait cuire, on la mange, et l'on en vend également dans les marchés. Les indigènes tirent de dessous ce sol des graînes qui ont l'apparence de fèves; ils les font frire, les mangent, et leur saveur est comme celle des pois chiches frits. Quelquefois ils font moudre ces graines pour en fabriquer une espèce de gâteau rond spongieux, ou beignet, qu'ils font frire avec le gharti; on appelle ainsi un fruit pareil à la prune, lequel est très-sucré, mais nuisible aux hommes blancs qui en mangent. On broie ses noyaux, et l'on en extrait de l'huile, منامع فنها انهم يطخون به ويُسرجون السرج ويغلون بـه هذا الاسغنم ويدهنون به ويخلطونه بتراب عندهم ويسطون به الدُور كما تُسط بالجير وهو عندهم كثير متيسر وكل من بلد الى بلد في قرع كبار تسع القرعة منها قدر ما تسعه القلة ببلادنا والغرع ببلاد السودان يعظم ومنه يصنعون لجفان يقطعون القرعة نضغين فيصنعون منها جغنتين وينقشونها نقشا حسنا واذا سافر احدهم يتبعه عبيده وجواريه بجلون فُرشه واوانيم التي ياكل ويشرب فيها وي من القرع والسافر بهذه البلاد لا يجل زادا ولا إداما ولا دينارا ولا درها اتما يجل

qui sert aux gens de ce pays à plusieurs usages. Tels sont, entre autres: 1° d'être employée pour la cuisine; 2° de fournir à l'éclairage dans les lampes; 3° d'être utile pour la friture du gateau ou beignet dont il a été parlé ci-dessus; 4º de servir à leurs opctions du corps; 5º d'être employée, après son mélange avec une terre qui se trouve dans cette contrée, à enduire les maisons, comme on le fait ailleurs su moven de la chaux.

Cette huile est très-abondante chez les nègres, et elle est facile à obtenir. On la transporte de ville en ville, dans de grandes courges ou calebasses, de la contenance des jarres de nos contrées. Les courges atteignent, dans le Soudan, une grosseur énorme, et c'est avec elles que les habitants font leurs grandes écuelles (et, en général, leur vaisselle). Ils coupent chaque courge en deux moitiés et en tirent deux écuelles, qu'ils ornent de jolies sculptures. Quand un nègre voyage, il se fait suivre par ses esclaves des deux sexes, qui portent, outre ses lits, les ustensiles pour manger et pour boire, lesquels sont fabriqués avec des courges.

Le voyageur, dans ces contrées, n'a pas besoin de se charger de provisions de bouche, de mets, de ducats, ni وطع المغ وحلى الرجاح الذي يسمّيه العاس النَعْلَم وبعد السلام المنطقة وبعد السلام المطرقة واكثر ما يضبهم منها القرنفل والمسطفك وناشرَعَنت وهو أجوزهم فاذا وصل قرية جاء نساء السودان بانفي واللاين واللون (أأ وهو كحب بانفي واللاين واللون (أأ وهو كحب القرد أن المناسبة وهو يقتل اللوبيماء فيستنزى الموبيماء فيستنزى الموبيماء فيستنزى أوالمفوق أن خير منه وبعد مسيرة عشرة أيام من ابوالاتن وصلنا الى فهمة وأخرى وضعطها بغتج الزاى والمغنى المجمم وكسر الرآء وي قرية تحميرة يسكنها تجار السودان ويسمّين وتجارته بغتج الواد وسكون الغين معهم جماعة من الهيطان يذهبون مذهب

de drachmes; il doit porter avec lui des morceaux de sel gemme, des ornements ou colifichets de verre, que l'on appelle nazhm, ou rangée, et quelques substances aromatiques. Parmi ces dernières, les indigènes préfèrent le girofle, la résine-mastic et le tâçaryhant; celui-ci est leur principal parfam. Lorsque le voyageur arrive dans un village, les négresses sortent avec du millet, du lait sigre, des poules, de la farine de lotus, ou rhamnus nabez, du riz, d. pfani, qui ressemble aux graines de moutarde, et avec lequel on prépare le coscogod, ainsi qu'une sorte de bouillie épaisse, enfin de la farine de hairciost. Le voyageur peut leur achtere ce qu'il désire d'entre toutes ces choses. Il faut pourtant ressurquer que le rix est nuisible aux blancs qui en font uage; le fodai est meilleur.

Après avoir voyagé dix jours depuis louàlaten, nous arrivames au village de Zághari, qui est grand, et habité par des commerçants noirs nommés Oaundjarétah. Il y a aussi un certain nombre d'hommes blancs qui appartiennent à la secte des الإباضية من الخوارج ويستون تعقيقه بفتج الصاد المهدل والعين الماتهين الماتهين الماتهين الماتهين المواد والمؤتم الذي الثان وواو والمؤتمن الماتهين من المبين يستون عندهم أورى بضم الناء المشتاة وواو ورآء مكسورة ومن هذه الغيرة أنجلب انهى ال الهوالاتين تم سرنا من ينتج المان وسكون الرآء وفتح السين المهدل وضم الحاء المحتم تم النان وسكون الرآء وفتح السين المهدل وضم الحاء المحتم تم الناز والغين المحتم وكابرة وزاغة سلطانان يوجود المناز وطاعة المحتم ا

schismatiques et hérétiques dits libédhites; ils sont appelés Saghanaghoû. Les orthudoxes malikites, parmi les blancs, y sont nommés Todri. Cest de ce village que l'on importe à louàlâten l'anli ou millet. Nons partimes de Zâghari et arrivaines au grand fleuve, qui est le Nil ou Nigar, dans le voisange duquel se trouve la ville de Cârsakhoû. Ce fleuve descend d'ici à Câbarah, puis à Zâghah : ces deux dernières localités ont deux sustlans, qui l'onta acte de soumission an roi de Mâlli. Les habitants de Zâghah ont adopté l'islamisme depuis très-longtemps; ils out une grande piété et beaucoup de zèle pour l'étude de la science. De Zâghah le Nil descend à Toahoctoù et à Caoucaou, villes que nous mentionnerons plus tard; ensuite à Moûli, lieu qui fait partie du pays des Linuiyoùn, et qui est le dennier district de Mâlli. Le deuve descend de Moûli à Yoûfi, un des pays les plus considé-

السودان وسلطانها من اعظم سلاطينهم ولا يدخلها الابيض من الناس لاتهم يقتلونه تبدل الوصول اليها ثم يتحدر منها الى بلاد النُوبة وهم على دين النصوانية ثم الى دُنْقُلَة وهي اكبر بلادهم وضبطها بضم الدال والقان وسكون النون بينهها وفتح اللام وسلطانها يُدهى بابن كُثر الدين اسلم على آيام الملك الناصر ثم يتحدر الى جَنَاول وهي آخِر عالة السودان وأول عالم أشرًان من صعيد مصر ورايت القسام بهذا للوضع من النيل بالغرب من الساحل كانه تأريُّ صغيرٌ ولقد ترات يوما الى النيل لقضاء حاجة فاذا باحد السودان قد جاء ووقف فها بين وبين النهر فتجبت من سُوء ادبه وقلة حياتُه ودَكرت بين النهسا على الناس فقال أما فعل ذلك خوقًا عليك من القساح دلك لبعض الغاس فقال أما فعل ذلك خوقًا عليك من القساح

rables du Soùdàn, et dont le souverain est un des plus grands rois 'de la contrée. Aucun homme blanc n'entre à Youfi; car les nègres le tueraient avant qu'il y arrivât. Le Nil pénètre dans le pays des Nubiens, lesquels professent la religion chrétienne; ensuite il arrive à Donkolah, leur villeprincipale. Le sultau de cette cité, appelé Ibn Kenz eddin, s'est fait musulman du temps du roi Nàcir. Le fleuve descend encore à Djénàdil (les cataractes du Nil); c'est fà la fini de la contrée des nègres et le commencement du district d'Oçouân (Assouan ou Syène), dans la haute Éxpte.

Je vis à Cársakhoù, dans cet endroît du Nil ou Niger, et près du rivage, un crocodile ressemblant à une petite barque. Un jour, étant descendu vers le Nil pour satisfaire un besoin, voici qu'un nègre arrive et se tient debout entre unoi et le flowe. Je fus surpris de sa mauvaise éducation, du peu de pudeur qu'il montrait, et je racontai cela à quelqu'un qui me dit : « Il n'a fait cette chose que par crainte que le crocodile ne tattaquât; il s'est ajasis placé

لهال بينك وبينه ثم سرنا من كارتخو فوصلنا الى نهر صَفَّمَوة له الميال من مالى وعادتهم ان يُمنع الناس من دخولها إلّا بالاذن وكنت كتبت تبل ذلك لجاعة الهيشان وكبيرهم تحد بن النقيم المُروق وشمس الدين بن النقويش أن المصرى ليكتروا لى دارًا فالا وصلت الى النهر للذكور جُرت في المُحدية ولم يمنعني احد فوصلت الى مدينة مالى حضوة ملك السودان تعرّلت عند مقبرتها ووصلت الى تحدّة البيشان وقصدت تحد بن الغيم فوجدته قد اكترى لى دارًا أراً داره فتوجهت اليها وجاء صهرة الفقيم المُقري عبد الواحد بشهعة وطعام ثم

entre toi et l'animal amphibie. Nous quittàmes Cârsakhoù et voyageàmes vers la rivière Sansarah, qui est à eaviron dix milles de Màlli. Il est d'uage que l'on défende l'entrée de cette ville à quiconque n'en a pas obtenu d'avance la permission. J'avais déjà écrit à la comunuauté des hommes blancs à Màlli, dont les cluefs sont Mohammed, fils d'Alfa-kih Aldjozothy, et Chams eddin, fils d'Annakoulch Almisry, afin qu'ils y louassent une habitation pour moi. Quand je fus arrivé à ladite rivière, je la traversai dans le bac, et personne ne s'o poposa.

Arrivé à Malli, capitale du roi des nègres, je descendis près du cimetière de cette ville, et de là je me rendis dans le quarrier occupé par les hommes blancs. J'allai trouver Mohammed, fils d'Alfakth, ou le légiste; j'appris qu'il avait loué pour moi une maison en face de la sienne, et j'y entrai sans retard. Son gendre ou allié, le jurisconsulte, le lecteur du Coran, le nommé Abdalouàhid, vint me rendre visite, et m'apports une bougé et des aliments. Le lendemain, le cut m'apports une bougé et des aliments. Le lendemain, le جآه ابن الفقيد الى من الغد وشمس الدين (بن) الفقويش وكل الرُودى المُراكشي وهو من الطلبة ولقيت القاهى عالى عبد الرجان جآءن وهو من السودان حاجٍ فاصلً له مكاور اخلاق بعت الى تبرة في صياضته ولقيت الترجان درغا بهم الدال وواو وغين مجم وهو من افاصل السودان وكباركم وبعت الى بتور وبعت الى الفقيد عبد الواحد غرارتين (أأ من الفول وقرعه من الغرق وبعت الى ابن الفقيد الارز والفوق وبعت الى شمس الدين بضيافة وتأموا تحقى أتم قيام شكر الله كسي انعالهم وكان ابن الفليد متروّجًا ببغت عم السلطان مكانت تتشفقدنا بالطعام وغيرة واكمنا بعد عشوة آبام من وصولفا

fils d'Alfakîh (Mohammed) vint me trouver, ainsi que Chams eddin, fils d'Annakouich, et 'Aly Azzoudy, de Maroc. Ce dernier est un étudiant ou un homme de lettres. Je vis le juge de Mâlli, 'Abdarrahmân, qui vint chez moi; c'est un nègre, un pèlerin, un homme de mérite et orné de nobles qualités; il m'envoya une vache pour son repas d'hospitalité, Je vis aussi le drogman Dougha, un des hommes distingués parmi les nègres, et un de leurs principaux personnages; il me fit tenir un bœuf. Le jurisconsulte 'Abd Alouahid me fit présent de deux grands sacs, de founi et d'une gourde remplie de gharti; le fils d'Alfakîh me donna du riz et du foûni; Chams eddin m'envoya aussi un festin d'hospitalité. En somme, ils me fournirent tout ce qui m'était nécessaire, et de la façon la plus parfaite. Que Dieu les récompense pour leurs belles actions! Le fils d'Alfakih était marié avec la fille de l'oncle paternel du sultau, et elle prenait soin de nous, en nous fournissaut des vivres et autres choses,

Dix jours après notre arrivée à Mâlli, nous mangeames

عصيدة تصنع من عني مسد العلقاس يسمى القاق مقان والك وقات والك وقات والك المستعدا جمعة مرضى وقات والك المستعدا جمعة مرضى وكنا ستبة فحات احدما ودهمت أنا ألصلاد الصبع فعنتن على فيها وطلعت من بعض المصرفين دواء مسهلاً فاق بشيء يُسمى بين الماء الموحدة وتسكين البناء آخر الحرون وفتح الدال المهمل ورآه وهو غروق ببات وخلطه بالأنسون والسكر ولقد بلناء فشريته وتقات ما المندم عرضوات عقيرة وعافاق الله من الهلائي الماكار ولاكتبرة وعافاق الله عن الهلائية على الماكر

دَكر سلطان ماتى وهو السلطان مَنْسَى سُلهان ومنسى بغنج للم وسكون النون ومنح السين للهمل ومعناه السلطان وسلهان امنه وهو ملكُ حيلًا لا يُرق منه كيبرُ عطاء واتَّفق

un potage, on bouillié épaisse, préparé avec une herbe ressemblant à la colocasie, et appelée kúf; un tel potage est préféré par ce peuple à tous les autres mets. Or, le jour suivant, nous étions tous malades, au nombre de six, et l'un de nous mourut. Pour ma part, je me rendis à la prère du matin, et je perdis connaissance pendant qu'on la faissit. Je demandai à un Égyptien un remedé évacuant, et îl m'apporta une substance nommée beider. Ce sont des racines vé gétales (pulvérisées) qu'il mélangea avec de l'anis et du sucre, après quoi il versa le tout dans l'eau et l'agita. Je bus ce médicament, et je vomis ce que j'avais mangé, conjointement avec beaucoup de bile jaune. Dieu me préserva de la mort, mais je fos malade l'espace de deva mois.

### DU SULTAN DE MALLI.

Le souverain de Mâlli, c'est Mensa Soleiman; mensa signifie sultan, et Soleimân est son nom propre. C'est un prince avare, et il n'y a point à spérer de lui un présent considéانّ اقت هذه المُدّة ولم اره بسبب مرضى ثمّ الله صنع طعامًا برسم عرزاء مولانا ان لحسن رضى الله عنم واستدى الامرزاء والفقها والفقائي والعطيب وحضرت معهم نانوا بالرُبِّعات وحُثم (أأ القرآن ودعوا لمولانا إن للسن رجم الله ودعوا لمنسى سلمان ولمّ فرغ من ذلك تقدمت فسمّت على منسى سلمان واعلم القاضى والقطيب وابن الفقيم تحالى ناجابهم بلسانهم فقالوا لى يقول لك السلطان اشكر الله فقلت للصد وله والشكر على كل حال ،

ذكر ضيافتهم التافهة وتعظيمهم لها ولما انصرفت بُعث الَّ الضيافة فوُجَّهتُ الى دار القاضي وبعث القاضي بها مع rable. Il arriva que je restai tout ce temps à Mâlli sans le voir, à cause de ma maladie. Plus tard il prépara un banquet de condoléance, à l'occasion de la mort de notre maître Aboû'l Haçan (que Dieu soit satisfait de lui!). Il y invita les commandants, les jurisconsultes, le juge et le prédicateur; i'v allai en leur compagnie. On apporta les coffrets renfermant les cahiers du Coran, et on lut ce livre en entier. On ût des vœux pour notre maître Aboû'l Haçan (que Dieu ait pitié de lui!); on fit aussi des vœnx pour Mensa Soleimân. Après cela je m'avançai et saluai ce dernier; le juge, le prédicateur et le fils d'Alfakih lui apprirent qui j'étais. Il leur répondit dans leur langage, et ils me dirent : « Le sultan l'invite à remercier Dieu. . Alors je dis : Lowns Dieu et rendons lui grâces dans toutes les circonstances! .

DU VIL CADEAU D'HOSPITALITÉ DE CES GENS, ET DU GRAND CAS QU'ILS EN FAISAIENT.

Lorsque je me sus retiré, après la cérémonie que je viens de raconter, on m'envoya le don de l'hospitalité. D'abord on le sit porter à la maison durjuge, qui l'expédia, par رجاله الى دار ابن الفقيه غُنرج ابن الفقيه من دارة مُسوعاً حالى القدمين فدخل على وقال قُم قد جاّدك قُاش السلطان وهديّيه فقّت وظففت انها للطع والاموال فادا في ثلاثة اقراص من للفيز وقطعة لحم بقريّ مقلّز بالغرق وقرعة فيها لبن رَّأَبُ فعند ما رايتها حصحت وطال تنهّبين من ضعف عُقولهم وتعظهمهمر المشيء للقير،

ذكر كلام السلطان بعد ذلك واحسانه التى واقت بعد بعث هذه الغيافة شهرين أمر يصل ال فيها غنء من تبــل السلطان ودخل شهر رمضان وكـنت خـلال ذلك اتــردد الى

l'entremise de ses employés, chez le fils d'Alfakih. Celui-ci sortit alors à la hâte et nu-pieds de sa demeure, il entra chez moi et dit : Lêve-toi, voici que je l'apporte les biens ou les étoffes (komách) du sultan, ainsi que son cadeau. Je me levai, pensant que c'étaient des vétements d'honneur et des sommes d'argent; mais je ne vis autre chose que trois pains ronds, un morceau de viande de bœuf frit dans le gharti, et une gourde contenant du lait caillé. Or je me mis à rire, et je ne pus m'empécher de m'étonner beaucoup de la pauvreté d'esprit, de la faiblesse d'intelligence de ces in-dividus, et de l'honneur qu'ils faisaient à un présent aussi méprisable.

## DES PAROLES QUE J'ADRESSAI PLUS TARD AU SULTAN ET DU BIEN QU'IL ME FIT,

Après avoir reçu le don suamentionné, je restai deux mois sans que le sultan m'envoyàt la moindre chose. Nous entràmes ainsi dans le mois de ramadhàn; dans l'intervalle, j'étais allé souvent dans le lieu du conseil ou des audiences, j'avais saulué les ouverain, je m'étais assis en للشور وأسطّ عليه واقسعد مع القاضي وللعليب فتكلّت مع كوغا الترجهان فقال تكلّم عنده وانا أغير عنك يما يجب نجلس في اوائل رمضان وقست بيين يديه وقلت له الى سافرت ببلاد الدنيا ولقيت ملركها ولى ببلادك منذ اربعة اشهر ولم كصفني ولا اعطبتني شيئًا في اذا قبل عنك عند السلاطين عنال الى لم ارك ولا عبلت بك فقام القاصي وابي الفقيه فردًا عليه وقالا أم ارك ولا عبلت وبعثت الهه الطعام فامر لي عند ذلك بدار انزل بها ونفقة تجري على تم فرن على القاصي والعطب، والفقية، مالاً ليلة سبع وعشرين من رمضان يُستونه الركاة واعطان معهم علائة وبلادين مثقالًا ونلقا واحسن الى عند سفري يمأية مثقال دهنًا ،

compagnie du juge et du prédicateur. Ayant causé avec le drogman Dougha, il me dit : « Adresse la parole au sultan , et moi j'expliquerai ce qu'il faudra. Le souverain tint séance dans les premiers jours du mois de ramadhân, je me levai en sa présence et lui dis : « Certes j'ai voyagé dans les différentes contrées du monde; j'en ai connu les rois; or je suis dans ton pays depuis quatre mois, et tu ne m'as point traité comme un hôte; tu ne m'as rien donné. Que pourrai-je dire de toi aux autres sultans? « Il fit : « Je ne t'ai jamais vu ni connu! . Le juge et le fils d'Alfakîh se levèrent; ils lui répondirent en disant : « Il t'a déjà salué, et tu lui as envoyé des aliments. · Alors il ordonna de me loger dans une maison, et de me fournir la dépense journalière. La vingt-septième nuit du mois de ramadhan, il distribua au juge, au prédicateur et aux jurisconsultes une somme d'argent appelée zécáh, ou aumône; il me donna à cette occasion trente-trois ducats et un tiers. Au moment de mon départ, il me fit cadeau de cent ducats d'or.

ذكر جلوسه بغُبقه ولد قبّة مُرتفعة بأبّها بداخل داره يقعد فيها اكثر الاوتات ولها من جهة الشور وليقانُ ثلاثة من للخشب مُغشاة بمعنائِ الفضة وتحتها ثلاثة مغشاة بمعنائِ الذهب او في فضة مُذهبة وعليها سُتور مِلف فاذا كان يـوم جلوسه بالقبّة رُفعت الستور فعُم أنّه بجلس فاذا جلس أُخرج من شباك احدى الطاقات شرابة حرير قد رُبط فيها منديل مصريّ مرقوم فاذا رأى الناس للنديل صربت الاطبال والابواق ثم بخرج من باب القصر نحو ثلاثماية من العبيد في ايدى بعضهم القسيّ وفي ايدى بعضهم الرماح الصغار والكرّق فيقف احتاب الرماح منهم مبهضة وميسوة وبجلس اصحاب القسية القسية المقاسة المحاسد الحاس القسية المحاسة المحاس الحاس القسية المحاسة المحاس الحاس القسية المحاسة الم

### DES SÉANCES QUE LE SULTAN TIENT DANS SA COUPOLE,

Le sultan a une coupole élevée dont la porte se trouve à l'intérieur de son palais, et où il s'assied fréquemment. Elle est pourvue, du côté du lieu des audiences, de trois fenêtres voûtées en bois, recouvertes de plaques d'argent, et audessous de celles-ci, de trois autres, garnies de lames d'or, ou bien de vermeil. Ces fenêtres ont des rideaux en laire, qu'on lève le jour de la séance du sultan dans la coupole : on connaît ainsi què le souverain doit venir en cet endroit. Quand il y est assis, on fait sortir du grillage de l'une des croisées un cordon de soie auquel est attaché un mouchoir à raies, fabriqué en Égypte; ce que le public voyant, on bat des tambours et l'on joue des cors.

De la porte du château sortent environ trois cents esclaves, ayant à la main, les uns des arcs, les autres de petites lances et des houciers. Ceux-ci se tiennent debout, à droite et à gauche du lieu des audiences; ceux-là s'asseyent de la même كذلك قم يُوق بغرسين مسرجين مغيمين ومعها كبشان يدكرون البها يضفعان من العين وعند جلوسه بخرج فلافتاً من عبيدة مُسرعين فيدهون تأثيم قنيان موسى وتأق القرارية بغتم الغاء وهم العرق ميان القرارية عنه المسلمان إلا يم العرق ويأق القطيب والفقهاء فيقعدون امامر باب المشور وعليه الثياب الماخرة من الرزدخان على المتقد وهو باب المشور وعليه الثياب الماخرة من الرزدخانة وغيرها وعلى متقلد سيفا بحده من الذهب وق رجليه الحق والمهاميز ولا سعيان عده ومن الذهب وق رحيليه الحق والمهاميز ولا سعيان المحدود من فضة وأسلمتها معتبران احدها من دهب والآخر من فضة وأسلمتها المعامير ولا معتبران احدها من دهب والآخر من فضة وأسلمتها مسافته وغيرهم مستفيران احدها من دهب والآخر المعامن ومسوفة وغيرهم سمتعبران احدها من دهب والآخر من فضة وأسلمتها مسافته وغيرهم سمائن (مسافقة وغيرهم المسافة و فيدره والمائن (المسافقة وغيرهم المائن (المائن المائن) ومسوفة وغيرهم المائن (المائن) ومنانا ودران والمائن وا

maniere. On amene œux chevaux seiles, brides, et accompagnés de deux béliers. Ces gens prétendent que les derniers
sont utiles contre le mauvais œil. Dès que le sultan a pris
place, trois de ses esclaves sortent à la hâte et appellent son
lieutenant, Kandjà Moûça. Les ferárir, ou les commandants,
arrivent; il en est ainsi du prédicateur, des jurisconsultes,
qui tous s'asseyent devant les porteurs d'armes ou écuyers,
à d'roite et à gauche de la salle d'audience. L'interprète
Doûghà se tient debout à la porte; il a sur lui des vétements
superbes en zerdhháneh, ou étoffe de soie fine, etc. son turban est orué de franges que ces gens savent arranger admirablement. Il a à son cou un sabre dont le fourreau est en
or; à ses pieds sont des bottes et des éperons; personne,
excepté lui, ne porte de bottes ce jour-là. Il tient à la main
deux lances courtes, dont l'une est en argent, l'autre én
or, et leurs pointes sont es noires.

Les militaires, les gouverneurs, les pages ou eunuques, les Messoufites, etc. sont assis à l'extérieur du lieu des audiences, خارج للشور في شارع هنالك متسع فيده أشجار وكل دواريّ بين يدى يدى المجار وكلّ دواريّ بين يدى يدى المجارة وبوقاتهم من النبا الله المنظمة من القصب والتقرع النبا الله القصب والتقرع وشعرب بالسطاعة ولها صوت تجيب وكلّ فزارى له كنامة قد علقها بدى كتفيده وقوسه بيده وهو راكب فرسًا واتحابه بين مُشاقٍ وَرَكّبانٍ وبكون بداخل للشور تحت الطبقان رجل واتف بين مُشاقٍ وَرَكّبانٍ وبكون بداخل للشور تحت الطبقان رجل واتف في اراد أن يكمُ السلطان كمّ دُوفًا ويكمّ دوغًا لذلك الموتو ويكمّ الراقف السلطان عمّ دُوفًا ويكمّ دوغًا لذلك

ذكر جلوسه بالمشور وبجلس ايضا في بعض الآيام بالمشور وهنالك مصطبة تحت عجرة لها ثلاث درجات يُسمونها البنبي بغتم البآء المعقودة الاولى وكسر الثانية وسكون النون بينيها dans une rue longue, vaste et pourvue d'arbres. Chaque commandant a devant lui ses hommes, avec leurs lances, leurs arcs, leurs tambours, leurs cors (ceux-ci sont faits d'ivoire, ou de défenses d'éléphants), enfin afec leurs instruments de musique, fabriqués au moyen de roseaux et de courges, que l'on frappe avec des baguettes et qui rendent un son agréable. Chacun des commandants a son carquois suspendu entre les épaules, il tient son arc à la main et monte un cheval; ses soldats sont les uns à pied, les autres à cheval, Dans l'intérieur de la salle d'audience. et sous les croisées, se voit un homme debout; quiconque désire parler au sultan s'adresse d'abord à Dougha; celui-ci parle audit personnage qui se tient debout, et ce dernier, au souverain.

# DES SEANCES QU'IL TIENT DANS LE LIEU DES AUDIENCES.

Quelquefois le sultan tient ses séances dans le lieu des audiences; il y a dans cet endroit une estrade, située sous un arbre, pourvue de trois gradins et que l'on appelle penpi. وتُغرِض بالحرير وتُجعل الكادّ عليها ويُرفع الشطر وهو شبه قبّة من الخريد وعليه طآئر من دهب على قدر الباري ويخسر السلطان من باب في ركن القصو وقوسه بيده و وكنانته بين كتفيه وعلى راسة شاشية دهب مشدودة بعضابة دهب لها اطرأتُ مثل السكاكين وتأتَّ طولها ازبد من شبو واكثرُ لباسه جُبّة جراء موبرةً من الثياب الروميّة التي تُسمّى المُطَنَّفُس ويخرج بين يديه المُعنون بايديهم خَنابِر الدهب والفصّة ويخرج بين يديه المُعنون بايديهم خَنابِر الدهب والفصّة وخدة محو تلاغاية من العبيد احتاب السلاح ويمشى مشيئا رُويدًا ويُكثر التألِّق وربّا وقف فاذا وصل الى المُنْبِي وقف يغطر في الناس فمّ يصعد برفق كما يصعد التعليب المنبر وعند في الناس فمّ يصعد برفق كما يصعد التعليب المنبر وعند

On la recouvre de soie, on la garnit de coussins, au-dessus on élève le parasol, qui ressemble à un dôme de soie, et au sommet duquel se voit un oiseau d'or, grand comme un épemier. Le sultan sort par une porte pratiquée dans un angle du château; il tient son arc à la main, et a son carquois sur le dos. Sur sa tête est une calotte d'or, fixée par une bandelette, également en or, dont les extrémités sont effiées à la manière des couteaux, et longues de plus d'un empan. Il est le plus souvent revêtu d'une tunique rouge et velue, faite avec ces tissus de fabrique européenne nommés mothanfas, ou étoffe velue.

Devant le sultan sortent les chanteurs, tenant à la main des kanâbir (instruments dont le nom au singulier est sans doute konbară, qui signifie aloaette) d'or et d'argent; derrière lui sont environ trois cents esclaves armés. Le souverain marche doucement; il avauce avec une grande lenteur, et s'arrête nême de temps en temps; arrivé au penpi, il cesse de marcher et regarde les assistants. Ensuite il moute lentement sur l'estrade, comme le prédicateur monte dans sa chaire;

جُلوسه تُصرب الطمول والامواق والانتفار وبخرج ثلاثة من العبيد مُسرعين فيدعون الفتآئب والغرارية فيدخلون ويجلسون ويُونّى بالغرسين والكيشين معها ويقف دُوعًا على الباب وسآئر الناس في الشارع تحت الانجار ،

ذكر تدفّل السودان لمكلهم وتقريمهم له وغير دلك من احوالهم واشدهم احوالهم واشدهم واشدهم تدفّلاً لمكلهم واشدهم تدفّلاً له وجعلون باسمه فيقولون مُنْسَى سُلهان كن أنا فادا دعا باحدهم عند جلوسه بالقية التي ذكرناها نزع المدعو تيابه وليس ثيابا كلفة ونزع هامت، وجعل شاشية وحتة ودخل

dès qu'il est assis, on bat les tambours, on donne du cor et on sonne des trompettes. Trois esclaves sortent alors en courant, ils appellent le lieutedant du souverain ainsi que les commandants; qui entrent et s'asseyent. On fait avancer les deux chevaux et les deux béliers; Dofighà se tient debout à la porte, et tout le public se place dans la rue, sous les arbres.

DE LA MANIÈRE DONT LES NÈGRES S'HUMILIENT DEVANT LEUR ROI, DONT ILS SE COUVRENT DE POUSSIÈRE PAR RESPECT POUR LUI, ET DE QUELQUES AUTRES PARTICULARITÉS DE CETTE NATION.

Les nègres sont, de tons les peuples, celui qui montre le plus de soumission pour son roi, et qui s'humilie le plus devant lui. Ils ont l'habitude de jurer par son nom, en disant: Mrnas Soleimán hí. Lorsque ce souverain, étant assis dans la cospole ci-dessus mentionnée, appelle quelque uègre, celui-ci commence par quitter ses vétements; puis il met sur lui des habits, usés; il does nutraban et couvre sa téte d'une calotte șale. Il entre alors, portant ses habits et رافعاً ثيابه وسراويله الى نصف سافه وتغذم بذلَّة ومَسَّلَف و وصرب الارس بمرفقيَّة صرباً شديداً ووقف كالراضع بسمع كلامه وادا كل احدُهم السلطان فردِّ عليه جوابه كشف ثيابه عن ظهرة ورى بالتراب على راسه وظهره كما يقعل المغتسل بالمآم وكفت اعجب مفهم كيف لا تعين اعينهُهم وادا تكلَّ السلطان في تجلسه بكلام وضع للخاصون فاتمُهم عن روسهم المسلطان في تجلسه بكلام وضع للخاصون فاتمُهم عن روسهم دامته ويقول فعلتُ كذا يوم كذا وتتخت كذا يوم كذا فيصدقه عن علم ذلك وتصديقهم ان يضرع احدهم في وتر قوسة ثم يُرسلها كما يفعل ادا ري وادا قال له السلطان صدفت

ses caleçons levés jusqu'à mi-jambes; il s'avance avec humilité et soumission; il frappe fortement la terre avec ses deux coudes. Ensuite il se tient dans la position de l'homme qui se prosterne en faisant sa prière; il écoute ainsi ce que dit le sultan. Quand un négre, après avoir parfé au souverain, en reçoit une réponse, il se dépouille des vétements qu'il portait sur lui; il jette de la poussière sur sa tôte et sur son dos, absolument comme le pratique avec de l'eau celui qui fait ses ablutions. Je m'étonnais, en voyant une telle chose, que la poussière n'avegulát point ces gens.

Lorsque dans son audience le souverain tient un discours, tous les assistants ôtent leurs totrhans et écoutent en silence. Il arrive quelquefois que l'un d'eux se lève, qu'il se place devant le sultan, rappelle les actions qu'il a accomplies à son service et dise: Tel jour j'ai fait une telle chose, tel jour j'ai tué un tel homme; » les personnes qui en sont informées confirment la véracité des faits. Or cela se pratique de la façon suivante : celui qui veut porter ce témoignage tire à lui et tend la corde de son arc, puis la lâche subitennent, comme il ferait s'il voulait lancer une fèche. او شكره نرع نيابه وترب وذلك عندهم من الادب فال ابني جزي واخبرق صاحب القلامة الفقيه ابو القاسم بن رضوان اعرّه الله أنه لمّا قدم لكاجً موسى الوجراق رسولاً عن منسى سليمان الى مولانا إن للسن رضى الله عنمة كان اذا دخيل المجلس اللويم جال بعض ناسه معة تُقَة تواب فيُترّب مَهْمَى قال لم مولانا كلاما حسنا كا يفعل ببلاده ،

ذكر فعله في صلاة العيد وأيامه وحضرت عمال عيدى الاحمى والفطر تخرج الناس الى المصلى وهو عقربة من قصر

Si le sultan répond au personnage qui a parlé, « Tu as dit vrai, » ou bien, « Je te remercie, » celui-ci se dépouille de ses vêtements et se couvre de poussière; c'est là de l'éducation chez les nègres, c'est là de l'étiquette.

Ihn Djozay ajoute: J'ai su du secrétaire d'état, de l'écrivain de la marque, ou formule impériale, le jurisconsulte Aboû'l Kačim, fils de Rodhouán (que Dieu le rende puissant!), que le pèlerin Moûca Alouandjarâty s'étant présenté à la cour de notre maitre Aboû'l Haçan (que Dieu soit content de lui'l), en qualité d'ambassadeur de Mensa Soleimàn, quand il se rendait à l'illustre endroit des audiences, il se faisait accompagner par quelqui un de sa suite, qui portait un panier rempli de poussère. Toptes les fois que notre maître lui tenait quelques propos gracieux, il se couvrait de poussère, suivant ce qu'il avait l'habitude de faire dans son pays.

# COMMENT LE SOUVERAIN PAIT LA PRIÈRE LES JOURS DE PÂTE ET CÉLÈBBE LES SOLENNITÉS RELIGIEUSES.

Je me trouvai à Målli pendant la fête des sacrifices et celle de la rupture du jeûne. Les habitants se rendirent à la vaste place de la prière, ou oratoire, située dans le voisiالسلطان وعليهم الثنياب البعض للسان وركب السلطان وبل راسه الطيلسان والسودان لا يلبسون الطيلسان وآل ق العيد ما عَدَى الفاضي والخطيب والفقهاء باتهم يلبسوند، كالم ما عَدَى الفاضي والخطيب والفقهاء باتهم يلبسوند، كالآثر والمائم والمنافزة العلامات للنم من الحرير ونصب عند للصلى خيات فحد خيل السلطان البهاأن واصلح من هاند ثم خرج الى المسلى مقضيت المعلاة والخطية ثم نزل الخطيب وتعد بسين يدى مقضيت المعلاة والخطية ثم نزل الخطيب وتعد بسين يدى السلطان وتكلّم بكلام كثير وهنالك رجلًا ببدد، ولح يُمين للناس وتحد بسين يدى الناس المائم كلام الخطيب ودلك وعظ وتدكير وتنام على السلطان وتحديد على المعلم السلطان وتحديد على السلطان السلطان وتحديد على السلطان السلطان السلطان السلطان المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم السلطان المعلم المع

nage du château du sultan; ils étaient recouverts de beaux habits blancs. Le sultan sortit à cheval, portant sur sa tête le thailécan, ou sorte de chaperon. Les nègres ne font usage de cette coiffure qu'à l'occasion des fêtes religieuses, excepté pourfant le juge, le prédicateur, et les légistes qui la portent constamment. Ces personnages précédaient le souverain le jour de la fête, et ils disaient, ou fredonnaient: « Il n'y a point d'autre Dieu qu'Allah! Dieu est tout-puissant! . Devant le monarque se voyaient des drapeaux de soie rouge. On avait dressé une tente près de l'oratoire, où le sultau entra et se prépara pour la cérémonie; puis il se rendit à l'oratoire; on fit la prière et l'on prononça le sermon. Le prédicateur descendit de sa chaire, il s'assit devant le souverain et parla longuement. Il y avait là un homme qui tenait une lance à la main et qui expliquait à l'assistance, dans son langage, le discours du prédicateur. C'étaient des admonitions, des avertissements, des éloges pour le souverain, une invitation à lui obéir avec persévérance, et à observer le respect qui lui était dù.

أيام العيكنين بعد العصر على البغين ونان الشخددارية بالسلاح العيب من تراكش الذهب والغضة والسيون الكلاة بالذهب والغضة وكابيس الكلاة بالذهب والغضة وكبابيس الهرّة يُشرِّدون الذباب وق الدبهم حلية من الفضة تُشبه ركاب السرج وجلس الغزارية والقاضى وللطبب على العادة ويان دُوعًا الترجان بنسائم الاربع وجواريه وضيّ نحو مأية عليهن الملابس للسان وعلى رؤوسهن عصائب الذهب والفضة فيها تضافيج ذهب ونصب ونصب عصائب الذهب والفضة فيها تضافيج ذهب ونصب وتصب عصائب الذهب والفضة فيها تضافيج ذهب ونصب قصب عصائب الدي على من قصب صلية وينسب الدي على من قصب والمنتجان عليه ويضرب الآلة التي على من قصب عصائب الدي على من قصب عصائب الدي على من قصب والمنتجان عليه ويضمرب الآلة التي على من قصب عليه ويضرب الآلة التي على من قصب المنتجان المنتجان عليه ويضرب الآلة التي على من قصب عليه ويضرب الآلة التي على من قصب المنتجان المنتج

Les jours des deux fêtes (la rupture du jeune et la solennité des sacrifices), le sultan s'assied sur le penpi aussitôt qu'est accomplie la prière de l'après-midi. Les écuyers arrivent avec des armes magnifiques : ce sont des carquois d'or et d'argent, des sabres embellis par des ornements d'or, et dont les fourreaux sont faits de ce métal précieux, des lances d'or et d'argent, et des massues ou masses d'armes de cristal. A côté du sultan se tiennent debout quatre émîrs, qui chassent les mouches; ils ont à la main un ornement. ou bijou d'argent, qui ressemble à l'étrier de la selle. Les commandants, les juges et le prédicateur s'asseyent, selon l'usage. Doûghâ, l'interprète, vient, en compagnie de ses épouses légitimes, au nombre de quatre, et de ses concubines, ou femmes esclaves, qui sont environ une centaine. Elles portent de jolies robes, elles sont coiffées de baudeaux d'or et d'argent, garnis de pommes de ces deux mé-

On prépare pour Doughà un fauteuil élevé, sur lequel il s'assied; il touche un instrument de musique fait avec des roseaux et pourvu de grelots à sa partie inférieure. Il chante وتحتها قريعات ويغني بصعر يحدم السلطان فيه ويذكر غُرُواته واقعالد وبغني النسآء وللواري معه ويلعين بالقسى ويكون معهن تحو تلاثون من غلبانه عليهم حباب الملك الأسر وق روسهم الشواش البيض وكل واحد منهم متقلد طبله يصربه ثم ياق الصحابه من الصبيان فيلعبون ويسقد لبون في الهوآء كما يفعد السندق ولهم في ذلك رُشاقة وخفة بديعة ويلعبون بالسيون اتجل لعب ويلعب دُوغا بالسيف لعبا بديعا وعند ذلك بامر السلطان لد بالإحسان فيون بشرة فيها ماينا مثقال من التعر ويُذكر لدما فيها على رورس الناس وتقوم الغرارية فيغرمون في قسيهم شُكرًا المسلطان وبالغد يُقبط كل واحد منهم لدُوغا عطاءً

une poésie à l'éloge du souverain, où il est question de ses enterprises querrières, de ses suploits, de ses hauts faits. Ses épouses et ses femmes esclaves chantent avec lui et jouent avec des arcs. Elles sont accompagnées par à peu près trente garçons, esclaves de Doùghà, qui sont revétus de tuniques de drap rouge et coiffés de calottes blanches; chacun d'eux porte au cou et bat son tambour. Ensuite viennent les enfants, ou jeunes gens, les disciples de Doùghà; ils jouent, sautent en l'air, et font la roue à la façon des natifs du Sind. Ils ont pour ces exercices une taille elégante et une agilité admirable; avec des sabres, ils escriment aussi d'une manière fort iolie.

Doùghå, à son tour, joue avec le sabre d'une façon étonnante, et c'est à ce moment-là que le souverain ordonne de lui faire un beau présent. On apporte une bourse renfermant deux cents mithkéls, ou deux cents fois une drachme et demie, de poudre d'or, et l'on dit à Doûghà ce qu'elle contient, en présence de tout le monde. Alors les commandants se lèvent, et ils bandent leurs arcs, comme un signe de remerciment pour le monarque. Le leudemain chacun على قدرة وق كلّ يوم جُمعة بعد العصر يفعل دوغا مثل هذا الترتيب الذي ذكرناة ،

ذكر الأحكوكة في انشاد المُعتراب السلطان واداً كان يبومر العبد واتم دوغا لعبد حاء الشعراء ويُستون للكلا بشم الجيم واحدد منهم في جون صورة مصنوعة من الريش تُشبه الشقشاق وجُعدل لها راس من الغشب لع مثنار اجركانه راس الشقشاق ويقفون بين يدى السلطان بتلك الهيئة للمُحكمة فيُنشدون اشعارهم وذكر في أن شعرهم ضوع من الوعظ يقولون فيه المسلطان أن هذه البنين الذي عليه عليه حالية على من الوعظ يقولون فيه المسلطان أن هذه البنين الذي عليه عليه حالية على حسن المعالة

d'eux, suivant ses moyens, fait à Doùghá un cadeau. Tous les vendredis, une fois la prière de l'après-midi célébrée. Doùghá répète exactement les cérémonies que nous venons de raconter.

DE LA PLAISANTE MANIÈRE DONT LES POÈTES RÉCITENT LEURS VER: AU SULTAN.

Le jour de la fête, après que Dodghà a fini ses jeux, les poètes arrivent, et ils sont nommés djould, mot dont le singulier est djdit. Ils font leur entrée, chacun d'eux étant dans le creux d'une figure formée avec des plumes, ressemblant à un chikchâk, ou espèce de moineau, et à laquelle on a appliqué une tête de bois pourrue d'un bec rouge, à l'imitation de la tête de cet oiseau. Ils se placent devant le souverain dans cet accontrement ridicule, et lui débitent leurs poésies. On m'a informé qu'elles consistent en une sorte d'admonition et qu'ils y disent au sultan : · Certes, sur ce penpi sur lequel tu es assis maintenant a siégé tel roi, qui a accompli telles actions générenses; tel autre, au-

كذا وفلان وكان من افعاله كذا فافعدا انت من الخير ما يُذكر بعدك ثم يصعد كبير الشعرة، على درج البنبي ويضع راسه في حجر السلطان تم يصعد الى اعلى البنبي فيضع راسه على كتف السلطان الايمن ثمر على كتفه الايسر وهو يتكم بلسانهم ثم يغزل واخبرت ان هذا الفعدل لم يبرل قديما عندهم قبل الاسلام فاستروا عليه ،

حكاية وحضرت تجلس السلطان في بعض الآيام ناتي احد فقهآتهم وكان قدم من بلاد بعيدة وقام بين يدى السلطان وتكفر كلاما كثيرا فقام القاصى فصدته ثم صدقها السلطان فوضع كل واحد منها عامته عن راسه وترب بين يديه وكان

teur de telles nobles actions, etc. Or fais à ton tour beaucoup de bien, afin qu'il soit rappelé après ta mort.

Ensuite le chef des poetes gravit les marches du penpi et place sa tête dans le giron du sultan; puis il monte sur le penpi même et met sa tête sur l'épaule droite, et après cela sur l'épaule gauche du souverain, tout en parlant dans la langue de cette contrée; enfin, il descend. On m'a assuré que c'est là une habitude très-ancienne, antérieure à l'introduction de l'isamisune paris ces peuples, et dans laquelle ils out toujours persisté.

## ANECDOTE.

Je me trouvais un jour à l'audience du sultan, lorsqu'un jurisconsulte de ce pays-là se présenta, et il arrivait alors d'une province dioignée. Il se leva devant le souverain, il tint un long discours; le juge se leva après lui et confirma sea assertions; ensuite le sultan dit qu'il était de leur avis. A ce moment tous les deux ôtérent leur turban et se couvrirent le poussère en présence du prince. Il y avait à côté الى جادي رجل من البيضان فقال لى اتعرن ما قالوه فقلت لا اعرن فقال ان الفقيه اخبر أن الجراد وقع ببلادهم تخبرج أحد صُحُصاتُهم إلى موضع الجراد فهاله امرُها فقال هذا جراد كين البلاد التي يكثر فيها الظه ببعثنا الله لفساد رزعها فصدّقه القاضي والسلطان وقال عفد ذلك الامرآء الى بريً من الظم وبني ظم منكم عاقبته وبني علم بظالم ولم يُعطِي به فدُنوب ذلك الظالم في عند بنيه والله كسيه وستائه ولا قال هذا اللام وسع الغرارية كاتمهم وتعرف من الظم وسع الغرارية كاتمهم عن رؤسهم وتبروا من الظلم عن رؤسهم وتبروا من الظلم عن

de moi un homme blanc qui me demanda: Sais-tu ce qu'ils ont dit? — Non. — Le légiste a raconté que, les sauterelles sétant habtures dans leur contrée, un de leurs saints personnages se rendit sur les lieux, fut effrayé de la quantité de ces insectes et dit: « Ces sauterelles sont en bien grand nombre! « L'une d'elles suin répondit : » Dieu nous envoie pour détruire les semailles du pays où l'injustice domine. « Le juge et le sultan ont approuvé le discours du légiste. »

A cette occasion, le souverain dit aux commandants: Je suis innocent de toute espèce d'injustice, et j'ai puni ceax d'entre vous qui s'en sont rendus coupables. Quiconque a connu un oppresseur sans me le dénoncer, qu'il soit responsable des crimes que ce délinquant a commis. Dieu en tierra vengeance et lui en demandera compte. En entendant ces paroles, les commandants ôtèrent leurs turbans de dessus leurs têtes, et déclarèrent qu'ils n'avaient à se reprocher nul acte d'oppression, nulle injustice.

a J. Cinele

حكاية وحصرت المُبعة يوما فقام احدد التجار من طلبة مسوفة ويُسمّى باي خُفس فقال يا اعدل المجدد أشهدكم ان منسى سلهان في دقوق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطا تال دلك خرج البه مجاعة رجال من مُقسورة السلطان فقالوا له من طلحك من اخذ لك شيئًا فقال مُنشا جُو إيوالاتن يعنى مُشرفها اخذ متى ما تجته سمّاية مثمّات الراواد ان يُعطينى فى مُقابلته ماية مثمّال خاصة فبعت السلطان عنه الحين محصر بعد ابام وصوفها المخاص فثبت التاجر حقّه طخذه وبعد ذلك عول المُشرئ عن بحُده ،

#### ANECDOTE.

Une autre fois, j'assistais à la prière du vendredi, quand un marchand messoufite, qui était en même temps un étudiant ou un homme lettré, et qui était appelé Aboû Hafs, se leva et dit: · O vous qui êtes présents dans cette mosquée, soyez mes témoins que je prends à partie Mensa Soleimân (le sultan) et que je le cite au tribunal de l'envoyé de Dieu, ou Mahomet. . Alors plusieurs personnes sortirent de la tribune grillée du souverain, allèrent vers le plaignant et lui demandèrent : « Qui est-ce qui a commis une injustice à ton égard? Qui t'a pris quelque chose? · Il répondit: · Menchâ Djoù d'Îouâlâten, c'est-à-dire le gouverneur de cette ville, m'a enlevé des objets dont la valeur est de six cents ducats, et il m'offre, comme compensation, cent ducats seulement. . Le sultan envoya quérir tout de suite ce fonctionnaire, qui arriva quelques jours après, et il renvoya les deux parties devant le juge. Ce magistrat donna raison au marchand, qui recouvra ses valeurs, et le gouverneur fut destitué par le souverain.

حكاية واتفق في الأم الأصنى عالى ان السلطان غضب على روحتم اللكبري بنت قد للدعوة بقاسا ومعنى فاسا عندهمر روحتم اللكبري بنت قد للدعوة بقاسا ومعنى فاسا عندهمر الملك على عادة السودان ويُذكر اسمها مع المغبر وتحتها عند بعض الغرارية وولى في مكانها روحتم الاخرى بُنَّهُو ولم تكن من بنات الملوك فاحتر الناس الكلامر في ذلك وانكروا فعداء ودخل بنات قد على بنجو يُهمّنينها الله بللمكلة لجعلى الرماد على ادرعهن ولم يُعرِّس رورسهن قم ان السلطان سرح فاسا من يقانها فدخل عليها بنات فد يُهمُننها الساط وترين على العادة فشكت بنجو الى السلطان بذلك

#### ANECDOTE.

Il arriva, pendant mon séjour à Màlli, que le sultan se fâcha contre son épouse principale, la fille de son oncle paternel, qui était appelée Kâçâ; le sens de ce mot, chez les nègres, est reine. Or elle est dans le gouvernement l'associée du souverain, d'après l'usage de ce peuple, et l'on prononce son nom sur la chaire, conjointement avec celui du roi. Son mari la mit aux arrêts chez l'un des commandants. et donna le pouvoir, à sa place, à son autre épouse, la nommée Bendioù, qui n'était pas au nombre des filles de rois. Le public parla beaucoup sur ce sujet, et il désappronva la conduite du sultan. Les cousines paternelles de ce dernier se rendirent chez Bendjoù, pour la féliciter d'être devenue reine; elles mirent des cendres sur leurs bras, mais ne se couvrirent point la tête de poussière. Plus tard, le monarque ayant fait sortir Kâçâ de sa prison, les mêmes filles de son oncle paternel entrèrent auprès de cette princesse pour la congratuler sur sa mise en liberté; elles se couvrirent la tête et le corps de poussière, comme d'habitude. Bendjoù se plaignit au sultan de ce manque d'égards, et celui-ci se mit

فغضب على بغات قم نحفن منه واستجرن بالجامع فعفا عنهن واستدعاهي وعادتهي اذا دخلي على السلطان ان يتجردن عن ثيابهن ويدخلن عُرايا فغعلن ذلك ورَضِي عنهن وصرن ياتين باب السلطان غُدُوا وعُشيًّا مدَّة سبعة آيام وكذلك يفعل كلُّ مَن عفا عند السلطان وصارت قاسا تركب كلُّ يدم في جواريها وعبيدها وعلى رؤوسهم التراب وتقف عند المشور مُتنقّبة لا يُري وجهها واكثرَ الامرآءُ الكلامَ في شأنها نجمعهم السلطان في المشور وقال لهم دُوغا على لسانه انكم قد اكثرتم الللام في امر قاسا وانها ادنبت دنبا كميرا ثمَّ أن بجارية من جواريها مُقيَّدة مُغُلولة فقيل لها تكلّي بما عندك ناخمرت en colère contre ses cousines paternelles, qui eurent peur de lui, et cherchèrent un refuge dans la mosquée cathédrale. Cependant il leur pardonna, et les invita à venir en sa présence. C'est l'usage, quand elles se rendent chez le sultan, au'elles se dépouillent de leurs vêtements et au'elles entrent toutes nues; elles firent ainsi, et le sultan se déclara satisfait. Elles continuèrent à se présenter à sa porte durant sept jours, matin et soir, comme doit le pratiquer toute personne à qui le sultan a fait grâce.

Kâçâ montait donc à cheval tous les jours en compagnie de ses esclaves des deux sexes, ayant tous de la poussière sur la tête; elle s'arrétait dans le lieu des audiences, étant recouverte d'un voile, de sorte que l'on ne voyait point son visage. Les commandants parlèrent heaucoup au sujet de cette princesse, et le sultan les ayant fait venir dans l'endroit des audiences, Doùghà leur dit de la part du souverain: « Vous vous étes entretenus longement sur Kâçâ; mais sachez qu'elle s'est rendue coupable d'un grand crime. » Alors on fit venir une de ses filles esclaves avec des entraves aux jambes, les mains attachées au cou, et on lui dit: « Ex-

ان قاساً بعشتها الى جاطل أن ابن عمّ السلطان الهارب عنه الدكتر واستدعته ليضلع السلطان عن مكله وقالت له ارا وجميع العساكر طُوع امرك فهما سعم الامرآء ذلك قالوا ان عداد ذنب كبير وفي تستحق القتل عليه تخافت قاسا من ذلك واستجارت بدار الخطيب وعادتهم ان يستجيروا هنالك بالمجد وان له يقلّى فبدار الخطيب وكان السودان يكرهون منسس سُلهان لبضله وكان تبدله منسى منها وتبل منسى منها منسى وكان كرمون منسى وكان كرمون الفي المودان وكرها فاضلا جبّ البيضان وتجسى المهم وهو الذي اعظى لابي اتحاق الساحليّ في يوم واحد اربعة آلان مشقال واخبرن بعض الثقات الله اعطى الدول بن فقوص تلاتة آلان

pose ce que tu sais. Elle raconta que Káçå l'avait expédiée près de Djáthal, un cousin paternel du sultan, qui était en fuite à Canborni; qu'elle l'avait invité à dépouiller le souverain de son royaume, et qu'elle lui disait: « Moi et tous les militaires, nous te sommes entièrement dévoués. »

Lorsque les commandants entendirent ces propos, ils s'écrièrent: « C'est là un crime énorme, et, pour ce motif, kacà mérite la mort. « Cette princesse éprouva des craintes à ce sujet, et elle chercha un asile dans la maison du prédicateur; car c'est un usage reçu chez ce peuple que l'on se réfugie dans la mosquée, ou, à son défaut, dans l'habitation du prédicateur.

Les nègres avaient en aversion Mensa Soleimàn, à cause de son avarice. Avant lui a régoté Mensa Maghà, et avant celui-ci, Mensa Moùça. Ce dernier était un prince généreux et vertueux; il aimait les hommes blancs et leur faisait du bien. C'est lui qui a donné en un seul jour à Aboû Ishâk Assàbily quatre mille ducats. Une personne digne de confiance m'a raconté aussi qu'il a fait présent à Modric, fils مثقال فی یوم واحد وکان جدّه سارَق (۱۱ جاطَة اسم علی یدی حدّ مُدرك هذا ،

حكية وإخبرن الغقيم مُدرك هذا أن رجلا من السلطان منسى موسى في صغرة بسبعة مثانيل وثلث وهو يومند صبى منسى موسى في صغرة بسبعة مثانيل وثلث وهو يومند صبى غير مُعتبر ثم اتفق ان حاء البه في خصومة وهو سلطان عنى فعرفه والأعاة وادناة منه حتى جلس معه على البنبي ثم قرره على معلى معلى معلى ما البنبي ثم قرره على منسلة معمد وقال الامراء ما جُراء أن من فعل ما فعله من المعلى مثقالا للامراء ما جُراء أن عمل ما فعله من فعطاه عند ذلك سبع ماية مثقال وكسوة وعبيدا وخدما de Fakkoùs, de trois mille ducats, d'un seul coup. Son aieul. Sàrek Djāthah, s'était fait musulman par les soins de l'aieul du même Modric

## ANECDOTE.

Ce jurisconsulte Modric m'a raconté qu'un homme natif de Tilimsán, ou Trémecen, et appelé Ibn Cheikh Alleben, avait fait don à Mensa Modiçà, dans son jeune âge, de sept ducats un tiers. Alors ce dernier n'était qu'un enfant, et il ne jouissait pas de beaucoup de considération. Plus tard, il arriva qu'Dh Cheikh Alleben se rendit, à cause d'un procès, chez Mensa Moûça, qui était devenu sultan. Celui-ci le reconnut, l'appela, le fit approcher et asseoir avec lui sur le perpi. Ensuite, il le força à mentionner la bonne action que ce personnage avait commise à son égard, et dit aux commandants: - Quelle récompense mérite celui qui a pratiqué ce hienfait's lls lui répondirent : Un bienfait dix fois aussi considérable. (Cf. Coran, vt., 161.) Or donne-lui soixante et dix ducats. - Le souverain lui fit cadeau immédia-tement de sept cents ducats, d'un habillement d'honneur,

وامرة أن لا ينقطع عنه وأخبرتي بهذة للحاية أيضا ولدُ أبن شيخ اللبن المذكور وهو من الطلبة يُعد (أا القرآن يماتي ،

دُّكر ما استحسنتُه من افعال السودان وما استقصتُه منها في افعالهم الحسنة قلّة الظلم فهم ابعد الناس عند وسلطانهم لا يُسام احداً في شيء مند ومنها شهول الدين في بلادهم فلا بحان للسافر فيها ولا المقتم من سارق ولا غاصب ومنها عدم تعرَّضهم لمال من يموت ببلادهم من البيضان ولو كان القناطيرَ للتنظرة أتما يتركونه بيد تقدّ من البيضان حتى ياخذه مستحقّه ومنها

de plusieurs esclaves des deux sexes, et il lui dit de ne point le quitter. Cette même histoire m'a été encore rapportée par le propre fils du susdit Ibn Cheikh Alleben, qui était un homme de lettres, et qui enseignait le Coran à Mâlli.

DE CE QUE J'AI TROUVÉ DE LOUABLE DANS LA CONDUITE DES NÈGRES ET, PAR CONTRE, DE CE QUE J'Y AI TROUVÉ DE MAUVAIS.

Parmi les belles qualités de cette population, nous citerons les suivantes :

1° Le petit nombre d'actes d'injustice que l'on y observe; car les nègres sont de tous les peuples celui qui l'abhorre le plus. Leur sultan ne pardonne point à quiconque se rend coupable d'injustice.

2° La súreté complète et générale dont on jouit dans tout le pays. Le voyageur, pas plus que l'homme sédentaire, n'a à craindre les brigands, ni les voleurs, ni les ravisseurs.

3° Les noirs ne confisquent pas les biens des hommes blancs qui viennent la mouri dans leur contrée, quand même il sagirait de trésors immenses. Ils les déposent, au contraire, chez un homme de confiance d'entre les blancs, jusqu'à ce que les ayants droit se présentent et en prennent possession.

4° Ils font exactement les prières; ils les célèbrent avec

مُواطَبتهم الصلوات والترامهم لها فا المناعات وضربهم اولادهم عليها وادا كان بوم المنعقد ولم يُبكر الانسان ال المجيد لم يحد ابن يصلّى لكثرة الرحام ومن عادتهم ان يبعث كلّ انسان غلامه بحبّادته فيبسطها له يموضع يستقله بها حتى بذهب ال للجيد وحبّاداتهم من سعف مجر يُشبه النصل ولا تمر له ومنها لباسهم الثياب البيض الحسان بومر الجمعة ولو لم يكن لاحدهم الا قيمن خلق غسله ونظفه وشهد به الجمعة ومنها عنايتهم بحفظ القرآن العظم وهم يجعلون لاولادهم النود ادا ظهر في حقيم التقسير في حفظه فلا تُدكّ عنهم التقسير في حفظه فلا تُدكّ عنهم حتى بعظوه ولقدد دخلت على القاضى بوم العيد واولادة

assiduité dans les réunions des fidèles, et frappent leursenfants, s'ils manquent à ces obligations. Le vendredi, quiconque ne se rend point de bonne heure à la mosquée ne trouve pas une place pour prier, tant la foule y est grande. Ils ont pour habitude d'envoyer leure selvases à la mosquée étendre leurs nattes qui servent pendant les prières, dans le lieu auquel a droit chacun d'eux, et en attendant que le maitre s'y rende lui-même. Ces nattes sont faites avec les feuilles d'un arbre qui ressemble au palmier, mais qui ne porte pas de fruits.

5° Les nègres se couvrent de beaux habits blancs tous les vendredis. Si, par hasard, l'un d'eux ne possède qu'une seule chemise, ou tunique usée, il la lave au moins, il la nettoie, et c'est avec elle qu'il assiste à la prière publique.

6° Ils ont un grand zèle pour apprendre par cœur le sublime Coran. Dans le cas où leurs enfants font preuve de négligence à cet égard ; ils leur mettent des entraves aux pieds et ne les leur otent pas qu'ils ne le sachent réciter de mémoire. Le jour de la fête, étant entré échez le juge, et ayant

مُعَيِّدون فعلك له ألا تسرحهم فعال لا افعل حتى بحفظوا العقرآن ومررت يوما بشابً منهم حسن الصورة عليه ثياب فاخرة وي رجله تبد ثعيل فغلت لمن كان متى ما فعل هذا أُتَّذَرُ فَقَهُمْ عَنِّى الشَابُ وصف وتبل لى أمّا قَيْد حتى بحفظ العقرآن ومن مساوى افعالهم كون للخدم واللواري والبنات العقران ولقد كنت ارى لا الصفار يظهرن الناس عراما باديات العورات ولقد كنت ارى لا يغطروا بدار السلطان وياني كل واحد منهم بطعامه تجدد العشوري فالله فوقهي من جواربه وهي عراما ومنها دخول العشورة الحقورة والعقورة الحقورة المنظامة تجدد

vu ses enfants enchaînés, je lui dis: « Est-ce que tu ne les mettras pas en liberté? « Il répondit : « Je ne le ferai que lors-qu'ils sauront par cœur le Coran. « Un autre jour, je passai devant un jeune nègre, beau de figure, revêtu d'habits superbes, et portant aux pieds une lourde chaîne. Je dis la personne qui m'accompagnait : « Qu's fait ce garçon? Est-ce qu'il a assassiné quelqu'un? » Le jeune nègre entendit mon propos et se um à rire. On me dit : « Il a été enchaîné uniquement pour le forcer à apprendre le Coran de mémoire.

Voici maintenant quelques-unes des actions blamables de cette population :

1° Les servantes, les femmes esclaves et les petites filles paraissent devant les hommes toutes nues, et avec les parties sexuelles à découvert. J'en ai vu beaucoup de cette manière pendant le mois de ramadhàn; car c'est l'usage chez les nègres que les commandants rompent le jedne dans le palais du sultan, que chacun d'eux y fasse servir ses nuets, qu'apportent ses femmes esclaves, au nombre de vingt ou plus, et qui sont entièrement nues.

2º Toutes les femmes qui entrent chez le souverain sont

النسآء على السلطان عرايا غيرُ مُشتـترات وتَعَرِّي بناته ولقد رايت في ليلة سبع وعشرين من رمضان صحو ماية جارية خرجن بالطعام من تصرع عرايا ومعهن بنتان له ناهدان ليس عليها سترُ ومنها جعلهم التراب والرماد على رورسهم تأدّبا ومنها ما ذكرته من الأخحوكة في انشاد الشعراء ومنها ان كثيرا منهم ياكنون الليك والليد والحديد،

ذكر مغرى عن ماتى وكان دخولى اليها ئ الرابع عشر لجادى الاولى سمة تلاث وخسين وخروق عنها في الشان والعشوبي لحرّم سمة اربع وخسين ورافقني تاجرُ يُعرِن بان

nues, et elles n'ontaucun voile sur leur visage; ses filles aussi vont touten nues. La viigi-septième nuit du mois de ramadhàn, j'ai aperçu environ cent femmes esclaves qui sortaient avec des vivres du chàteau du sultan, et elles étaient nues. Deux filles du souverain, douées d'une forte gorge, les accompagnaient, et elles n'avaient non plus aucun voile sur elles.

3° Les noirs jettent de la poussière et des cendres sur leur tête pour montrer de l'éducation, et comme signe de respect.

4° Ils pratiquent une sorte de bouffonnerie quand les poètes récitent leurs vers au sultan, ainsi que nous l'avons raconté.

5° Enfin, un bon nombre de nègres mangent des charognes, des chiens et des ânes.

### DE MON DÉPART DE MÂLLI.

J'étais entré dans cette ville le 14 du mois de djoumada premier de l'année 753, et je l'ai quittée le 22 de moharram de l'an 754 de l'hégire. Mon départ eut lieu en compagnie ذَكر للفيل التى تكون بالنيل ولمّا وصلنا للفليج رأيت على صفّته ستّ عشرة دابّة فضمةً للفلقة نخيبت منها وظنفتها فِهَلَةٌ لَكُثرتها فَعَالَك ثمّ الْ رأيتها دخلتٌ في النهر فقلت لان بكر بن يعقوب ما هذه الذّوابّ فقال في خيل الصر خرجتٌ

d'un marchand nommé Aboù Becr, fils de Ya'koûb. Nous nous dirigeames par la route de Mimah; je montais un chameau, car les chevaux sont très-chers dans ce pays, un de ces animaux valant cent ducats. Or nous arrivàmes à un large canal qui sort du Nil, et que l'on ne peut travarser que dans des barques. Il y a dans cet endroit une quantité énorme de moustiques, et personne n'y passe, si ce n'est pendant la nuil. Lorsque nous atteignimes le canal, c'était au premier tiers de la nuit, qui était éclairée par la lune.

# DES CHEVAUX OU HIPPOPOTAMES QUI SE TROUVENT DANS LE NIL.

Arrivés que nous fûmes au canal, je vis près de la rive soize animaux d'une forte dimension; j'en fus étonné, et je pensai que c'étaient des éléphants; car il y en a beaucoup dans ce pays. Ensuite je vis ces animaux entrer dans le fleuve, et je demandai à Aboû Becr, fils de Ya'koûb: - Quelles bêtes sont celles-ci è - Il répondit: - Ce sont des chevaux marins oude

ترقى ق البر وى اغلظ من اللها دراما أغران وادباب ورؤوسها كرووس الهيلة ورأيت هدده اللهبل مرة اخترى لما كرجل الفيلة ورأيت هدده اللهبل مرة اخترى لما كركبنا النيل من تنبكتو الى كُوكو وى تعوم ق المآء وترفع رؤوسها وتنفيخ وخان منها اهد المركب فقربوا من المرلفية تعرفهم ولهم حيلة في صيدها حسنة ودلك ان لهم رواحًا مثقوبة قد جُعل في تقبها شرائطً وتيقةً فيصربون الفرس ممها بان صادفت الشربة رجلة او عنقة انتفذته وجذبوة بالحبل حتى بصل الى الساحل فيقتمونه وباللون لجمه ومن عظمها بالساحل كثير وكان نزولنا عند هذا اللهج بقريمة عليها حاكم من السودان حاج فاصل يستى فرابا

rivière qui étaient venus à terre pour y patire. Ils sont plus gros que les chevaux, ils ont des crinières, des queues, leurs têtes sont comme celles des chevaux, et leurs jambes comme les jambes des éléphants. Je vis de ces hippopotames une seconde fois, quand nous voyageames sur le Nil en bateau, depuis Tonboctoù jusqu'à Caoucaou. Ils nageaient dans l'eau du fleuve, ils levaient la tête et soufflaient. Les hommes de l'équipage en eurent peur, et ils s'approchèrent de la terre, pour éviter d'être noyés.

Les gens de cette contrée se servent pour prendre les hippopotames d'un joil expédient. Ils ont des lances percées, dans les trous desquelles on a passé de fortes cordes. Ils frappent l'animal avec ces armes, Si le coup atteint, soit la jambe, soit le col, il pénêtre dans ess parties de l'amphibie, qu'ils tirent, au moyen des cordes, jusqu'au rivage, où ils le tuent et mangent sa chair. On voit au bord du fleuve une grande quantité d'os de ces hippopotames.

Nous descendimes près dudit caual dans un gros bourg, qui avait pour gouverneur un nègre, un pèlerin, homme de مغا بقتع المم والغين المثيم وهو عن يَج مع السلطان منسى موسى لمّا ج ،

حكاية أخبرق فرباً مغا أن منسى موسى بنا وصل أل هذا للنايج كان معم تأس من البيضان يُكثّى بان العباس ويُعمرن بالديان فاحسن البه باربعة آلان مثقال لنفتته فينا وصلوا الن مينة شكا أل السلطان بأن الاربعة آلان مثقال سُرقت له من دارة تاستحصر السلطان أمير مجمة وتوقدة بالقتال أن لم تجمد ورقدة ولا سارق يكون بتلك البلاد فدخل دار القاضى واشتد على خُدامه يكون بتلك البلاد فدخل دار القاضى واشتد على خُدامه وهدده مقالت له إحدى جواريه ما ضاع له شيء واماً دفنها

mérite, nommé Ferbà Maghà. C'est un de ceux qui avaient fait le pèlerinage de la Mecque en compagnie du sultan Mensa Mouca.

#### ANECDOTE.

Ferbà Maghà m'a raconté que lorsque Mensa Moûça arriva à ce canal, il avait avec lui un juge de race blanche
surnommé Aboàl' Abbàs, mais plus connu sous le sobriquet d'Addoccâly, ou natif de Doccâlah. Le sultan lui fit
cadeau de quatre mille ducats pour sa dépense, et quand ils
furent arrivés à Mimah, ce juge se plaignit au sultan que les
quatre mille ducats lui avaient été dérobés dans sa maison.
Le souverain fit venir le commandant de Mimah, et le menaça de la mort s'il n'amenait pas le voleur. Alors le commandant se mit à le chercher, mais il ne le trouva point;
car il n'y avait aucua voleur dans le pays. Il entra dans la
maison du juge, il insista près de ses domestiques, et leur
fit peur. Or une des esclaves d'Adoccâly dit: « Mon maître
n'a rien perdu; seulement il a caché lui-même la somme

بيده فى دلك الموسع واشارت له الى الموسع ناخرجها الامير وان بها السلطان وعرّفه الفير ضفضب على القناصى ونشاة الى بـلاد اللَّـقار الدين ياكلـون بنى آدمُ فاقام عنـدهم اربـع سنـين ثمّر ردّه الى بلدة وأمّا لم ياكله اللّفار لبياضه لاتّهم يقولون إنّ اكل الابيض مُصرُّلاته لم ينفع والاسود هُوُ النفعِ (ال

حكاية تدمت على السلطان منسى سُلهان جهاعة من هُولاء السودان الذين ياكلون بنى آدم معهم امير لهم وعادتهم ان جعلوا لى آدانهم اقراطا كبارا وتكون كُشّمة القرط منها نصف شبر ويلتحفون في ملاحف الفريس ولى بلادهمر يكون معدن

d'argent dans cet endroit. Elle indiqua le lieu au commandant, qui en tira les ducats, les porta au souverain, et lui fit connaître toute l'histoire.

Le sultan se fâcha contre le juge, qu'il exila dans le pays de ces nègres infidèles qui mangent les hommes. Il y resta quatre années, au bout desquelles le sultan le fit retourner dans son pays natal. Le motif pour lequel les indigènes antropophages ne l'ont point mangé, c'est qu'il était blanc. En effet, ils disent que la chair des hommes blancs est nuisible, vu qu'elle n'est pas mûrie; celle des noirs est seule mûre, dans leur opinion.

#### ANECDOTE

Le sultan Mensa Soleiman reçut une fois la visite d'une troupe de ces nègres anthropophages, accompagnés par un de leurs commandants. Ils ont l'habitude de mettre à leurs oreilles de grandes boucles, dont le diamètre est d'un deniempan. Ils s'enveloppent le corps avec des manteaux de soie, et dans leur pays se trouve une mine d'or. Le sultan الذهب باكرمهم السلطان واعطاهم في الضيافة خادمت فذهوها والموها ولحقوا وجوههم وابديهم بدمها واتوا السلطان شاكرين وأخبرت ان عادتهم متى ما وفدوا عليه ان يفعلوا ذلك وذكر في عنهم النهم يقولون ان اطبيب ما في غوم الآدميّات اللّق والثدى ثمّ رحلنا من هذه القرية التي عند للخلج فوصلنا الى بلدة قرى مُنسا وقرى بضمّ الشان وكسر الرآه ومات في بها للجمل الذي كنت اركبه فاخبون راعيد بذلك نخرجت لانظر اليه فوجدت السودان قد الماوه كمادتهم في اكل لليكن فبعثت غلامين كنت استأجرتها على خدمتي ليشتريا في جهلاً براغري وفي على مسيوة يومسين على خدمتي بعض اصحاب إلى بكر بن يعقوب وتوجّد هو لينتظرنا واتام من بعض اصحاب إلى بكر بن يعقوب وتوجّد هو لينتظرنا

les honora et leur donna une servante, comme cadeau d'hospitalité. Ces nègres l'égorgèrent et la mangèrent; ils se souillèrent la figure, ainsi que les mains, de son sang, et ils se présentèrent devant le souverain pour le remercier. J'ai su que toutes les fois qu'ils se rendent chez lui, ils agissent de cette manière. On m'a dit aussi que ces anthropophages prétendent que les meilleurs morceaux des chairs des femmes sont les mains et les seins.

Nous partimes de ce bourg situé près du canal, et arrivames ensuite à la ville de Kori-Mensa. Ce fut ici que mourut le chameau qui me servait de moature, et quand son gardien m'informa de cet accident, je sortis pour voir la bête. Je trouvai que les nègres l'avaient déjà mangée, suivant leur coutume d'avaier les charognes. Or j'espédiai deux garçons que j'avais pris à mon service, afin qu'ils m'achetassent un autre chameau à Zághari, localité qui se trouvait à la distance de deux jours de marche. Quelques compagnons d'Aboù Becr, fils de Ya'koùb, restèrent avec.

يُمِيةَ فَاقْتَ سَتُّمَةَ أَيَامَ أَصَافَتَى فَيَهَا بَعْضَ الْجُنَّاجِ بَهِذَهُ البَلَدُةُ حتى وصل الغلامان بالجمل ،

حكاية ولى آيام اقامتى بهذه البلدة رأيت ليلة فيما يبرى النائم كان انسانا يقول في يا محد بن بطوطة قبا ذا لا تقرأ سوق قبض في كل يوم في يومشد ما تركت قبرآء تها كل يدم في سفر ولا حضر قم رحلت الى بلدة ميمة بكسر للم الاول وفتح الثقاف في نسافرنا منها الى مدينة تعبر الثقاف في البائر بخارجها قم سافرنا منها الى مدينة تعبر تعبر ومبيط اسمها بضمر الثاء المعلوة وسكون النون وضم الثاء المعلوة الثانية وواو وبين النيل اربعة اميال واكثر سكانها مسوفة الهل moi, tandis qu'il في موسى حضرت عنده يوما وقد قدم ومعه النائر المعافرة المعلوة المائد واحدة منده يوما وقد قدم المعافرة المائد المعلوة المائد واحدة المائد المعلوة المائد معنون النون وصم النائرة والمائدة المائد المعلوة المائد واحدة المعلون المعافرة المائدة والمعافرة المائدة والمعافرة المائدة والمعافرة المعافرة المعافرة المائدة المائدة المائدة المائدة والمعافرة المائدة المائدة المعافرة المعافرة المائدة المائدة المعافرة المائدة المائدة المعافرة المعافرة المعافرة المائدة المعافرة ال

### ANECDOTE.

Pendant ma demeure à Kori-Meosa je révai une nuit qu'un individu me disait : · Ó Mohammed, fils de Bathoùthahl pourquoi ne lis-tu point tous les jours la sodrah yd sin ? · (c'est le chapitre xxxv du Coran). Depuis lors je n'ai jamais manqué d'en faire la lecture tous les jours, soit que je fusse en voyage, soit que je fusse sédentaire.

Je me rendîs à Mimah, où nous campâmes hors de la ville et auprès de divers puits. De là nous allàmes à Tonboctoù, ville qui se trouve à quatre milles de distance du fleuve Nil, et qui est habitée principalement par des Mesoufites porteurs du lithám, voile ou bandeau qui couve le bas du visage. Le gouverneur est appelé Ferbà Moûça.

احدد مسونة اميرًا على جهاعة لجعل عليه ثوبا وهامة وسروالاً كلّها مصبوغة واجلسه على درقة ورفعه كبرآء تبيلته على رووسهم وبهذه البلدة تبر الشاعر للعُلق أن اتحاق الساحليّ الغراطي للعرون بيلده بالطُورِّسي وبها قبر سراج الدين بن ه الكوبك احد كبار التجار من اصل الاسكندرية ،

حَكَايَة كان السلطان منسى موسى لمَّا عِ نَول بَرُوْسَ لسواج الدين هذا ببركة للبُبُشُ<sup>(1)</sup> خارج مصر وبها ينزل السلطان واحتاج الى مال فتسلّغه من سراج الدين وتسلّف منه امرآؤه ايضا وبعث معهم سراج الدين وكيام يقتضى المال فاقام عالى

Je me trouvai chez lui un jour qu'il nomma un Messoûfite commandant d'une troupe; il le revétit d'un habillement, d'un turban, de caleçons, le tout en étoffes de couleur, et il le fit asseoir sur un bouclier. Les grands de la tribu de ce Messoûfite le soulevèrent par dessus leurs tétes.

On voit à Tonboctoù le tombeau du poète illustre Aboû Ishàk Assàhily Algharnáthy, ou originaire de Grenade, qui est plus conu dans son pays sous le nom d'Atthouwadqiin. On y remarque aussi le tombeau de Sirâdj eddin, fils d'Alcouwaic, un des principaux négociants, et natif d'Alexandrie.

### ANECDOTE.

Lorsque le sultan Mensa Moûça fit son pèlerinage, it s'arrêta dans un jardin que ce Siràdj eddin avait à Birvat Alhabech, ou l'Étang des Abyssins, à l'extérieur de la ville du Caire; c'est là que le sultan descend. Mensa Moûça eut besoin d'argent, et il en emprunta à Siràdj eddin; ses émirs en firent autant. Siràdj eddin expédia son mandataire avec eux, afin qu'il touchât la somme qui lui était due; mais ce

وصل تنبكتو اصافه ابو اتحاق الساحل فكان من القدر مودُه وصل تنبكتو اصافه ابو اتحاق الساحل فكان من القدر مودُه تلك الليلة فتكم الناس في ذلك واتهوا الله مم فقال لهم ولده الى الامت معه ذلك الطعام بعينه فلو كان فيه مُم لقتلنا جميعا لاكلم انقضى اجداًه ووصل الولد الى ماتى واقتضى ماله وانصرى الى ديار مصر ومن تنبكتو ركبت النيل في مركب صغير منصوب من خشية واحدة وكنا ننزل كل ليلة بالتُرى فنشترى ما تحتاج البه من الطعام والسمن بالملح وبالعطريات وتحتى الرجاح ثم وصلت الى بلد أنسبت استه له امير فاصل حاج يُستى فرا شلجان مشهور بالتجاعة والشدة لا يتعاطى

dernier séjourna à Màlli. Alors Siràdj eddin partit lui-même pour demander son argent, et il se fit accompagner par son fils. Parvenu à Tonboctoû, Siràdj eddin reçut l'hospitalité d'Aboù Ishàk Assàhily, et la mort l'atteignit fatalement dans la nuit. Le public s'entretion beaucoup de cet accident, et soupçonna que Siràdj eddin avait été empoisonné. Or son fils dit à ces gens-là: · Certes, j'ai mangé des mêmes mets que mon père; s'ils avaient renfermé du poison, ce poison nous aurait tués tous deux; donc le terme de sa vie était arrivé. · Le fils de Siràdj eddin continua son voyage jusqu'à Màlli; il reçut son argent, et repartit pour l'Egypte.

A Tonboctoú, je m'embarquai sur le Nil, dans un petit bàtiment, ou canot, fait d'un seul trouc d'arbre creusé. Tous les soirs nous descendions dans un village, nous y achetions les vivres et le heurre dont nous avions besoin, en payant avec du sel, des épices et des verroteries. Parrivai dans une localité dont j'ai oublié le nom, et qui avait pour commandant un homme de mérite, un pellerin appelé Ferbà Soleimàn. C'est un personnage célébre pour son courage et احداً الغرع لا توسع ولم ارق السودان اطول منه ولا اضخمر جسما واحتجت بهذه البلدة الى شيء من الذُرة لجست اليه وذلك يوم مولد رسول الله صلى الله علمه وسمّ فسمّت عليه وسالني عن مقدى وكان معه فقهه يكتب له ناخذت لوحا كان بين يديه وكتبت فيه يا فقيه قرّل لهذا الامير أنا احتاج الى شيء من الذرة الاراد والسلامُ وباولتُ الفقية اللوح يقرأ ما فيه سرًّا ويُكمَّ الامير ق ذلك بلسانه فقراًة جهرًا وفهم الاميرُ ناخذ بيدى وادخلني الى مشورة وبه سلاح كثير من الدرق والقسيّ والرماح ووجدت عندة كتاب المُذهِش لابي الجورّي "

pour sa vigueur; nul n'est en état de bander son arc. Je n'ai point vu parmi les nègres d'individu plus haut ni plus corpulent que lui. Il arriva que je voulus me procurer ici un peu de millet; par conséquent, je me rendis ches Terhà Soleimân, et c'était le jour anniversaire de la naissance de Mahomet. Je saluai ce commandant, qui me questionna sur mon arrivée (sur le motif de ma visite). Il y avait en sa compagnie un jurisconsultel qui était son secrétaire; je pris une tablette qui se trouvait devant ce dernier, et j'y écrivis ces mots: « O jurisconsultel dis à ce commandant que nous avons besoin d'un peu de millet pour notre provision de route. Salut ;

Je passai la tablette au légiste, afin qu'il lût à part Jui ce qu'elle portait tracé, et qu'il parlat ensuite sur ce sujet à l'émir, dans sa langue; mais il lut, au contraire, à haute voix, et l'émir le comprit. Celui-ci me prit alors par a main; il m'introduisit dans son michoaer, ou le lieu de ses audiences, où se voyaient beaucoup d'armes, telles que des boucliers, des arcs et des lances. Je trouvai chez ce commandant un exemplaire du Kitáb Almodhich, on du livre initiulé: L'É- لمعنات اقدراً فيد ثم أن بمشروب لهم يُسمّى الكفّنو بفتح الدال المهاد وسكون القان وضم النون وواو وهو مآء فيد جريش الذرة مخلوط بيسير عسل او لبن وهم يشربونه عوس المآء لاتهم إن شربوا المآء خالصًا أن اصرتهم وان لد مجدوا الذرة خلطوه بالعسل او اللبن ثم أن ببيطيع اخصر فاكلنا منه ودخل غلام خُاسي فدعاء وقال لى صدا صيافتك واحفظه لِمُلا يقر فاخذته واردت الانصران فقال أوم حتى يان الطعام وجاءت الينا جارية لد دمشقية غربية فكلّتنى بالعرق فبيضا محنى لى دلك سمعنا صراحا بدارة فوجه الجارية لتعرن خبر خلك فعادت اليه فاعلمته أن بنتا له قد توقيت فقال أن لا

tonnant, d'Ibn Aldjeouxy, et je me mis à le lire. On apporta nne boisson en usage dans ce pays, et appelée daknod : c'est de l'ean contenant du millet concassé, mélé avec une petite quantité de miel ou de lait aigre. Ces gens s'en servent en place d'eau; car, s'ils boivent cellec-i pure, elle leur fait dn mal. A défaut de millet, ils ajoutent à l'ean du miel ou du lait aigri. Ensuite on nous offrit une pastèque, dont nous mangedmes.

Un jeune garçon, haut de cinq empans, entra; Ferbà Solemàn l'appela, et, s'adressant à moi, il dit: « Celui-ci est ton présent d'hospitalité; garde-le hien, afin qu'il ne prenne pas la fuite. » Je l'acceptai, et désirai m'en retourner; mais l'émir me dit: « heste jusqu'à l'arrivée des mets. « Une jeune esclave de Ferbà Soleimàn vint à nous; elle était de Daurss, Arabe de naissance, et elle me parla dans ma langue. Sur ces entréalites, nous entendimes des cris dans la maison du commandant, qui fit partir cette femme pour en savoir la cause. L'esclave revint, et informa son maître qu'une file à lui venait de mourir. Alors il me dit: « Je n'aime pas

احب البكآه فتعالاً بمشى الى البصر يعنى النيل وله على ساحله ديار فاق بالخوس فقال لى اركب فقلت لا اركبه وانست ماعي فشينا جميعاً ووصلنا الى دياره على النيل واق بالطعام فالمغنا ووادعته وانصرفت ولم ارق السودان اكرم منه ولا افصل والغلام الذى اعطانيه بأق عفدى الى الآن ثم سرت الى مديغة كورة على المدينة كبيرة على المنيل من احسن مدن السودان واكبرها واخصيها فيها الارز الكثير واللبي والحجاج والسمك وبها المتوعى الوبنان الذى لا نظير له وتعامل اهلها ق البيع والشهرة واماؤتي الوبنان الذى لا نظير له وتعامل اهلها ق البيع

les pleurs; viens, marchons vers le bahr » (mer, fleuve, etc.); il entendait parler du Nil, et il possède plusieurs maisons sur la rive de ce fleuve. On amena un cheval, et l'émir me dit: «Montele. » Je répondis : » Je ne le monterai pas, puisque tu es à pied. » Nous allàmes donc à pied tous les deux, et arrivàmes aux habitations qu'il a près du Nil. On apporta des mets, nous mangeàmes; puis je pris congé de mon hôte et me retirai. Je u'ai jamais connu de uègre plus généreux ni meilleur que lui. Le jeune esclave qu'il m'a donné est encore en ma possession.

Je partis pour Caoucaou, grande ville située près du Nil. C'est une des plus belles cités des nègres, une des plus vastes et des plus abondantes en vivres. On y trouve beaucoup de riz, de lait, de poules et de poisson; on s'y procure cette espèce de concombre surnommé 'inány, et qui n'a pas son pareil. Le commerce de vente et d'achat cher les habitants se fait au moyen de petites coquilles ou cauris, au lieu de monnaie; il en est de même à Mâlhi. Je demeurai à Caoucaou environ un mois, et je reços l'hospitalité des personnages suivants : "Mohammed, fils d'Omar, natif de

بها محمد بن محرس اعدل مكتاسة وكان طريفا مُرَّاحا فاصلا ووُوق بها بعد خروق عنها واعافنى بها للهاج محمد الرَّحِدى التاري وعو محن دخال المهن والفقيد محمد البيضان عمّ سافرت منها برسم تكدّا في البرّ مع فافلة الواو وتشديد للهم المعقودة ومعناء الدِّنْب بلسان السودان وكان في جهل لركوي وفاقة لمحمد الراد فطا رحانا أول مرحلة وقفت الناقة فاحد للهاج رُحِين ما كان علمها وتسمم على اتحابه فتورّعوا جداد وكان في الرفقة مغربي من اعدا تأدّى فان ان يرفع من دلك عباً كا نعل غيرة وعطش غلاي يومًا فطالبت

Méquinez: c'était un homme aimable, folàtre et rempli de mérite; il est mort à Caoucaou, après mon départ; 2° le pèlerin Mohammed Alouedjdy Attàzy: c'est un de ceux qui ont voyagé dans le Yaman; 3° le jurisconsulte Mohammed Alfilâly (de Tallislet, ou Talliet), chef de la mosquée des blancs.

De Caoucaou je me dirigeai par terre vers Tacaddà, en compagnie d'une caravane nombreuse, formée par des gens natifs de Ghadàmès. Leur guide et leur chef était le pelerin Oattchín, mot qui, dans le langage des nègres, signifie le loup. J'avais un chameau pour monture, et une chamelle pour porter mes provisions; mais, après le premier jour de chemin, cette dernière s'arrêta, s'abattit. Le pèlerin Oattchín prit tout ce que la bête avait sur elle, il le distribua à ses compagnons pour le transporter, et ceux-ci s'en partagèrent la charge. Il y avait dans la caravane un Africain originaire de Tadéla, qui refusa de porter la moindre de ces choses, contrairement à ce que les autres avaient fait. Un certain jour, mon jeune esclave eut soif, je demandai de l'eau au même Africain, qui ne voulut pas en dooner.

منه المآء فلم يسج به ثم وصلنا الى بلاد بردامة وفي قبيلة الدرر وضعطها بغنج الباء الموحدة وسكون الرآء وفنخ الدال للهمل والف ومع مفتوح وتأء تأبيت ولا تسير الغوافل أو غنارتهم وللرأة عندهم في ذلك اعظم شأيا من الرجل وم رسالة لا يُقبون وبينهم غويبة الشكل يُقبون اعوادا مستبكة الأمن المساب ويضعون العليها المقصر وفوق ذلك اعواد مستبكة الأوروبي شورًا مع البيان القطى ونساؤهم انم النساء جمالا والدعهي شورًا مع البيان الفاسع واليوس ولم ارق البلاد والدعهي شورًا مع السيان الفاسع واليوس ولم ارق البلاد الذرة يسريد الله عليه الماس وطعامهن حليب المقر وجوب الذرة يسريد الا الماسة عند المساب والمقر وجوب الماسة والدين ولم ارق البلاد والدوس والموسوع عند المساب

Nous arrivâmes dans la contrée des Bardâmah, ou tribu berbère de ce nom. Les caravanes n'y voyagent en sûreté que sous leur protection, et celle de la femme est plus efficace encore que celle de l'homme. Les Bardâmah forment une population nomade qui ne s'arrête jamais longtemps dans le même lieu. Leurs tentes sont faites d'une façon étrange : ils dressent des bâtons de bois ou des perches, sur lesquels ils placent des nattes; par-dessus celles-ci ils posent des bâtons entrelacés, ou une sorte de treillage, qu'ils recouvrent de peaux ou bien d'étoffes de coton. Les femmes des Bardâmah sont les plus belles du monde et les plus jolies de figure; elles sont d'un blanc pur et ont de l'embonpoint; je n'ai vu, dans aucun pays de l'univers, de femmes aussi grasses que celles-ci. Leur nourriture consiste en lait frais de vache et en millet concassé, qu'elles boivent, le soir et le matin, mêlé avec de l'eau et sans le faire cuire. Ouiconque veut se marier avec ces femmes doit demeurer avec elles dans l'endroit le plus rapproché de leur contrée,

اليهتي ولا يتجاوز بهتي كُرْكو ولا ابوالاتي واصابني المرض في هذه البلاد لاشتداد المروفلية الصغوآه واجتهدنا في السير الى ان وصلنا الى مدينة تُكدًّا وضبطها بغتيج التأم المغلوة والحال المهول مع تصديده ونزلت بها في جوار شيخ المكارنة سعيد بن على المؤرق واصافني ععفر بن ابراهم المحافق المحافق معدوب المواصد واصافني جعفر بن عمدان الخصاص فيتخر لوف المحافق عجري على عمدان الخصاص فيتخر لوف وراعمهم بذلك ولا زرع بها الاسير من القدي يائد التجار والعرام ويسام عصوب عصوب عصوب عصوب مدان الحادم ممتدان الحادم واحدام محتولة والحداء ومحافة المحدود وتعام

et il ne peut jamais dépasser, en leur compagnie, Caoucaou, ni Îouâlâten.

Je devins malade dans ce pays, par suite de l'extrême chaleur et d'une surabondance de bile jaune. Nous hâtâmes notre marche, jusqu'à ce que nous fussions arrivés à Tacaddà ou Tagaddà, où je logeai près du cheikh des Africains, Sa'id, fils d'Aly Aldjoxolty. Je reuss l'hospitalité da juge de la ville, Aboû Ibràhim Isbàk Aldjànâty, un des hommes distingués. Je fus aussi traité par Dja'far, fils de Mohammed Almessoûfy. Les maisons de Tacaddà sont bâties avec des pierres rouges; son eau traverse des mines de cuivre, et c'est pour cela que sa couleur et son gold sont altérés. On n'y voit d'autres céréales qu'un peu de froment, que consomment les marchands et les frangers; il se vend à raison d'un ducat d'or les vingt modd, on mnids: cette mesure est ici le tiers de celle de notre pays. Le millet s'y vend au prix d'un ducat d'or les vingt modd; on moids: cette mesure est ici le tiers de celle de notre pays. Le millet s'y vend au prix d'un ducat d'or les quatre-vingt-dia muids.

العقارب وعقاربها تقتل من كان صعباً لم يعلق وأمّا الرجال فقطًا تقتلهم ولقد لدغت يوم وأنا بها ولدا المشيخ سعيد بن على عند الصدي غات لحينه وحضرت جنازتم ولا شغل لاهل تكدَّا غير التجارة يُسافرون كل عام الى بصمر وتعليون من كلِّ ما بها من حسان الثباب وسواها ولاهلها وفاهيماً وسعماً حال ويتفاخرون بكثرة العبيد والخدم وكذلك اهلا مالي وابوالاتن ولا يمبعون المُعطّات منهني إلا نادرًا وبالشن الماكة ندري

حكاية اردت لما دخلت تكدَّا شرآء خادم مُعلَّة فلم اجدها ثمّ بعث اللَّ الغاضي ابو ابراهم مخادم لبعض المحابه

Il y a beaucoup de scorpions à Tacaddà; ces insectes venimeux tuent les enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de puberté, mais il est rare qu'ils tuent les hommes adultes. Pendant que j'étais dans cette ville, un fiis du cheikh Sa'di, fils d'Aly, fat piqué un maint par les scorpions; il mourt sur l'heure, et j'assistai à ses funérailles. Les habitants de Tacaddà n'ont point d'autre occupation que celle du commerce; ils font tous les ans un voyage en Égypte, d'où ils importent dans leur pays de belles étoffes, etc. Cette population de Tacaddà vit dans l'aisance et la richesse; elle est fière de posséder un grand nombre d'esclaves des deux sexes; il en est ainsi des habitants de Málli et d'Îouâlâten. Il arrive bien rarement que ces gens de Tacaddà vendent les femmes esclaves qui sont instruites; et quand cela a lieu, c'est à un très-haut prix.

### ANECDOTE.

En arrivant à Tacaddà, je désirai acheter une lille esclave instruite; mais je ne la trouvai pas. Plus tard, le juge Aboù Ibràhîm m'en envoya une, appartenant à un de واشتريتها بخسم وعشرين مثقالا ثم آن صاحبها ندم ورفب ق الإثالة فقلت له إن دالتنى على سواها التأتك فدلنى على خادم (أن لعلى أفيرُول وهو للغين التادكل الذى الد ان يرفع شيئاً من اسبال حين وقعت ناقتي والى ان يسقى غلاي المآء حين عطش ناشتريتها منه وكانت خيرا من الاول واقلت صاحبي الاول تم ندم هذا المغين على يع تقادم ورغب في الاثالة والحي دائل فابيت إلا ان أجازيه بسوء فعده فكاد ان يجين او يهلك استا ثم اتلفه بعد لا ،

ذكر معدن النماس ومعدن النماس بخارج تكدًّا يحفرون

ses compagnons; je l'achetai pour vingt-cinq ducats; puis le maître de l'esclave se repentit de l'avoir dendue, et me demanda la résiliation du contrat. Je lui répondis ; « Si tu peux m'indiquer une autre esclave de ce genre, je résilierai le marché. » Il me fit connaître une esclave d'Alv Aghioùl. de cet Africain de Tâdéla qui ne voulut se charger d'aucune partie de mes effets lorsque ma chamelle s'abattit, et qui refusa de l'eau à mon jeune esclave souffrant de la soif. J'achetai cette esclave, qui valait mieux encore que la précédente, et j'annulai le contrat avec le premier vendeur. Cet Africain regretta aussi d'avoir cédé son esclave; il désira casser le marché, et il insista beaucoup sur cela auprès de moi. Je refusai, pour lui donner la récompense que méritait sa mauvaise conduite à mon égard, et peu s'en fallut qu'il ne devint fou ou qu'il ne mourût de chagrin. Cependant je me décidai plus tard à lui accorder la résiliation du contrat.

## DE LA MINE DE GUIVRE.

La mine de cuivre se trouve au dehors de Tacaddà. On

عليه في الارض ويأتون به الى البلد فيسبكونه في دورهم يفعل ذلك عبيدهم وخدمهم فاذا سبكوه تحاسا اجر صفعوا منه تقبيات في طول شير ونصف بعضها رقاق وبعضها غلاظ فتباع الغلاظ منها تحساب اربع ماية تصبيب بمشقال ذهب وديم ال الرقاق تحساب سقياية وسع ماية بمشقال دهب صوفهم يشترون براتها الخميم أوطب ويشترون بغلاظها العبيد والدم والذوق والسبى والقع وتجل النحاس منها الى مدينة كُوبرُ من بلاد القار وال رَقالِ الله بلاد برُورُ وهي على مسيرة اربعدي بوبا من تكذا وإضابها مسلون لهم ملك المهد ادربس لا يظهر الله الس ولا يُكلِّهم إلا من وراً حجاب ومن شخد الهلاد يُولُ

creuse dans le sol, et l'on amène le minerai dans la ville, pour le fondre dans les maisons. Cette besogne est faite par les esclaves des deux sexes. Une fois que l'on a obteau le cuivre rouge, on le réduit en barrès longues d'un empan et demi, les unes minces, les autres épaises. Quatre cents de celles-ci valent un ducat d'or; six cents ou sept cents de celles-là valent aussi un ducat d'or. Ces barres serveut de moyen d'échange, en place de monnaie: avec les minces on achète la viande et le bois à brûler; avec celles qui sont épaisses, on se procure les esclaves mâles et femelles, le millet, le beurre et le froment.

On exporte le cuivre de Tacaddà à la ville de Coûber, située dans la contrée des nègres infidèles; on l'exporte aussi à Zaghài et au pays de Bernoû. Ce dernier se trouve à quarante jours de distance de Tacaddà, et ses habitants sont musulmans; ils ont no roi nommé ldrfs, qui ne se montre jamais au peuple, et qui ne parle pas aux gens, si ce n'est derrière un rideau. C'est de Bernoû que l'on améne, dans les différentes contrées, les belles exdaves, les sunuques

بَالْجُوارى لِحُسَان والغنهان والثهاب الْجُسَّدَة [1] وَيُجِل النِّعَاسِ أيضا منها الى جوجوة وبلاد المورتيين<sup>(2)</sup> وسواها ء

خصر سلطان تكدّاً وق اياء اقامتي بها توجّه القاضي ابو ابر ابرهم والفطيب محمد والمدّرس ابو حفص والشع سعيد بن على الله الله الله والمدّر الله والله والل

et les étoffes teintes avec le safran. Enfin, de Tacaddà l'on exporte également le cuivre à Djeoudjéouah, dans le pays des Moûrtéboûn, etc.

# DU SULTAN DE TACADDA.

Lors de mon aéjour à Tacaddà, les personnages que je vais nommer se rendirent chez le sultan, un Berber appelé d'ar, et qui se trouvait à ce moment-là à nne journée de distance de la ville. C'étaient: 1° le juge Aboù Hråhin: 2° le prédicateur Mohammed; 3° le prédicateur Mohammed; 3° le prédicateur Mohammed; 3° le professeur Aboù Hafsi; 4° le cheikh Sa'ld, fils d'Aly. Un différend s'était élevé entre Izàr, le sultan de Tacaddà, et entre le Tacarcary, qui est aussi nn des sultans des Berbers. Ces quatre personnages allaient auprès d'Izàr pour arranger l'affaire, et mettre la paix entre les deux souverains. Je désirai connaître le sultan de Tacaddà; en conséquence, je louai un guide, et me dirigeai vers ce monarque. Les personnages déjà nommés l'informèrent de mon arrivée, et il vint me voir, monté sur ne cheval, mais sans selle: tel est l'insage de co peuple.

وتلك عادتهم وقد جَعل عوض السريج طنفسة جرآء بديعة وعليه ملعفة وسراويل وهامة كلها زُرق ومعة اولاد اخته وهم الذين يرتون مُكلة فخُفنا اليه وصائحناة وسال عن حالى الذين يرتون مُكلة فخُفنا اليه وصائحناة وسال عن حالى وقد فأعلم بذلك وانرائي ببيت من بيوت المناطبين، من حليب البقر وان في جوارنا بيت أمد واخته تجاعا البنا وسختا علينا وكانت أمد نبعت لنا للليب بعد العقمة وهو وقت حليهم ويشربونه ذلك الوقت وبالتُحدو وأما الطعام نلا يالمونه ولا يعرفونه واقت عندهم ستة أبام وفي كل يوب يبعت بكيشين مشوريني عند العبام والحساء واحسن ال

En place de selle, le sultan avait un superbe tapis rouge. Il portait un manteau, des caleçons et un turban, le tout de couleur bleue. Les fils de sa sœur l'accompagnaient, et ce sont eux qui hériteront de son royaume. Nous nous levàmes à son approche, et lui touchâmes la main; il s'informa de mon état, de mon arrivée, et on l'instruisit sur tout cela.

Le sultan me fit loger dans une des tentes des Yénkthboûn, qui sont comme les domestiques dans notre pays. Il m'envoya un mouton entier rôti à la broche, et une coupede lait de vache. La tente de sa mère et de sa sœur était dans notre voisinage; ces deux princesses vinrent nous voir et nous saluer. Sa mère nous avait fait apporter du lait frais après la prière de la nuit close : c'est le moment où l'on a ici l'habitude de traire les bestiaux. Les indigènes boivent le lait à cette heure, ainsi que de bon matin. Quant au blé ou au pain, ils ne le mangent ui ne le connaissent. Je restai dans cet endroit six jours, pendant lesquels le sultan me régalait de deux béliers rôtis, le matin et le soir. Il بغاقة وعشرة مثاقيل من الذهب وانصرفت عنه وعدت الى تكدًّا ،

دُكر وصول الامر اللريم الله ولما عدف الى تكدا وصل غلائم للماج تجد بن سعيد التجلماني بأمر مولانا امير المؤمنين وناصر الدين المتوقّل على ربّ العالمين آمرًا لى بالوصول الى حضرته العلبية فقالته وامتثلته على الكوّر واشتربت جملين لركون بسبعة وتلاقين مثقالا وثلث وتصدت السنر الى توات ورفعت زاد سبعين ليلة اد لا يُوجَد الطعام فيها بين تكدا وتوات أمّا يوجد الخم واللين والسمن يُشتري بالاتواب وحرجت من تكدًا يوم الهبيس الفادي عشر لشعبان سنة

me fit présent d'un chameau femelle et de dix ducats d'or. Je pris congé de ce souverain et retournai à Tacaddà.

DE L'ORDRE AUGUSTE QUE JE REÇUS DE LA PART DE MON SOUVERAIN.

Quand je fus retourné à Tacaddà, je vis arriver l'esclave du pelerin Mohammed, fils de Sa'id Assidjilmâçy, portant un ordre de notre maître, le commandant des fidèles, le défenseur de la religion, l'homme qui se confie entièrement dans le Seigneur des mondes (Aboù Tanb.) Cet ordre m'en-joignait de me rendre dans son illustre capitale; je le baisai avec respect, et je m'y conformai à l'instant. J'achetai done deux chameaux de selle, que je payai trente-sept du-cats et un tiers, me préparant à partir pour Taouàt. Je pris des provisions pour soixante et dix nuits; car on ne trouve point de blé entre Tacaddà et Taouàt. Tout ce que l'on peut se procurer, c'est de la viande, du lait aigre et du beurre, que l'on achéte avec des étoffes.

Je sortis de Tacaddà le jeudi onze du mois de cha'ban

اربع وخسين في رفقة كبيرة فيهم جعفر التواق وهو من الفصلاء ومعنا الفقيد محد بن عبد الله تأسى تكدًا وق الرفقة نحو سقاية خادم فوصلنا إلى كاهرمن بلاد السلطان الكركري (1) وفي ارض كثيرة الاعشاب يشترى بها الناسُ من برابرها الغم ويُقدّدون لجها ويجده اهل توات الى بلادهم ودخلنا منها الى بريّة لا محارة بها ولا مآء وفي مسيرة ثلاثة أيّام ثم سرنا بعد ذلك خسة عشر يوماً في برية لا عارة بها الله أن بها المآء ووصلنا الى للوضع الذي يغترق به طريق غات الاخذ الى ديار مصر وطريق توات وهنالك احسآء مآء بجرى على للمديد ناذا غسل به الـثوب الابـيض اسُّودٌ لونُه وسرنا من هنالك عشرة de l'année cinquante-quatre (754 de l'hégire = 12 septembre 1353 de J. C.), en compagnie d'une caravane considérable, où se trouvait Dja'far de Taouât, un des hommes distingués. Il y avait avec nous le jurisconsulte Mohammed, fils d'Abd Allah, juge à Tacaddà. La caravane renfermait environ six cents filles esclaves. Nous arrivâmes à Câhor, qui fait partie des domaines du sultan Carcary : c'est un endroit riche en herbages, et où les marchands achètent, des Berbers, les moutons, dont ils coupent les chairs en lanières pour les faire ensuite sécher. Les gens de Taouât importent ces viandes dans leur pays. Puis nous entrâmes dans un désert sans habitations, sans culture, sans eau, et de la longueur de trois jours de marche; après cela, nous voyageames quinze journées dans un autre désert sans culture aussi, mais offrant de l'eau. Nous atteignimes le point où se séparent le chemin de Ghât, qui conduit en Égypte, et celui de Taouât. Il y a là des puits, on amas d'eau qui traverse du fer; lorsqu'on lave avec cette eau une étoffe blanche, la couleur de l'étoffe devient noire.

Nous marchâmes encore dix jours, et arrivâmes au pays

أياًم ووصلنا الى بلاد هكار وهم طائفة من البرير مُلقّون لا خير عندهم ولَقِيمًا احدُ كَمِرْآتَهُم نحبس القافلة حتى غرموا له اثواباً وسواها وكان وصولنا الى بلادهم في شهر ومضان وهم لا يُغبرون فيه ولا يعترضون القوافل واذا وجد سُراتها للستاع بالطريق في ومضان لم يعرضوا له وكذلك جميع من بهذه الطريق من العرابر وسونا في بلاد عكار شهرا وهي قليلة اللبات كثيرة الجارة طريقها وعر ووصلنا يوم عيد الفطر الى بلاد برابر اهل لقام كهراده فاخبرونا باخبار بلادنا واعقونا أن اولاد كراج وابن يُغمور خالفوا وسكنوا كسابيت من توات لخان

des Haccàr, ou Haggàr, qui sont une tribn de Berbers, portant un voile sur la figure; il y a peu de bien à en dire : ce sont des vauriens. Un de leurs chefs vint à notre rencontre, et arrêta la caravane, jusqu'à ce qu'on se fût engagé à lui donner des étoffes et autres choses. Ce fut pendant le mois de ramadhàn que nous entràmes dans le territoire des Haccàr, à cette époque de l'année, ils ne font pas d'incursions en pays ennemi, et n'empéchent point les caravanes de passer. Leurs voleurs mêmes, s'ils trouvent quelque objet sur la route d'urant le mois de ramadhàn, ne le ramassent pas. C'est ainsi qu'agissent tous les Berbers qui habitent sur ce chemin.

Pendant un mois nous voyageâmes dans la contrée des Haccàr; elle a peu de plantes, heaucoup de pierres, et sa route est scabreuse. Le jour de la fête de la rupture du jeûne, nous arrivâmes dans un pays de Berbers porteurs de ce voile qui recouvre le bas du visage, à la manière de ceux que nous venions de quitter. Ils nous donnérent des nouvelles de notre patrie; ils nous apprirent que les fils on la tribu de Kharàdj, ainsi que le fils de Yaghmoûr, s'éteinet révoltés, et qu'ils résidaient alors à Téchbit, dans le pays اهل القاملة من ذلك ثم وصلنا الى ثودا بضم البآء المؤشدة وفي من اكبر ترى توات وارضها رمال وسباح وقرها كثير ليس بطيّب لاكن اهلها يُنصّلونه على تمر عجماسة ولا زرع بها ولا سمن ولا زبت وأتما تجلب لها ذلك من بلاد للخرب واكل إهلها القبر والجراد وهو كثير عندهم تجتزئونه كما تجنّدن التم ويقتاتون به ويخرجون الى صيدة قبل طلوع الشمس فاته لا يطير اد ذاك لاجل المرد واقضا ببُودا أياما "ثم سافرنا في تافلة ووصلنا في اوسط ذى القعدة الى مدينة عجماسة وخرجت منها في ثاني ذي الحجة وذلك اوان المرد الشديد ونرار بالطويق

de Taouât. Les hommes de la caravane furent remplis de crainte quand ils entendirent ces récits. Ensuite nous arrivâmes à Boûda, nu des principaux villages de Taouât; son territoire consiste en sables et en terrains salés. Il y a ici beaucoup de dattes, mais elles ne sont pas bonnes; cependant les gens de Boûda les préfèrent à celles de Sidjilmâçab. Le pays de Boûda ne fournit ui grains, ni beurre, ni huile d'olive; ces denrées y sont importées des contrées du Maghreb. Les habitants se nourrissent de dattes et de sauterelles; ces insectes y sont aussi en grande abondance; ils les emagassinent comme on le pratique avec les dattes, et s'en servent pour aliments. La chasse des sauterelles se fait avant le lever du soleil, car alors le froid les engourdit et les empêche de s'envoler.

Après avoir demeuré quelques jours à Boûda, nous partimes avec une caravane, et arrivâmes à Sidjilmaçah au milieu du mois de dhoû'l kâ'dab. Je sortis de cette ville le second jour du mois de dhoû'l hiddjah (de l'année 754 de l'hégire, ou à la fin de décembre de l'an 1353 de J. C.); cétait au moment d'un grand froid, et la route était remتلج كثير ولقد رايت الطرق الصعبة والثانج ألقير ببخاري وسعرقند وخراسان وبلاد الاتراك فلم أز أصعب من طويق أم جَيَبة أن ورصلنا ليلة عبد الاحتى الدار الطَّبَح فاقت هنالك يوم الاحتى قم خرجت فوصلت الدعشرة كأس حصروق الم صولا أمير المؤمنين الده الله فقبلت يده اللهية وتهنت يماهدة وجهد للبارك واقت لا كتك احسانه بعد طول الرحلة والله تعالى بشكر ما والانبع من جزيل احسانه وبعاد موالد امتنافه ويُديم أنامه ويُعتم المسلمين بطول بقائدة والموالد المتابعة النظار في فراتم الامصار وهجانب الاستار وكان العراق من تقييدها في نالت دي المصار وهجانب

plie de neige. J'avais vu dans mes voyages des chemins difficiles, ainsi que beaucoup de neige, à Bokhāra, à Samarkand, dans le Khorāçān et les pays des Turcs; mais je n'avais pas connu de route plus scabreuse que celle d'Oumm Djonaïbah. La nuit qui précède la fête des sacrifices, nous atteignimes Dàr Atthama'; j'y restai le jour de la fête, et partis le lendemain.

Enfin j'entrai dans la capitale Fez, résidence de notre maître le commandant des fidèles (que Dieu l'assiste!); je biasais sa main auguste, j'eus le bonheur de voir son visage béni, et je demeurai sons la protection de ses bienfaits, après un très-long voyage. Que le Dieu très-laut le récompense pour les nombreuses faveurs qu'il m'a accordées et pour ses grâces généreuses! Que le Très-Haut prolonge ses jours et réjouise les musulmans par la longue durée de son existence!

Ici finit le récit du voyage intitulé: Cadeau fait aux observateurs, traitant des cariosités offertes par les villes, et des merveilles rencontrées dans les voyages. La rédaction en a été terminée le 3 de dhoû'l hiddjah de l'année 756 de l'hégire وخسين وسمع مأية والحمدُ الله وسلامُ على عمادِة الدُّيس اصطلقَ (1) ،

قال أبن جُرَى استهى ما فتسته من تغييد الشعبر أن عبد الله عبد أن معقل أن عبد الله ولا يُحْثَى على ذى عنقل أن عبد الشعبر هو رحال أفضر وبن قال رحال هذه للبلة أن الم يبعد ولم يجعل بلاد الدنيا المرحلة واتحد حصرة فأس قرارًا لعظم ملوكها شأنا واقهم فضائل واتحرهم الحسانا واشدهم بالواردين عليه عناية والقهم فضائل واحثوهم السال العرجانية والمناسب على مثل أن يجد الله تعالى لان وتحقد في أول حالم الدو الله يبعد على هذا الله تعالى لان وتحقد في أول حالم (او 13 décembre de l'an 1355 de J. C.). Lodange à Dieu, et paix à ceux d'entre ses serviteurs qu'il a élus! (Coran, 1871) 60 أ

Ibn Djozay dit: «Voilà la fin de ce que j'ai rédigé, d'après l'écrit du cheikh Aboù 'Abd Allalı, Mohammed, fils de Bathoùthab (que Dieu l'bonorei), lucua homme intelligent ne méconnaîtra que ce cheikh ne soit le voyageur de l'époque. Celui qui dirait: « Cest le voyageur de cette religion ou de cette nation musulmane », n'exagérerait pas. Notre cheikh, qui a pris le monde entier pour but de ses voyages, n'a choisi la capitale Fez pour demeure et pour patrie, après l'immense longueur de ses pérégrinations, que parce qu'il s'est bien assuré que notre maître (que Dieu l'assiste!) est le plus grand des rois de l'univers, celui qui posséde le plus de mérites, qui multiplie le plus les bienfaits, qui a le plus de sollicitude pour ceux qui viennent le visiter, et qui donne le plus de protection aux personnages qui se consacrent à

· Il convient qu'un homme comme moi loue le Dieu trèsbaut, pour la grâce qu'il lui a faite dans sa jeunesse et dès

l'étude de la science.

وترحَّاله لاستنَّطان (١) هذه المصرة التي اختارها هذا الشيخُ بعد رحلة خسة وعشرين عامًا انها لنعمةً لا يُعَدَّر تدرها ولا يُوق شكرها والله تعالى يرزقنا الاعانة على خدمة مولانا امير المؤمنين ويبقى علينا ظل حرمته ورجته وبجزيه عنا معشر الغربآء المنقطعين اليه افضل جرآء التحسنين اللَّهُمَّ وكما فضلتُه على الملوك بفضيلتي العم والدين وكصصته بالحم(1) والعقل الرصين فكذ للكد اسباب التأبيد والتكين وعرِّقهُ عُوارَقُ النصر العريز والغتم المبين واجعل الملك في عقبه الى يوم الدين وأره قَرِّةُ العين في نفسه وبنيه ومُكله ورعيته يا ارح الراجيين le commencement de son émigration, de venir demeurer dans cette même capitale, que notre cheikh n'a choisie qu'à la suite d'un voyage de vingt-cinq années. C'est là, en effet, une faveur inestimable, et que l'on ne saurait suffisamment payer de reconnaissance. Que le Dieu très-haut nous accorde son aide dans le service de notre maître le commandant des fidèles, qu'il fasse durer sur nous l'ombre de la protection. de la miséricorde de ce souverain, et qu'il le rétribue pour nous, qui ne sommes qu'une réunion d'étrangers dévoués à à notre maître, de la plus illustre récompense que les bienfaiteurs puissent désirer!

O Dieu! puisque tu as élevé notre maître au-dessus des autres rois, au moyen de deux mérites, la science et la piété; puisque tu l'as distingué par une grande douceur et par une intelligence solide, répands aussi sur son royaume les causes de la vigueur et de la puissance (littéral, allonge, pour son royaume, les cordes, etc.); fais-lui connaître les bienfaits du secours sublime et de la victoire éclatante! Ó Dieu! ô le plus miséricordieux des miséricordieux! conserve l'empire dans la postérité de notre souverain, jusqu'au jour du dernier jugement; réjouis-le dans sa personne, dans ses enfants, dans son royaume et dans ses sujets!

وصلى الله وسلم على سيدنا وصولانا ونبيتنا محد خانمر النبيس وامام المرسلين<sup>(۱)</sup> والمحمد لله ربّ العالمسين<sup>(2)</sup> وكان الهراغ من كتّمها في صغر عام سبعة وخسين وسبع مأبة عرن الله في كتمها م

Que la bénédiction de Dieu et le salut soient sur notre seigneur, notre maître, notre prophète Mahomet, qui est le sceau, ou le plus excellent des prophètes, et le chef des envoyés! Louange à Dieu, maître des créatures!

La transcription de cet ouvrage a été achevée dans le mois de safar de l'année 757 de l'hégire (février 1356 de J. C.). Que Dieu rétribue celui qui le copiera!

FIN DU TOME QUATRIÈME ET DERNIER.





# VARIANTES ET NOTES.

- Page 3 (1). Au lieu de أواريعة وماية les mas. n™ 909, 910 et 911 portent عماية
- P. 11 (1). En place de أجروا, qui est la leçon dn ms. 910, les trois autres mss. donnent أمروم.
- P. 12 (1). Nos quatre mannacrits portent (תובל, mot que nous navous pas hésité à lire (ביל, comme dans le ms. de M. de Gayangos (teit par Dory, Dictionnaire des nous de sétements, p. 6 27). Mási nous as pensons pas, avec ce deroier savant, que "ביל puisse signifier ici une espèce de mantaeu grossier. C'est tout simplement l'adjectif (عرف المجالة المساقرة), et an tremplement l'adjectif (عرف المجالة), et an teint en bleu avec de l'indigo», ainsi que M. Dory lui-méme l'a moutré (idid. p. 78, 79). L'épithète monzyurads couvient très-bien aux pagnes qu'i, le plus soneurs, sont de couleur bleux.
- P. 13 (1). An lieu de والسوو, le ms. 910 porte والسوو, surmonté du mot عد c'est la vraio leçon». En marge de ce ms. on lit l'annotation suivante: (والسرو غير معروف قاله في قزالقاموس).
- P. 21 (1). Ici et dans les lignes suivantes, au lieu du duel Le, les mss. 907, 909 et 911 portent le singulier féminin le.
- P. 23 (1). Au lieu de الْخَرَد , le ms. 910 et celui de M. de Gayangos (apud Dozy, ibidem, p. 40) donnent أخورين, qui a le même sens.
  - P. 25 (1). En place de حصينة les mss. 910 et 911 portent .
  - P. 26 (1). Au lien de مفلج, les mss. 907 et 910 donnent عجرحه.
  - P. 42 (1). Nous avons ajouté le mot , d'après le ms. 910.
- P. 46 (1). Au lien de cas, que nous avons admis dans le texte sur

fautorité du ms. 910, le ms. 907 porte ربعة, et les deux autres mss. donnent ربعة, l.

- P. 49 (1). En place de جَارَاتِه, que donne le ms. 907, les trois autres exemplaires portent ce mot au singulier.
- P. 50 (1). Au lieu de ينصوف, le ms. 910 donne le féminin pluriel ينصرفي.
- P. 58 (1). En place de الرى, le seul ms. 910 porte الرأي, leçon qui paraît préférable.
- P. 60 (1). Le ms. 907 présente ici cette leçon, évidemment fautive, الجانين
- P. 76 (1). Au lieu de All. Nous n'avons pas hésit à remplacer ces deux leçons. manifestement incerrectes, par le mot All.ll. De peut rapprocher de ce passage celui qu'on lira plus loin dans la description du Soudan (p. 430). On sait que, actuellement encore, plusieurs tribus africaines, et notamment les Tounsiès et les Tibbous, se couvrent le visage d'un voille. Bid. (3). En place de option, se couvrent le visage d'un voille. Bid. (3). En place de option, que percent les mus, gor et 910, il vaut ans doute mieur par la dernière lettre, et qui signifie en effet « les bourgons de la vigne». Ce passage manque dans les mas, ogo et 911.
- P. 85 (1). En place de la leçon du texte, qui est celle des mas. 907 et 1909, le ma. 910 porte بازآء للجامع عجرة ,et le ma. 911 بازآء للجامع عجرة ,et le ma.
- P. 92 (1). Le mot بَصُلُون nous a été fourni par le me 910; les mes. 909 et 911 donnent بماون, et le me. 907 paraît avoir porté dans l'origine la même leçon, qu'une main plus récente a corrigée en بيماون.
- P. 101 (1). La leçon du texte n'est donnée que par le ms. 910; les trois autres mss. portent المواقع إلى qui n'a pas de sens jei.

- اميرًا P. 104 (1). Au lieu de أميرًا , les mss. 907, 909 et 911 portent أميرًا
- P. 106 (1). Après أوّر, le ms. gro ajonte les deux mots الرّه puis vient المتحدة.
- P. 107 (1). La leçon du texte nous a été fournie par les mss. 910 et 911. Le ms. 907 porte birité (nc) et le ms. 909 birité.
- P. 108 (1). Au lieu du mot منه سود و donne le ms, 910, le ms, 907 paraii porter le mot من 4, qu'il fait suivre d'un petit espace hlanc; le ms. 90 offre les lettres من suivres d'un blanc, et le ms. 911, les mêmes lettres, avec la lettre من par abréviation pour مناهدي الماهدي الماهدي الماهدي الماهدي الماهدي المناهدي Mahratte, car notre voyageur avone plus loin (p. 142) son goût pour les femmes de cette dation.
- P. 112 (1). Les noms qu'Ibn Batoutah cite ici comme ceux des groupes d'Iles, ou, comme il les appelle des dimats, dont la réminio compose le vaste archipet des Maddires, « restrouvent, pour la plujart, dans les relations européemes, et notamment dans celle de Famçois Pyrard de Laval (Progago, 3º édit. ") part. Paris, 16:19, p. 1:1, 1:1:2:1:17), Cest tains que Pélipoir est faciement reconnaissable dans Pedypolo, Mahal dans Malé, Cartidoù dans Cardidou, Télédomméry dans Tills dou madoue, Béreidoù dans Poulis-dous, Moloûc dans Moloque, et Souweid dans Soudon ou Soudives. Le Cansaloù s' file Bastouthe est peut-tre le Collomadons de Pyrard, ou, comme l'écrit Horsburgh, Colomandous.— Bid. (2). Au lieu de 1972 (1). En ms, 10 porte [1975]
- P. 115 (1). Nous avons adopté ici la leçon du ms. 910; le ms. 907 porte مُنتهم, et les mss. 909 et 913 donnent مُنتهم.
- P. 116 (1). Au lieu de ثيات, ies mss. 907, 909 et 911 portent ثيات, et font suivre ce mot d'un espace resté en blanc.
- P. 121 (1). Au lieu de فأن, le ms. 910 porte فأذ; et, en place de
- وبياع منها قوه : P. 122 (1). On trouve cette leçon dans le ms. 910 : منها وبياع منها قوه : اوبعد مساق بدرينار , les mss. 907, 909 et منه , les mss. 907, 909 et اوبعد مساق بدرينار , les mêmes mss. por-

tent وماية les mss. 909, 910 et 911 suppriment le mot الذي هي après

- P. 126 (1). Au lieu de بيتركونها ; le ms. 907 ه ييتركونه ; les mss. 909 et 911 portent له يتربي ... A la première ligne de la page 128, au lieu de العرب , que donne le ms. 910, et qu'exige le contexte, les trois autres mss. portent العرب l'auss. portent العرب in à ici aucun sens.
  - P. 129 (1). En place de عادي, les mss. 907, 909 et 911 donnent
  - . P. 136 (1). Au lieu de الكردوى, le ms. 910 porte الكردري.
- P. 138 (1). En place de جي , les mss. 907 et 909 donnent ه. et le mss. 911 porte وهي Ibid. (2). Le mss. 910 offre ici les mots كرامة
- P. 139 (1). Les mas. 907 et 910 portent le pluriel الموائد, au lieu du singulier المائدة.
- ولقد كنت لمّا كبت: P. 145 (1). Le m. 910 offre ici cette leçon: كبت لمّا كربت اعطاق
- P. 146 (1). Au lieu de فرحان, que donnent les mss. 910 et 911, les deux autres portent فرجان.
- P. 149. (1). C'est par conjecture que nous avons admis dans se texte les deux mots من كوا (se deux mots) من الوا (se deux mots), وهن لوا (se le ms. 910 offre من لوا).
- P. 150. (1). Au lieu de رُقْت , le ma. 911 porte رُقْت , leçon qui paralt préférable; le ms. 909 عرفت (sie). Ibid. (2). Les mss. 907 et 910 ajoutent ici
- P. 153 (1). Les trois mots أو غير مكتوب manquent dans les mss.
- P. 154 (1). Le ms. 907 porte ici يخدرموا; les mss. 909 et 911 donnent
  - P. 157 (1). Les mas. 909, 910 et 911 donnent le prétérit die

- P. 160 (1). En place de تتوافقت, que portent trois mas. et qui cat la bonne leçon, le ms. 907 donne تتوافقت.
- P. 161 (1). Le ms. 910 a دُن ي د ma joue », an lieu de و د mes pieds ».
- P. 168 (1). Le ms. 910 porte ici كشو et السوالمي, et le ms. 911 كسوى.
  - . هن يضربن P. 176 (1). Le ms. 910 donne cette leçon-ci
- P. 183 (1). Nous avons suiri en cet endroit la leçon de ms. 910. Le ms. 907 porte ها ك عبد الشجر إلى عبد المد ms. 907 porte and الشجر إلى عبد المد ms. 907 porte mi en ori qui suit dellise, en laissant un blanc à la place, et portent all بعد إلى excond de ces exemplaires offre ici encore la lettre بن ما دو المان مان المان المان
- P- 186 (1). Les mss. 907, 909 et 91 1 ajoutent à tort ابن avant عُمِيَّة et donnent فرجان au lieu de فرجان
- P. 189 (1). An lieu de تُسمِّع, le ms. 907 porte إِنْسَيِّع; les mis. 909 et 911 donnent سُمِّع
- P. 190 (1). Nous avons suivi, en cet endroit, le ms. 910. Les trois autres mss. portent بالفرس et بالفرس.
- P. 191 (1). Au lieu de الغربيّة, les mss. 907, 909 et 9 و donnent الغراية
- P. 193 (1). En place de دار او te ms. 907 porte کروار, et les mss. 909 et gil donnent در
- . الكافلة P. 197 (1). Au lien de القايلة , le ms. 907 présente le mot الكافر. Les mss. 909 et 911 suppriment les mots qui suivent الكافر, et remplacent إلكافر, par فوجديرهم.
- P. 199 (1). En place de يسدلون, les mss. 909 et 911 ont يسدلون et le ms. 910 office يسملون. — *Bid.* (2). Les mss. 907, 909 et 911 remplacent البلد العالم الاست

- P. 200 (1). Le ms. 907 porte sculement .....
- P. 203 (1). Les mss. 909 et 911 donnent la leçon suivante : وَهُلِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى
- P. 207 (1). Le ms. 910 donne îci ديئًا ما خان ; le ms. 909, سائر (sic) جاد , et le ms. 911, کاد
- P. 208 (1). Les mss. 909 et 911 portent المحربة, et le ms. 910 donne المحربة. Peut-tère faut-il lire simplement التجربة la mers.
  - . وصادرتي P. 209 (2). Le ms. 920 porte لي واذن لي , au lieu de
- P. 211 (1). Le ms. 907 donne روم , et le ms. 910 دنانير و 10. Ibid. (2). Les mss. 909, 910 et 911 portent ici گليب.
- P. 212 (1). Tous les mess sont fautifs en cet endroit. Les mess. 907, 909 et g.: الكتوفي donnent الكتوفي الفاء. Ibid. (2). Le mes. 910 ajoute بنقتم الفاء Ibid.
- P. 215 (1). Le ms. 910 donne ici la leçon suivante : فاتنا برز أن ال عدرة خالف استندگاوان Bid. (2). Ici le ms. 907 porte: تعال عدرة خالف: سندگاوان trois autres mss. donnent: سندگاوان
- P. 217 (1). Au lieu de يسرد, les mss. 907, 909 et gir portent
- P. 221 (1). En place de زاوین, les mss. 909, 910 et 911 donnent ناری
  - P. 236 (1). Au lieu de مسعد , le ms. 910 porte أعبيعة.
  - .مسافة P. 228 (1). Les deux mss. gog et gi i portent
- P. 239 (1). La locon des mass. 909 et 911 est Y3; celle du mis. 910 est Y 31
- P. 241 (1). Après le mot بالحرد الله ems. 907 laisse plus d'une demiligne en blane; elle était probablement destinée à fixer la proponciation

de ce mot, qui n'est pas arabe. Le ms. 910 laisse anssi un petit espace en blanc. Quant aux mss. 909 et 911, ils finissent par ce mot l'article du camphre, et suppriment les deux lignes suivantes,

- P. 243 (1). Les mss. 909, 910 et 911 portent }.
- P. 245 (1). Les mss. 909 et 911 ont 3.
- P. 246 (1). Les mss. 909 et 91 : portent مسيراً. Sur le sens du mot المسير, voyez le Dictionnaire heptaglotte de Castell, col. 2597-2599.
- P. 250 (1). Le ms. 907 porte منافقه, ou, plus exactement, et suivant l'écriture maghrébine, القصيد (sic); le ms. 910 donne الفقيد.
  - P. 253 (1). La leçon des mss. 909, 910 et 911 est افتدا على الداء .
- P. 254 (1). Après le mot بالهنر, les mss. 907, 909 et 911 ajontent ويحتى أيضًا, ce qui paraît être de trop. Le ms. 911 porte نهر الصبن an lieu de بنهر السبر.
- P. ع55 (1). Le mot العبيب, avant العبيب, manque dans les deux mss. 907 et 909.
  - P. 256 (1). Les mss. 907, 909 et 911 ont laul.
- ... من بلاد الهنزك المواتزي portent عن بلاد الهنزك ... (Bid. (1), Le ms. 910 porte معم 18id. (1), Le ms. 910 porte معم 18id. (1), Le ms. 910 porte بالمداور ... (Bid. (3), Le ms. 911 porte المداور ... المداور ... (3). Le ms. 911 porte كان
- P. 267 (1). Le ms. 907 porte فأيب , on plutôt عآبب (sic); les mss. 909 et g11 donnent مارب (sic)،
- P. 27ı (1). Le ma. gıo quadə. Ibid. (2). La leçon du ma. goṛ est بَصَاحِب الدَّهِ وَالْ عَجْرِي ، or الْحَبِولَ عَجْرِي ، or الْحَبِولَ عَجْرِي ، or الْحَبِولَ الْحَبْرِي الْحَبْرِيْنِ الْحَبْرِي الْحَ

- P. 272 (1). Les mss. 909 et 911 ajoutent ألصباني. Ibid. (2). Les mss. 907, 909 et 911 donnent سوق اللغارين.
  - P. 273 (1). La leçon du ms. 910 est لل حول لع
  - P. 274 (1). Le ms. 910 porte وياتى البها العشارون والمعنبون (sic).
- P. 278 (1). Les mss. 907 et 909 portent len place de alle dans le ms. 911, ce dernier mot se lit en marge.
  - -أزرادًا كثيرًا P. 279 (1). Les deux mss. 907 et 909 ont
- P. 281 (1). Les mss. 907, 909 et 911 portent قوم ألدين, au lien de
  - P. 283 (1). Les mss. 907 et 909 donnent بيرم قطلو.
- P. 284 (1). An lieu de أنحر الدين, les mas. 909, 910 et 911 donnent,
- P. 367 (1). Le ms. 3007 porte المُتَّرِيّة. أنظر (2). Nous avons traduit, ici et phus has المُتَّرِيّة المُتَّالِيّة اللهُ الله
- Poid. (2). Le mas. gog et g11 portent براهها المواهه العدم المواهد العدم المواهد العدم المواهد العدم المواهد المواهد
- P. 291 (1). La leçon du ms. 909 est ماطوخة; celle du ms. 911.
- لطور وقدها تنظهر لدن Les mss. 907 et 911 portent ارتدها تنظهر لدن الناوان la leçon du ms. 909 a diffère de la précédente qu'en ce qu'il porte منه منافذ celle du ms. 910 est منافذ و celle du ms. 910 est الفيق وقدها تنظهر الناوان.

P. 302 (1). Le ms. 910 porte أمهودًا bid. (2). Le teçon du ms. 907 est الكفار والطيالسة التباب البين للسلين (rie); celle des mss. 909 et 911 est نالكفار والطيالس البيني للسلين.

- ولا نعهد في هذا المرجباد P. 305 (1). Le ms. 910 porte ...
- P. 307 (1). La leçon des mss. 909 et 911 est . بشيء
- P. 309 (1). Les mss. 909 et 910 portent وجند la leçon du ms. 911 وزودي la leçon du ms. 910 وجندوا (ic). — Bid. (2). Le ms. 910 doune
  - P. 310 (1). Le ms. 910 porte . del . (Cf. t. II, p. 196.)
  - P. 311 (1). Les mss. 909, 910 et 911 donnent (1)
- P. â ıs (ı): La leçon dea mas. 90g et 91 est لهنف. Ibid. (a): La leçon du ma. 910 est لهنف . Ibid. (b). Les mus. 907, 90g et 911 ortent من المناف المنا
- P. 313 (1). Les deux mss. 907 et 909 portent على المطارة; le ms. 911 à اسطارة (sic); la leçon du ms. 910 est إسطارة.
- P. 315 (1). Cette conjonction j manque dans tous les manuscrits; mais elle est nécessaire pour le seus ainsi que pour la mesure de cet hémistiche.
  - . فوف در لي P. 316 (1). La leçon du ms. 910 est ك
- P. 318 (1). Les mss. gog et g11 portent من الحرافية. Ibid. (2). Le ms. g07 porte حمله رحله (شد); les mss. g09 et g11 donnent وحمل (شد); la leçon du ms. g10 est رحله (شد).
  - P. 319 (1). Tous les mss. portent عنتأب.
- eic). (Cf. Journal عبكاري العال P. 321 (1). Le ms. 910 porte à tort كياري العال إدار. (Cf. Journal asiatique, soût-septembre 1857, p. 227 et suivantes.) Ibid. (2). La leçon du ms. 910 est. العنق المنابع .

P. 324 (1). La leçon du ms. 910 est پنندي ; le ms. 911 offre ici une heune de plusieurs lignes. — *lbid.* (2). Les mss. 907, 909 et 911 donnent à tort ناماد (sic); le ms. 910 a ici une lacune.

. وقير الدينُ الاصفوق والروازي P. 325 (1). La leçon du ms. 910 est والروازي

P. 326 (1). Le ms. 907 porte تذأكر; les deux mss. 909 et 911 donnent تذكَّر

P. 331 (1). Le ms. 907 seul perait porter وكيرهم. — Bid. (2). Le ms. 910 donne من جزآئر الروم

P. 334 (1). Le ms. 910 offre en cet endroit plusieurs variantes; voici comment il donne ces deux vers :

P. 338 (1). Le ms. 910 porte had lia.

P. 340 (1). Les mss. 907, 909 et 913 donnent العقال sans doute pour l'allitération ou la rime avec العقال Dans la page suivante (lig. 5), les mss. 909, 910 et 911 portent الأعداد المتعالف الم

P. 341 (1). La leçon du ms. 910 est مون — Ibid. (2). Les mss. 907, 909 et 911 donnent موت en place de

P. 342 (1). Le ms. 907 porte به ما يحتو به (sec); les mss. 909 et 911 denneut با يقو به 1864. ما يقو به المسلمة المسل

P. 343 (1). Le ms. 910 ajoute ici & Jelly.

P. 344 (1). Le ms. 907 porte أريضاً. — lbid. (2). Le ms. 910 donne أ. المنطقة l (iic). — lbid. (3). Les mss. 90g et 911 portent مع رفقته

P. 345 (1). A la place de وصارت, le ma. 910 porte, mais en marge,

P. 346 (1). La leçon du ms. 910 est المستنوين.

P. 347 (1). Le ms. 910 porte ( Le ms. 910 porte

P. 349 (1). La leçon da ms. 910 est مراه المرة P. 349 (1).

P. 351 (1). Le ms. 910 porte جاد بها Lbid. (2). Le ms. 910 donne. مآله. — Ibid. (3). Les mss. 909 et 911 ont

P. 354 (1). Dans le ms. 907, cette conjonction j est surmontée d'un ¿ de cette manière à mais tracé par une autre maire, il signific sans donte Éla- « c'est une faute. Les mss. 909 et 911 n'ont pas cette conjonction j. Le ms. 910 offre cir une lacune d'environ une ligne.

. ومَغْرِس اساس الاجناد P. 355 (1). La leçon du ms. 910 est

عنى الطاعة P. 357 (1). Le ms. 910 donue

P. 358 (1). La leçon du ms. 910 est lailay.

P. 35g (1). Les mss. 90g et 911 portent حِبابِ; la leçon du ms. 907 est peut-être un peu incertaine.

P. 360 (1). Le ms. 910 offre النشوقة.

P. 361 (1). Les mss. 907, 909 et 911 ont مفرقة. - الفاط. (2). Les mss. 909, 910 et 911 ont ورتباً

P. 363 (1). La leçon du ms. 910 est

- P. 364 (1). Le ms. 910 offre حصينة; les mss. 909 et 911 ont ici une
- P. 366 (1). Voici comment le ma. 910 donne ces deux distiques : التيتُما فالمُثْلُّ من اجلَّكِ ثَنَ يَا تَيتُما فالمُثُلِّ من الطَّبِينِ عن حياتًى نما نما بطبيبي عن حياتًى نما نما بطبيبي عن حياتًى نما شده vers sersient ainsi peut-tere du mète 355; mais le distique de l'ap-
- P. 368 (1). Les mss. gog et g11 portent بالمعرب. Ibid. (2). Les mss. gog et g11 offrent الكبيرة.
- P. 369 (1). Le ms. 910 porte محمَّد بن بشير بن السبني Bid. (2). La leçon du ms. 910 est المبرِّع منا
- P. 371 (1). Les mss. 909 et 911 paraissent porter قالبلفقيّ ; le ms. 910 porte البلفينيّ on البلفينيّ
- P. 372 (1). Les mss. 907, 909 et 911 paraissent porter أيم ul lieu du mot 1, qui suit. — Bid. (2). Le ms. 910 ports بنبع et le ms. 911 بلغاب. — Bid. (3). Le ms. 910 donne بلغ
- P. 373.(1). La leçon du ms. 910 est أبليرة lbid. (2). Les ms. 909, 910 et 91 portent غيد leçon du ms. 907 est un peu incertaino. — lbid. (3). La leçon du ms. 907 est incertaine; celle du ms. 909 est المستبري le ms. 911 porte المستبري
- P. 374 (1). Les mss. 909 et 911 donnent الزعداديّ ; le ms. 910 offre الرجداديّ.

- P. 377 (1). La leçon du ms. 910 est .
- P. 378 (1). Ce monosyllabe, مِنْ, manque dans les mss. 907, 909 et 911; ils portent, ici et ailleurs, مَعْمُ au lieu de مِعْمَ
  - P. 381 (1). Les mss. 909, 910 et 911 portent

- P. 382 (1). Le ms. 909 porte با تجيت به أنجيت أو ileçon dn ms. 907 est nn peu doutense:— Ibid. (2). La leçon du ms. 910 est المنابعة.
  - P. 383 (1). La leçon des mas. 909 et 911 est قيرة.
- P. 394 (1). Les mss. 909 et 911 portent, ici et plus bss. الفوق); le ms. 910 donne ici الفوق, et plus bss. الفوق. Ibid. (2). Le ms. 907 paraît porter ici الفوق].
- P. 397 (1). Les mss. 909 et 911 paraissent porter النغريس ou النقويس.
- P. 398 (1), Le ms. 910 porte عَارَتُونِ (sie); les mss. 909 et 911 présentent une lacune dans cet endroit.
  - P. 400 (1). La leçon du ms. 910 est 1.

  - . كيزو P. 407 (1). Au lieu de كي le ms. 910 porte إ
- P. 410 (1). La leçon du ms. 910 est ألبية les mss. 909 et 911 ont une lacune dans cet endroit.
  - ان هذا : P. 413 (1). Le ms. 910 donne ce passage ainsi qu'il suit : الثيء الذي هو عليه جالت جلس فوقه مِن الملوك الخ
- P. 417 (1). Ici et plus bas, les mas. 907, 909 et 911 donnent à tort يهنيعا.
  - P. 419 (1). Les mss. 909, 910 et 911 portent
  - P. 420 (1)، La leçon du ms. 910 est تأر جاطة. Ibid. (2). Les mss. 1v. 30

907, 909 et 911 portent ما جرا (sic). — P. 420 (3). Les mss. 909 et 911 فأعطاء offrent à tort علماء

- P. 421 (1). Le ms, 910 porte ...
- P. 423 (1). Les mss. 907, 909 et 911 suppriment mal à propos le mot .
- P. 428 (1). La leçon des mss. 907, 909 et 911 est والاسود هم النبع celle du ms. 910 est برجم
  - ببركة الش P. 431 (1). Les mss. 907, 909 et 911 portent
- P. 633 (). Les mas. 907, 909 et 9 i suppriment à tor le mot الحريق et donneil المنطقة المسابقة المنطقة المنطق
- P. 434 (1). La leçon du ms. 907 est incertaine, et les deux mss. 909 et 911 offrent, dans cet endroit, une lacune de quelques lignes. Nous donnons la leçon du ms. 910.
- P. 437 (1). Les mss. 909, 910 et 911 portent (بيصنعوب الفقط ). Les mèmes mss. donnent مُشَيَّتُكُ — Ibid. (3). Les mss. 907, 909 et 911 ont ici, par errenr, مُشَيِّتُكُ ; la leçon du ms. 910 est أن سن يشربونه ..... نظماهم عند ..... نشربونه
  - P. 438 (1). Les mss. 909 et 911 portent à tort عشويين.
- P. 440 (1). Ici finit le ms. 911, et il y manque, dans cet endroit, plus d'un feuillet. Deux mots plus loin, le ms. 909 donne أغول.
  - رَاغُوى 10. Le ms. gog porte رَاغَاي et le ms. و10 رَاغُوى.
  - P. 442 (1). Le ms. gog porte الجسدية, et le ms. g10 الحديدة. --

P. 442 (2). Le ms. 909 donne ألمرتبين ; la leçon du ms. 910 est المرتبين المرتبين ... اوراء وبالد المرتبين

الى كاهـرى من بـلاد السلطـان P. 445 (1). Le ms. 910 donue كوكي

P. 448 (1). Le ms. 910 porte محبيبة . — Ibid. (2). La leçon du ms. 910 est قطر . — Ibid. (3). Le ms. 909 donne مقامه .

P. 450 (i). Le ms. 907 donne الاستطان (sic), et le ms. 909 الاستطان (sic) - Bid. (a). Le ms. 910 offer بالغراب au lieu de بالغرب المتطان - Bid. (3). Avant le mot suivant, وصلّى , le ms. 909 ajoute يارت

P. 451 (1). Après le mot بالمرسلين الله العلق العظيم وعلى آل ويعبه عالمي المحقول المعقول المع

كل اليقر الثان من التُورَ الملقوطة في رحلة ابن بطوطة بناه مضافة الراحى وبقامه تم جميع الديوان على بن العبن الفقير الى الله سبحانه الراحى عقو ومُقوانه محتم سابق بن ابراهم بن عمت بن بلعين غفر الله تعالى ذنبه وستر بفضله عبيمه وهفاه من جميع الاسقام بحاه سينا ومولانا محتم عليه افضل الصلاة وازكى السلام وكان ذلك سبهة يوم السبت لحادى عشر من سفر الخير من عام مماني والن وسلى الله على سيّننا الح

### ADDITIONS ET CORRECTIONS.

Page 99, ligne 8 du texte, au lieu de غير أنقد العجاب. P. 132, l. & de la traduction, au lieu de douze, lisez diz. P. 161, l. & du texte, après le mot عرب غير ajoutez (دوگر تيم ا

### SUPPLÉMENT

AUX ADDITIONS ET CORRECTIONS DU TOME TROISIÈME.

Page 296, lignes 16-18 de la traduction, au lieu de Annodhrbâry, etc. lisez Annadharbâry (de la ville de Nadharbâr).

P. 370, 1. 6 du texte, la bonne leçon est probablement إِنَّ اَنْ يَعْنَ لِلهِ Par consequent, l. 11-12 de la traduction, lisee : Quand le moment sut arrivé d'expédier, etc.

## TABLE

# DES PRINCIPALES MATIÈRES

CONTENUES DANS LE TOME QUATRIÈME.

Exposé du motif pour lequel un présent fut envoyé en Chine; mention des personnes qui furent expédiées avec Ibn Batoutah, et description du cadeau.....

Départ d'Ibn Batontah de Dihly, et son voyage jusqu'à Cam-

Station de Tilbat, p. 5 .- Stations d'Aou et de Hiloû; ville de Beianah, ibid. - Coul (Coel ou Cowil), 6. - Récit d'une expédition près de Coul, à laquelle prit part notre voyageur, 7. - La ville de Djélâly, ibid. - Ihn Batoutah est fait captif, pnis il est délivré; ensuite il est tiré d'une situation pénible, par l'assistance d'un saint personnage, 8. - Le bourg de Tâdj Boûrah, 20. - Bordj Boûrah, 23. - Histoire d'un saint cheikh, ibid. - La rivière Abi Sidh (l'eau noire), 25. - La ville de Canoge, ibid. -Anecdote, 26. - Les stations de Hanaoul, Wézirbour et Bedjålicah, 27. - La ville de Maonry, ibid. - La ville de Marh. 28. - Son excellent froment, ibid. - La tribu des Malawah, ibid. - La ville d'Alabour, 29. - Histoire de Katam, sultau idolâtre de Djenbil; ibid. - Histoire de l'émir d'Alabour, et de son martyre, 31. - La ville de Gualyor, 32. - La petite place de Perouan, 33. - Les enchantenrs dits diognis, 35. - Anecdote, 36. - Autre anecdote, 38. - Les stations d'Amouary et de Cadjarra, 39. - La ville de Tchandiry, 41. - Ses savants, 42. -La ville de Zhihar (Dhar), ibid. - Historiette, 43. -Anecdote, 44. - La ville d'Oudjain, 45. - Daonlet-Abad, 46. - Catacah et Doueiguir, ibid. - Les rats énormes de la forteresse de Doueiguir, 47 .- Historiette, 47.— La tribu des Mahrattes, 48.— Détails sur la ville Doubel-bâbd, 4g.— Description du marché des chauteurs, 50.— La ville de Nadharbár, 51.— Elle est habitée par des Mahrattes, ibid.— Quelques mots encore sur cette peuplade, ibid.— La ville de Sâghar, 52.— Elle est exempte de taxes et d'impôts, ibid.— Cambaie, 53.

Description de Cambaie, et voyage d'Ibn Batoutah jusqu'à

Superbes édifices à Cambaie, p. 53. - Anecdote, 54. -Un des priucipaux marchauds, 55. - Auecdote, 56. -Hommes pieux et généreux de Cambaie, 57. - La ville de Chouy, ibid. - La ville de Kandahar, 58. - Du sultan de Kandahâr, ibid. - Ibn Batoutah s'embarque aur mer à Kandahar, 59. - Détails à ce sujet, ibid. - L'île de Beirem, 60. - La ville de Koûkah, ibid. - Du sultau de Koûkah, 6 r. - L'île de Seudâboûr, 62. - Aventure d'uu djogui, ibid. - La ville de Hinsour (Onore), 65. -Aventure, ibid. - Saints personuages de Hinaour, 66. - Ses femmes, ses écoles, son commerce, etc. 67. -Du sultan de Hinaour, ibid. - Sa piété, 68. - De l'ordre observé dans les repas de ce sultau, 69. - Le pays de Moulaibar, qui produit le poivre (Malabar), 71. - Sou étendue : détails, ibid. - Rapports entre idolâtres et musulmaus, 72. - Sûreté du chemin, 74. - Aventure, ibid. - Douze sultans idolâtres dans le Malabar, 75. -Du poivre, 76. - La première ville du Malabar où notre voyageur entra, ce fut Aboûséroûr (Barcelore), 77. -Détails, ibid. - Facanaour (Baccanore), 78. - Du aultar de Facanaour, ibid. - Le droit du port, 79. - La ville de Mandjarour (Maugalore), ibid. — Du sultau de Mandjarour, 80. - Hily, 81. - Djor-Fattau, 82. - Du sultan de Dior-Fattan, 83. - Deh-Fattan, 84. - Báin, ou bassin très-vaste; sa description, ibid. - Mosquée, ibid. - De l'arbre extraordinaire qui se trouve vis à vis de la mosquée, 85. - La ville de Bodd-Fattan, 87. -Elle est habitée surtont par des Brahmanes, ibid. Anecdote, ibid. - Fandaraina et Calicut, 88.

Détails sur Calicut, etc. événements qui empêchèrent notre

| ro <b>yageur</b> | de se rendr | e cette fois | en Chine: | ; son dépar | t pour |
|------------------|-------------|--------------|-----------|-------------|--------|
| Caoulem          | ou Coulan   |              |           |             |        |

Calicut est un den plus granda porta de l'anivers, p. 89,...
Le suhan de Calicine et un idulàre nommé Assimary (le Samorin), lièd. — Sejour de trois mois à Calicut, 90...
D'Atilis sur les vinseaux de la Chine, 91,... Lieux et manière de leur construction, 92... D'escription, 93...
— Comment l'an Batousha teursprit de se rendere en Chine, et quelle fust fa înd ec ce voyage, 94...— l'ha Batoush part de Calicut este dirige, par la rivirer, vers Caoulem, 98...— Le boirg de Cundjy-Cary, 99...— Des cannelliers et des arbras de briefit, jièd.

### Notre voyageur arrive à Caoulem et y séjourne un certain temps; ses pérégrinations sur la côte de Malabar et ailleurs, jusqu'au moment où il se rend aux îles Maldives.....

Caoulem, p. 99.— Richrese de ses négociants, 100.— Du sultan de Gaoulem, jibid. — Ancedote, 101. — Autre associote, 101.— Historiete, jibid. — Iba Bauuth quitte Caoulem pour se readre à Hissour, 104. — Calicut, jibid. — Hisnour, 105.— Séjour de trois mois dans cette densiter vitte, jibid. — Du départ d'iba Bauuth pour la guerre asinte, et de la conquête de Sendisbort, 106. — Détails, 107.— Trois mois passés à Sendisbort, 108.— Notre vongeur reast pour linsour et Calicut, en mirant l'intérnire pair pour linsour et Calicut, en mirant l'intérnire pair pour linsour et Calicut, jong séjour dans cette vittle; retour à Calicut, jibid. — Betur de Calicut, jibid. — Betur de Calicut, jibid. — Setur de Sendisbort, jibid.— Betur de Calicut, et départ pour l'este Malèves, 110.

#### Les iles Maldives

Description, p. 110. — Ces îles sont divisées en régions ou climats, 111. — Énumération, ibid. — Nourriture

des habitants, 112. — Particularités sur une espèce de poisson des Iles Maldives, ibid. — Des arbres des Maldives, 113. — Curieux détails, ibid. — Habitants des Iles Maldives, et quelques-unes de leurs coutumes; description de leurs demeures, 114. — Commerce, ex-

portation, etc. 120. - Monnaie consistant en cauris. 121. - Des femmes des Maldives, 122. - Parures. 123. - Singuliers détails, 124. - Récit du motif pour lequel les habitants de ces îles se convertirent à l'islamisme; description des malins esprits d'entre les génies qui leur causaient du dommage tous les mois, 126. - De la souveraine de ces îles, 130. - Cérémonial ou étiquette, 132. - Armée, ibid. - Des fonctionnaires et de lenr manière d'agir, 133. - Vicissitudes éprouvées par notre voyageur dans ces îles, depuis le moment de on arrivée, 135. - Son dessein était de se rendre tout de suite des Maldives sur la côte de Coromandel, puis à Ceylan, au Bengale et en Chine, ibid. - De l'île de Cannaloûs, où il était débarqué, Ibn Batoutah se rend à celle de Mahal, siége de la sultane et de son mari, 136. -La région de Teim, ibid. - L'île d'Othman; l'île du vizir appelé Télemdy, 137. - L'île de Mahal, ibid. - Repas d'hospitalité, 138. - Don, 139. - Curieux détails, 141. - Récit d'une partie des bienfaits du grand vizir envers Ibn Batoutah, ibid. - Du changement de dispositions du vizir; du projet que notre voyageur forma de partir, et du séjour qu'il fit ensuite aux Maldives, 143. - Récit de la fête à laquelle le voyageur assista en compagnie des insulaires, 147. - De son mariage et de sa nomination à la dignité de kâdhi, 149. - De l'arrivée du vizir 'Abdallah, fils de Mohammed Alhadhramy, que le sultan Chihab eddin avait exilé à Souweid; récit de ce qui se passa entre lui et notre voyageur, 152. - Du départ d'Ibn Batoutah de l'ile de Mahal, et quel en fut le motif. 155. - L'île du vizir 'Alv. 162. - Des femmes qui n'ont qu'une seule mamelle, ibid. - L'île de Molouc, 163. -Séjour de deux mois et demi environ dans cette île, 164. - Curieux détails, ibid.

## Voyage dans l'île de Ceylan, et dans le Coromandel...... 165

La montagne de Sérendils (pie d'Adam), p. 165. — La ville de Batthâla (Putclam), 166. — Da sultan de Ceylan, 167. — Pelerinage du voyageur, pour visiter le pied d'Adam, 170. — Les villes de Ménăr-Mendely et Bender-Skloudt, ibid. — La ville de Conackr, 173. — Da sultan de Conackr, 173. — Des pierres précieuses, ibid. — tavarend O'Abh Mahmodd Allowy et la baid eès siges, accerned O'Abh Mahmodd Allowy et la baid eès siges.

Peges. 175. - Les singes, ibid. - Singuliers détails, 176. -La baie des hambous; la maison de la Vieille; les cavernes de Bābā-Thāhir et de Séhîc, 177. - Des sangsues volantes ou féroces, 178. - Du pic d'Adam, 179. - Des cription, 180. - Le pied d'Adam, 181. - Retour dudit pèlerinage, 182. - Les bourgades de Cormolah et de Djebercaouan, ibid .-- Celles de Dil-Dinéouch et d'At-kalendjeh, 183. - Arbre singulier, ibid. - La ville de Dinéwer. 184. - Les villes de Kâly et de Calenboû (Coombo), 185. - Départ de Batthálah pour le pays de Ma'bar ou le Coromandel, ibid. — Naufrage près de la côte de Coromandel, 186. — Descente à terre, 187. — Le fort de Hercâtoù (Arcate ou Arcote), 188. — Du sultan du pays de Ma'har, ibid. - Détails historiques, 189. - Récit de l'arrivée d'Ibn Batoutah près dudit sultan, qui était appelé Ghiyath eddin, 190. - Entrevue, 191. -De la marche militaire de ce sultan, et de sa honteuse conduite, en tuant des femmes et des enfants, 192, -Détails cruels, 194. - De la victoire que Ghiyath eddin remporta sur les idolâtres, et qui est au nombre des plus grands succès de l'islamisme, 195 .- Les villes de Cobbân et de Moutrah (Madura), 196. - Du camp du sultan , Ihu Batoutah se rend vers la capitale Moutrah , 198 - La ville de Fattan, ibid. - Curieux détails, 199. -Moutrah, 200. - Maladie contagieuse, 201. - De la mort du sultan Ghiyath eddin; de l'avénement du fils de son frère; de la séparation de notre voyageur d'avec le nonveau souverain, 202. - Ibn Batoutah retourne à Fattan, s'emharque et quitte le Coromandel, 206.

### 

Arrivée à Caoulem, et sépour de trois mois dans cette ville, p. 306. — Le voyageur s'ambarque, dans le but d'aller trouver le sultan Djémal eddin Albinaoury; mais les idottieres l'attaguent entre Hincour et Pécanour, ibid. — Comment il fut dépouillé par les Hindous, ibid. — Retroit à Calicut, 207. — Départ pour les Maldives, ibid. — Arrivée à l'île de Cannalosa, ensuite à celle de Holy, 308. — Court séjonr à l'île de Mahai, 209. — Départ pour le Bengale, et arrivée après quarante-trois jours d'envigigion, 310. — Les demargiation, 310. — Les demargiation par les demargiation, 310. — Les demargiation par les demargiation, 310. — Les demargiation parties et de la comment de la commentation de la commentati

dans le Bengale, 210. — Mainta examplea de cela, 211.
La Ville de Societavia, 212. — Da saltar du Bengale, ibid. — De Salta du Bengale, ibid. — De Salta de Sela, ibid. — De Camarol (le paya d'Assem), 215. — De chelkh Djeldi eddin Attibits's (ou Acchiras), 216. — Miracle de ce cheikh, 117. — Autre miracle de ce cheikh, 119. — Sancodate étounante, qui rendrame le récit de plusieurs miracles de ce même cheikh, 219. — Le Paur Ville de Sonor Cawán (Sonnergong), 223. — Départ de Bengale, 224.

### 

Le pays de Barahnagår, p. 224. - Singuliers détails, ibid. - Sultan, 226. - Anecdote, 227. - L'ile de Sumatra, 228. - Le bourg dit Sarha, 229. - La ville de Sumatra, 230. - Sultan, ibid. - De l'entrée de notre voyageur dans le palais de ce sultan, et des bienfaits qu'il en recut, 231. - Leur entrevue dans la mosquée, 235. -Du retour du aultan à son palais, et de l'ordre qu'on y observe dans la cérémonie du salut, ibid. - Nombreux chevaux de relais pour le sonverain ; chevaux qui dansent, 237. - De la révolte d'un fils du frère du sultan, et de la cause de cette rébellion, ibid. — Curieux détails, 238. - L'île de Java, 23q. - Ses produits, 240. - De l'encens (benjoin), ibid. - Du campbre, 241. - De l'aloès indien, ibid. - Du girofle, 243. - Le port de Kakoulah, ibid. - La ville de ce nom, 244. - Du sultan de Java, 245. - D'un fait étonnant dont notre voyageur a été témoin dans l'audience de ce prince, 246. - La mer Pacifique, 247. - Le pays de Thaouâlicy, 248. - Port et ville de Cailoûcary, 249. - La princesse Ordoudjâ, 250 .- Curieux détails, 251 .- Arrivée à la Chiue, 254.

## 

Description sommaire du pays, p. 354. — De la poterie chinoise ou percelaine, 356. — Des poules de la Chine, ibid. — Les coqu chinois, 257. — Quelques détails sur les Chinois, ibid. — La soie en Chine, 258. — Lingots d'or et d'argent, 252. — Des d'archmes de papier qui

Pages. servent, chez les Chinois, pour vendre et pour acheter 259. - De la terre que les Chinois brûlent au lieu de charbon, 261. - Dn talent pour les arts, particulier aux Chinois, ibid. - Corieux détails, 262. - Remarque d'Ibn Djozay, 263. - De l'usage des Chinois d'enregistrer tont ce qui se tronve sur les navires, 264. - Genre d'injustice, 265. - De l'habitude qu'ent les Chinois d'empêcher que les marchands ne se livrent au désordre et an libertinage, ibid. - Détails, 266. - Du soin que les Chinois prennent des voyagenrs aur les routes, 267. - Reprise de l'itinéraire, 268, - La ville de Zeitoun (Tseu-thoung) , 269. - Son port, ibid. - Curieux détails. 170. - Voyage sur le flenve, de Zeitoûn à Sin-Assin, ou Sin-Calan (Canton), 271. - Arrivée dans cette dernière ville; description sommaire, 272. - Temple ou pagode, ibid. - La ville des musulmans, 273. - Anecte étonnante, 275.-Ihn Batoutah retourne à Zeitoun, 278. - Il s'embarque sur le fleuve ponr se rendre à Pékin, 279 .- La ville de Kandjenfoù, ibid. - Description, 280, -Anecdote, 281. -Séjour de denx semaines à Kandienfoù, 282. - La ville de Bajonam-Kothloù, 283. - Khansa (actnellement Hang-tcheou-fou), 284. Cette immense cité se divise en six villes, ibid. - Les trois premières, 285. - La quatrième, 287. - Détails intéressants, 288. - Du grand émîr Korthai, 289. -Anecdote sur le jongleur, 290. - La cinquième ville, ou la plus grande de tontes les six, 202. - La sixième, 293. - Le voyageur entre dans le Khitha (Catay ou Chine septentrionale), 294. - Description, ibid. - La ville capitale Khan-bâlik (Pékin), 295. - Du sultan de la Chine et du Khitha, surnommé kan, 296. - Description de son château, 297. - De la sortie du kân pour combattre le fils de son oncle et de la mort de ce monarque, 299. - Renseignements curieux, 300. - Cérémonie funèbre, 302. - Le nouveau kan ou sultan, 303. - Révolte, 304.

## 

Khansa, Kandjenfoù et Zeitoûn, p. 304. — Le voyageur s'embarque pour l'ile de Sumatra, ibid.—Tempête, 305. — De l'oiseau monstrueux nommé Rokkla, ibid.— Ar-

rivée à Sumatra, 306. - Description des noces du fils du roi Zhâhir, 307. - Curieux détails, 308. - Arrivée à Caoulem, 309. — Kâlikoût, Zhafâr, 310. — Du snitan de Zhafar, ibid. - Maskith ou Mascate, Konravvat. Chabbah, Kelbah, Kalhat, etc., 311. - Chirax et son sultan, ibid. - Māin, Yezdokhās, Cochc-zer ou Cochkizerd, etc., 312. — Basrab et ses nobles sépulcres, ibid. - Hillah, 313. - Sarsar, Bagdad, ibid. - Du sultan de Bagdad, 314. — Anbar, Hit, Hadithah et Anab, ibid. - Rahbah, Sakbnah, Tadmor ou Palmyre, et Damas, 315. - Disette, 316. - Anecdote, 317. - Emèse, Hamåh, etc., 318. - Anecdote, ibid. - La peste et ses ravages, 319. - Retour du voyageur à Émèse, puis à Damas, 320. - Adjloun, Jérusalem, ibid. - Anecdote, ibid. - Cheikha, 321. - Hébron, Gaza, Damiette, etc. 322. - Anecdote, ibid. - Alexandrie, le Caire, 323, - Le sultan du Caire, 324. - Pèlerinage à la Mecque. ibid. - Cheikhs de la Mecque, 325. - Pèlerinage à Médine, ibid. - Retour au Caire, 326. - Aboû 'Inân, ibid. - L'île de Djerbah, Kâhis, Sefakos, Boliânah et Tunis, 327. - Du sultan de Tunis, 328. - Détails historiques, 329. - Savants, 330. - L'île de Sardaigne, Ténès, Mázoúnah, Mostaghánim et Tilimsán, 331. -'Obbåd; le chemin de Nedroûmah; la route d'Akhandékân; Azaghnaghân, Tâza et Fez, 332.

## Séjour d'Ibn Batoutah à Fez et dans le Maroc, jusqu'au mo-

Éloge sommaire du sultan Aboû 'Inân et de son premier ministre, 333. - Éloge du Maghreb, 334. - Renseignements curieux, ibid. - Prix des denrées en Égypte et dans la Mauritanie, ibid. - Quelques mets des Egyptiens, 335. - Prix des denrées en Syrie, 336. - Les pays du Maghreb sont ceux où les vivres se vendent à meilleur marché, 337. - De quelques-uns des mérites du sultan Ahoû Inan, ibid. - Sa justice, 338. - Sa mansnétude, 339. - Remarques d'Ibn Djozay à ce sujet, ibid. - Sa valeur, 340. - Remarques d'Ihn Diozay, ibid. - Son zèle pour la science, 342. - Remarques d'Ibn Djozay, 343. - Ses aumones, 345. - Remarques d'Ibn Djozay à ce propos, 346. - Sa suppression des injustices, 348. - Remarques d'Ihn Djozay, ibid. -

Ses secours aux habitants de l'Andalousie, etc. 349. Remarques d'Ibn Djozay, 35o. — Quelques autres de aes helles actions, 352. - Ibn Batoutah se rend à Tanger, puis à Ceuts, où il séjourne pendant plusieurs mois, 353. - Départ ponr l'Espagne, ibid.

Gibraltar, p. 354. - Remarques d'Ibn Djozay, 355. -Renseignements importants, 356. - Vers, 361. - Rondah, 363. - Marbelah ou Marbella, 364. - Le district de Sohail, ibid. - Mslaga, 365. - Ses fruits, 366. -Vers, ibid. - Antrea détails sur la ville de Malaga, 367. Bellech ou Velez, Alhama et Grensde, 368. - Vers, 36q. - Du sultan de Grenade, 37o. - Savants, ibid. - Remarque d'Ibn Djozay, 371. - Vers, 372. - Religieux, ibid. - Retour à Albama, Velez et Malaga, 373. - Le château de Dhacouan, ibid. - Rondah et le bourg dea Bénoû Riyah , 374. - Retour à Gibraltar, ibid.

Ibn Batoutah se rend de nouveau en Afrique, puis entreprend un voyage dans le Soûdân ou pays des nègres... 374

Ceuta, Arzille, Salé et Maroc, p. 374. - Détails sur cette dernière ville, ibid. - Vers, 375. - Départ pour Fez; arrivée à Salé, Méquinez et Fez, 376. - Départ pour le Soudan; arrivée à Segelmessa, ibid. - Voyage en caravane; le bonrg de Tagbáza, 377. - Mine de sel gemme, ibid. - Les nègres emploient le sel comme monnaie, 378. - Désert, 379. - Curieux détails, ibid. - Taçarahlâ et ses eaux, 381. - Du takchif ou messager, ibid. - Anecdote, 383. - Autre désert, 384. - La ville d'Ioualaten, 385. - Détails curienx, 386. - Des Messoufitea qui demeurent à Îoualaten, 387. - Anecdote, 38g. - Autre anecdote analogne à la précédente, 390. - Voyage d'loualaten jusqu'à Malli, 391. -Arbres séculaires, et remarque d'Ibn Djozay à ce sujet. ibid. — Détails intéressants, 392. — Le village de Zághari, 394. - Le fleuve Niger et son cours, 395. -La ville de Cârsakboù, 396. - La rivière Sansarah. 397. - Arrivée à Mâlli, ibid. - Curieux détails, 398. - Dn sultan de Malli, 399. - Du vil cadeau d'hospitalité de ces gens, et du grand cas qu'ils en faisaient, 400. - Des paroles qu'Ibn Batoutah adressa plus tard au sultan, et du bien qu'il en reçut, ibid. - Des séances que le sultan tient dans sa coupole, 403. - Des séances 'il tient dana le lieu des andiences, 405. - De la manière dont les nègres s'humilient devant leur roi, dont ils se couvrent de poussière par respect pour lui, et de quelques autres particularités de cette nation, 407. -Remarque d'Ibn Djozay à ce sujet, 409. - Comment le souverain fait la prière les jours de fête et célèbre les solennités religieuses, ibid. - De la plaisante manière dont les poétes récitent leurs vers au anltan, 4:3.—Anecdote, 4:4. — Autre anecdote, 4:6. — Troisième anecdote, 417. — Curieux détails, 418. — Quelques-uns des prédécesseurs de Mensa Soleiman, 419. - Anecdote, 420. - De ce que notre voyageur a trouvé de louable dans la conduite des nègres et, par contre, de ce qu'il y a tronvé de mauvais, \$21. - Mérites de cette population, ibid. - Ses défauts, 423. - Départ de Mâlli rès un séjour de huit mois, 424. — Des chevaux ou hippopotames qui ae trouvent dans le Nil, 425. - Anecdote, 427. - Anthropophages, 428. - Anecdote, ibid. La ville de Kori-Mensa, 429. — Zaghari, ibid. — Anecdote, 43o. - Mimah, Tonboctoù, ibid. - Anecdote, 431. - Voyage de Tonboctoù à Caoucaou, 432. - Curieux détails, 434. - Arrivée à Caoucaou, 435. - Séjour d'un mois dans cette ville, ibid. - Voyage de Caoucaou à Tacadda, 436. - Détails, ibid. - La contrée des Bardamah, 437. - Leurs tentes, leurs femmes, etc. ibid .-- Arrivée à Tacadda ou Tagadda, 438. -- Ses maisons, son eau, etc. ibid. - Scorpions, 43g. - Anecdote, ibid. - Mine de cuivre, 440. - Détails intéressants, 441. - Du sultan de Tacadda, 442. - Entrevue, 443. - Ibn Batoutah reçoit de son souverain, Aboû Inán, l'ordre de retourner à Fez, 444.

Route de Tacaddà à Taouat, p. 444. - Provisiona pour deux mois et demi environ, ibid. - Caravane, 445. -Cáhor, etc. ibid. - Le pays des Haccar ou Haggar, 446. - Curieux détails, ibid. - Boûda, grand village du pays de Taouat, 447. - Sidjilmāçah, ibid. - La route appelée Oumm Djonaibah, et la localité nommée Dar At-